

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







Math). 150, .

14 16

# JACOBI BERNOULLI,

BASILEENSIS,

# OPERA.

Tomus Secundus.



GENEVÆ,

Sumptibus Hæredum CRAMER
& Fratrum PHILIBERT.

M. DCC. XLIV.

Ante N. LXVII, Pag. 665

### N. LXVII.

# NOTÆ

ET

# ANIMADVERSIONES TUMULTUARIÆ

In Geometriam

CARTE SII.

Editæ. primum

Ad calcem Editionis Françosurtensis

Anno

1695.



NOTÆ

Num. LXVII-

ET

# ANIMADVERSIONES TUMULTUARIÆ In Geometriam CARTESII.

# IN LIBRUM I. NOTA I.

Quomodo ad æquationes perveniendum sit, quæ resolvendis Problematis inserviunt; de incog-

Jac. Bernoulli Opera.

Qqqq

Num. incognitarum delectu, & de ordine in analysi tenendo.

Pag. 3, ad literam G, & pag. 84, ad lit. R.



RIMUM, quod in resolutione alicujus Problematis faciendum præcipit Auctor noster, concernit quantitatum nomenclationem, in eo consistentem, ut lineæ omnes, quæ ad constructionem ejus necessariæ videbuntur, tam cognitæ quam incognitæ, literis quibusdam Alphabeti designentur. Et ne hoc promiscue siat, adjicit in posteriori loco, delectu quan-

doque opus esse circa incognitas; cum plurimi sæpe referat, quænam accipiantur pro incognitis, ut operatio, quantum fieri potest, brevis atque facilis reddatur. Ubi Tyrones sequentia moneri operæ pretium ducimus: Primo, si inter quantitates cognitas nonnullæ sint, quæ a se mutuo dependeant, seu quarum una per alteram determinetur; tum licebit quidem initio operationis cuique peculiarem literam tribuere, at postmodum in calculi progresso, aut fine, literæ istæ varie invicem permutandæ funt, nunc earum valores substituendo, nunc restituendo literas; prout animadvertimus, hoc vel illo modo quantitatum terminos abbreviatum iri. Deinde conducit nonnunquam expendere, non tantum qualis quantitas pro incognita accipienda sit, sed etiam quis præcipue ordo sit tenendus in analysi, ut quæsitum quam facillime obtineamus: sæpe enim eadem retenta quantitate incognita, una quam alia via incedendo operatio expeditior evadit. Utrumque facili aliquo exemplo declarabimus.

### PROBLEMA.

In semicirculo BMN, datis duorum arcuum BC & CE, sigillatim quadrante minorum, sinubus rectis CD & EF, quæritur
sinus arcus compositi ex ipsis, nempe recta EG.

ANALY

### ANALYSIS,

Num. LXVII.

Ad hanc indagandam, funto Sinus totus AC = a, CD = b, EF=c, & EG=z; & quoniam pravideo necessarios quoque fore sinus complementorum AD, AF & AG, voco insuper AD, d; AF, e; & AG, y. Unde, cum ob æquales angulos ACD, AHG & FHE, triangula reclangula ADC, AGH & EFH fint fimilia; adeoque AD [d] ad DC [b] ut AG [y] ad GH, nec non AD [d] ad AC [a] ut EF [c] ad EH, reperiuntur GH = b1: d. & EH = ac: d, ac proinde summa vel differentia utriusque, hoc est, questes EG, sive  $z_1 = (ac \pm$ (by):d, nempe (ac+by):d in finistro, & (ac-by):d in dextro quadrante. Jam quoniam sinus complementorum AD, AF, & AG, seu d, e, & y, per sinus rectos CD, EF, & EG, feu b, c, & z, ita determinantur, ut sit  $d = \sqrt{(aa - bb)}$ , e = $\sqrt{(aa-cc)}$ , &  $\gamma = \sqrt{(aa-zz)}$ ; hinc varie utor his valoribus ad quæsitum in terminis simplicissimis eliciendum: Primo ex equatione tollo y, ut fiat  $z = (ac \pm b \sqrt{(aa - zz)}) : d$  five  $dz - ac = \pm b \sqrt{(aa - zz)}$ , & corum quadrata ddzz2acdz + aacc = aabb - bbzz, factaque convenienti transpositione bbzz + ddzz - 2 aqdz = aabb - aacc. Deinde ad contrahendam equationem substituo aa loco bb + dd, sietque aarr ---2 acdz = aabb - aacc; ubi quia addita utrobique ccdd, prior pars equationis aazz - 2 acdz + ccdd = aabb - aacc + ccdd, fit quadratum, extraho utrinque radicem, ut habeatur æquatio  $az - cd = \sqrt{(aabb - aacc + ccdd)}$  five  $z = (cd + \sqrt{(aabb)})$ - aacc + ccdd)): a; ad quam porro abbreviandam pro aa — dd pono bb, & resultat  $z = (cd + \sqrt{(aabb - bbcc)}) \cdot a$ , iterumque ee loco aa - cc; fic tandem fiet  $z = (cd + \sqrt{bbee}) : a = (cd + \sqrt{bbee})$ + be): a, que simplicissima est expressio valoris z, quo indicatur sinum quæsitum arcus compositi haberi, si aggregatum re-Cangulorum sub sinubus rectis datorum arcuum & sinubus alternorum complementorum per sinum totum dividatur.

Ut vero etiam constet alterum, quando diximus quod, eadem
Qqqq

quan-

quantitate incognita retenta, sæpe præstet hoc quam illo modo solutionem aggredi; observandum est, æquationem nostram immediate absque substitutione vel reductione prævia ad hos terminos perduci posse, si quæsieum sinum EG, non per partes EH, HG, sed per ipsas EL, LG investigemus, faciendo ut AC ad CD, seu a ad b, sic AF, seu e, ad FK, sive LG, quæ propterea erit be: a; iterumque ob similitud. Triang. ACD & FEL [ utpote quorum utrumque Triangulo FHL fimile est ] ut AC ad AD, sive a ad d, sic FE, seu c, ad EL, quæ proinde sit cd: a; hine enim statim habetur tota EG = (cd+be): a. ut antea. Ubi notare convenit, quod si vicissim ex datis sinubus EG, CD, inveniendus sit sinus differentiæ arcuum EF, compendiosior futura sit operatio, qua quæruntur partes GH, HE, quam qua partes GL & LE. Uterque autem modus oftendit, quæsitum sinum EF haberi, si differentia rectangulorum sub sinibus rectis datorum arcuum & sinubus alternorum complementorum per sinum totum dividatur.

### NOTA'II.

Non semper necesse est ad constructionem, omnes Problematis æquationes indeterminatas ad unam determinatam reducere; sed præstat quandoque Problema conficere per Loca quæ suppeditant indeterminatæ æquationes.

Pag. 4. ad U m in Problemate aliquo determinato plures suppositæ suclit. H, & runt literæ incognitæ, totidemque repertæ æquationes, sopag. 150 let Auctor, priusquam ad ejus constructionem accedat, has æquationes varie tractando, ac inter sese comparando, eo reducere, ut tandem una tantum in æquatione sitera incognita remaneat, & sic ex omnibus æquationibus indeterminatis una determinata resultet:

quod deinde Commentator ejus SCHOOTENIUS p. 150, exem- Num. plo cujusdam Problematis illustrat; ubi postquam ad duas æqua- LXVII. tiones indeterminatas aa + xx + yy = 2 dy. & aac - cxxcyy = 2 a by pervenisset, exinde tertiam determinatam y = aac: (ab+cd) elicit, ac tum demum Problematis constructionem molitur. Ad quæ notare convenit, quod communiter quidem hoc sit optimum, ubi tertia hæc æquatio non multo magis est composita, quam duæ reliquæ; ut in allato exemplo contingere videmus: nam si animadverterem fore, ut ex reductione indeterminatarum emergeret aliqua valde composita & constructu difficilis; satius tum esset statim subsistere in indeterminatis, & Problema conficere per Loca, construendo unumquemque Locum, seu æquationem indeterminatam, seorsim, ut per mutuas utriusque intersectiones postmodum quæsitum obtineatur; præsertim cum ejusmodi constructiones ab ipsa quasi natura subministratæ videantur, & casum varietatem, possibilitatem, limites, totamque indolem Problematis multo melius ob oculos ponant, quam illæ, quæ Auctoris methodo ex tertia demum æquatione longis ambagibus & insuperabili sæpe labore eliciendæ forent, quæque propterea coactæ potius & minus naturales jure merito censendæ; ut maxime & iplæ proprie non aliter nisi per Loca, id est, per descriptionem duarum Linearum absolvantur.

His explicandis idoneum nobis' exemplum suppeditat Problema illustre de quadrisecando Triangulo Scaleno per duas normales rectas, cujus analysis, quam hic brevitatis studio omittimus, inserta legitur Actis Erudit. Lips. m. Novemb. 1687 \*. Apparet, hoc Problema duas conditiones includere, quanum una requirit, ut rectæ bisecantes Triangulum illud una quadrisecent; altera, ut bisecantes rectæ ad angulos rectos se decussent; quarum unaquæque, seorsim & abstracte ab altera spectata, Problema indeterminatum relinquit, peculiaremque æquationem subministrat, duas complectentem incognitas litteras x & y, quæ pro denotandis Qqqq 3

\* Supra No. XXIX. pag. 328.

Num. LXVII.

segmentis lateris duas quadrisecantium extremitates recipientis assumendæ fuerunt. Prior Æquatio, quæ quadrisectioni respondet, here est:  $yy - 4ay + 4xy + \frac{1}{2}aa - 4ax + xx = 0$ . Posterior, que anguli qualitatem respicit, ista:  $4 \times xyy \pm 2 a e yy \pm 2 a f xx \pm 2 a f$ aaef = aadd, ex quarum mutua collatione oritur tertia æquatio determinata octo dimensionum, pluriumque membrorum; cujus constructionem si quis Auctoris methodo investigandam susciperet, non tantum per superfluas & non naturales ambages incederet, sed & opus immensi fortasse laboris aggrederetur: cum contra facilis & expedita pateat via quæsitum consequendi, absque tertiæ æquationis ope, per solam constructionem Locorum jam repertorum, & quæ ipsa Problematis natura ad id negotii sponte suggessus videtur. Constat autem ex iis, que Auctor lib. 2 exponit, æquationem priorem denotare Locum ad hyperbolam; alteram ad curvam quandam tertii generis, seu sectionibus conicis duobus gradibus altiorem; quarum descriptiones ita habent :

Fig. 2.

Construct. Equat. prioris. Erecto super base Trianguli cujusvis AC quadrato ACXY, ductifque diagoniis AX, CY, sese decusfantibus in S, trifecetur CS in T & V, centroque V, ac vertice T ad axem CT Hyperbola describatur m Tn, cujus transversum latus sit TS, & rectum ejus triplum CY. Dico, si ei intra quadratum applicetur quævis recta RF [rf] basi C A perpendicularis, & huic ex parte A æqualis abscindatur AD (Ad), puncta D & F (d & f) futura talia, ut ex illis duæ rectæ inflecti posfint, qua Triangulum propositum quadrisecent squamvis subinde ad alios & alios angulos]; adeoque hyperbolam descriptam fore Locum prioris æquationis, que quadrisectionem respicit: 77  $-4ay+4xy+\frac{1}{2}aa-4ax+xx=0$ . Ad quod demonstrandum, per punctum Hyperbolæ R agantur rectæ RZ, RP, parallelæ oppositis quadrati lateribus, & secantes diagonalem CY in L & 1; nec non Rs perpendicularis diagonio CY; & per punctum V recta VI parallela lateri CX, secans ductam RZ in Q, basin CA in t, & hyperbolam productam infra basin in I: ponaturque AC=1, Rs=p, Vs=q, CD, hoc est PR, seu pL,

pL, aut pY = x. & AF, seu PY, vel P1=y; adeoque LY  $= x\sqrt{2}$ , & 1Y =  $y\sqrt{2}$ . Quo facto erit ex natura hyperbolæ, rectangulum SsT seu Ss in sT, hoc est,  $(q + \frac{1}{6}a\sqrt{2})$  in (q $-\frac{1}{6}a\sqrt{2}$ ), seu  $qq-\frac{1}{18}aa$ , ad quadr. Rs, seu pp, sicut TS ad CY seu 1 ad 3; adeoque, multiplicatis extremis & mediis, pp = 3 99 - da a. Porro, quoniam Ll bisecta est in s per rectam Rs, propter angulos ad s rectos, & semirectos ad L & 1, ac proinde Ls = sR = s1, fiet sY, ceu semissis summæ rectarum LY &  $1Y = \frac{1}{2}(x+y)\sqrt{2}$ , demtaque  $VY = \frac{2}{3}A\sqrt{2}$  f ob CY  $= a\sqrt{2}$  habebitur sV (cu  $q = \frac{1}{2}(x+y)\sqrt{2} - \frac{3}{2}a\sqrt{2}$ : fimiliterque reperietur Rs vel p= Ll, sive semissi differentiæ inter LY &  $1Y = \frac{1}{2}(x-y)\sqrt{2}$ ; qui valores literarum p & q, fi in xquatione pp = 3 99 - 3 44 substituantur, dabunt æquationem:  $yy - 4ay + 4xy + \frac{1}{2}aa - 4ax + xx = 0$ , que pror sus convenit cum proposita, quam proin rite constructam esse constat. Addimus obiter: si ex juncta & producta T t abscindatur T i == VI, erit juncta Vi hyperbolæ hujus asymptotos.

lari BK, & bisecta base AC in M, assumtoque in eadem puncho utcunque F ad partes ipsius C, abscindatur ad eastem partes recta AN tertia proportionalis ad AM & AF, ad oppositas vero ipsa KO tertia proportionalis ad KN & BK; ut & CD media proportionalis inter CM & CO: quo sacto, si basi in puncto F normaliter applicatur recta FR AD, erit punctum R ad curvam optatam gRh, respondentem alteri æquationi, quæ anguli conditionem implet:  $4xxyy \pm 2aeyy \pm 2afxx \pm aaef = aadd;$  id est, erunt puncta D & F talia, ut per illa ductæ rectæ bisecantes Triangulum DE, FG, sese mutuo in H ad angulos rectos intersecent. Quod sic patet: Assumtia, præter supra memoratas quantitates, perpendiculari BK d. segmento CK e, & segm. AK f (plane ut in analysi Problem. loc. cit. Ast. Lips. \* sactum suit) habetur per constr. AN = 279: a. & KO =

\* Supra pag. 330. 331.

Num. dd: (277: a \pm f); adeoque CO \pm dd: (277: a \pm f) \pm e

[ variantibus sc. signis, prout perpendicularis intra vel extra Triangulum, & ad hanc illamve partern basis cadit]: unde cum CM

sit \( \frac{1}{2}a \), erit \( \frac{1}{2}a \) in \( dd: (277: a \pm f) \pm e = rect. \) MCO \pm [ per

const. ] CD<sup>2</sup> [ seu PR<sup>2</sup> in fig. 2 ] \pm xx; factaque reductione

4xxyy \pm 2aeyy \pm 2afxx \pm aaef \pm aadd. Quod erat ostendendum.

Eadem constructio non ineleganter sic variabitur: Ductis rectis Fig. 6.  $\alpha z$ ,  $\delta \varphi$ , ad angulos rectos sese decussantibus in  $\beta$ , abscindantur in iis rectæ  $\beta z & \beta \varphi$ , quarum illa sit media proportionalis inter CM & CK, has inter AM & AK; factoque restangulo & \$7\$ \_\_ Triangulo dato ABC, jungantur rectæ δx & αφ; vel assumta harum alterutra ad lubitum, mediante rectangulo reperiatur altera, [nota, quod in fig. 4. recta be semicirculo super bb, & in 5º βφ semicirculo super βa descripto applicanda est; cætera vero peragenda, ut dictum; ] quo facto, junctæ rectæ δ z, αφ, statim denotabent ipsas x & y, abscindendas in base Trianguli pro quæsitis CD & AF, vel pro YZ & ZR in fig. 2, ad habendum punctum R quæsitæ Curvæ gRh. Et sic tot alia puncta hujus Curvæ reperiri possunt, quot alia rectangula dato triangulo sigillatim æqualia super rectis indefinitis a \beta, \beta \delta constituta fuerint; quæ rectangula omnia una opera determinantur, si per punctum y inter Asymptotos  $\beta a & \beta \delta$  describatur hyperbola sy 2, ut ex natura hujus curvæ constat. Dem. Cum enim per constr.  $\beta z$  sit  $= \sqrt{\frac{1}{2}}ae$ , &  $\beta \varphi = \sqrt{\frac{1}{2}}af$ , ponanturque  $z\delta$ =x, &  $\varphi a = y$ ; erit  $\beta \delta = \sqrt{xx \pm \frac{1}{2}ae}$ , &  $\beta a = \sqrt{yy}$ # 1 af, adeoque rectang. as, id est, per constr. Triang. ABC, five  $\frac{1}{2}ad = \sqrt{((xx \pm \frac{1}{2}ae) \times (yy \pm \frac{1}{2}af))}$ ; qua reducta habetur 4xxyy = 2 aeyy = 2 afxx = aaef = aadd, cadem æquatio cum illa, quæ construenda proponebatur.

Postquam sic ambæ curvæ m R n & g R h, quæ ambabus æquationibus indeterminatis singulæ singulis respondent, descriptæ & eidem siguræ adaptatæ suerint, manisestum est, punctum ipsarum commune R, in quo se mutuo intersecant, utrique simul satisfacturum, esse, ipsumque adeo Problema per illud penitus deter-

determinatum iri. Quocirca, demissa ex hoc puncto in basin trianguli perpendiculari RF, si huic æqualis abscindatur AD, erunt puncta D & F talia, ut si per illa ducantur rectæ DE, FG, triangulum datum seorsim bisecantes [ quod quomodo siat, in vulgus notum est ] illud simul & quadrisecent, & se mutuo ad angulos rectos secent. Quod initio saciendum proponebatur.

Num. XVII.

Quod si Curvæ intra angulum rectum g C h nullibi se mutuo secuerint, nullam quoque illo casu Problema solutionem admittet: sic ut hinc totam Problematis naturam, possibilitatem, limites, determinationes, & casuum varietates, uno quasi obtutu perspicere liceat; quod ex alia constructione methodo Auctoris investigata difficulter cognosceretus. \*

### NOTA III.

# De Ordinibus Curvarum æstimandis.

Detor subinde confundere videtur duplicem Curvarum re-Pag. 11. §. spectum, juxta quem considerari possunt Curvæ, quatenus tem, spag. vel per ipsas alia, vel per alias ipsa construuntur; unde non satis 24. S. Catssibi constat in distinguendis per certa genera Curvis, illasque quas rum. modo ad diversa Linearum genera retulit [ quod diversorum graduum æquationes per ipsas possent construi], mox iterum sub codem gradu complectitur, quoniam ipsas vicissim per eandem construi posse animadvertebat. Quod ex pag. 11, sic ostenditur:. Cum quæstio PAPPI in 12 lineis est proposita, pervenitur ad æquationem sex dimensionum; & cum in lineis 16, ad æquationem dimensionum octo, monente Auctore p. 25. Sed aquationes sex dimensionum ab ipso construuntur ope Curvæ, quæ ad Cubum adscendit, lib. 3tio p. 97, pariterque æquationes octo dimensionum possunt construi per aliam, quæ assurgit ad Quadrato-quadratum. Quare cum ad construendum Problema in Fac. Bernoulli Opera. Rrrr

\* Vide infra Notam XIII.

16 lineis, Auctor requirat, pag. 11, Curvam une gradu altiorem illa, qua construitur in lineis tantum 12, omnino colligendum videtur, quod illi propolitum fuerit Curvas Cubicas & Quadrato quadraticas at duo diversa Linearum genera vel duos diffetentes gradus referre. Quemadmodum etiam concludi potest ex co, quod habeter pag. 23, §. 2nod st. ubi curvam EC, que per intersectionem Regulæ G L, & Lineæ CNK describitur, perpetuo diversi ab hac generis esse innuit, cum tamen ex calculo facile appareat, equationem Curve EC nunquam plus una dis mensione superaturam æquationem Curvæ CNK; adeo ut & hine sequatur, Curvas ex. gr. trium & Curvas quatuor dimensionum ad duo diversa Linearum genera referendas esse: Et tamen ipsemet Curvas istas in paragr. statim subsequentibus non obscure, imo libro 2°, p. 11 & 24, alibique difertis verbis sub codem gradu complectitur; sicut etiam illas Curvas, quæ ad Surde folidum & Quadrato - cubum adscendunt, promiseue eidem Curvarum generi includit.

Ut itaque in re dubia certi quippiam statuatur, consultum suerit Curvas ita distinguere, ut iplarum gradus æstimentur ex numero dimensionum, ad quas ascendunt æquationes ipsarum naturam exprimentes; quo pacto Conchoidem Veterum Sectionibus conicis, non uno fantam, út facit Dnus Des-Cartes p. 24, sed duobus gradibus altiorem constituimus, propter quatuor dimensiones, quas hujus Curvæ æquatio acquirit, ut ex Commentario apparet pag. 250. Nec ut aliter statuamus, persuadere nobis potest ratio ab Auctore allata pag. 24, dum regulam dari asserit, qua ad Cubum reducantur omnes difficultates, quæ adscendunt ad Quadrato-quadratum, & ad Surde-solidum omnes illæ quæ adscendunt ad Quadrato-cubum; alludens proculdubio ad id, quod lib. 3°. pag. 79, ostendit, übi æquationem biquadratam in duas quadratas resolvere docet, quarum secundi termini per æquationem cubicata inveniantur. Etenim si mens Auctoris hæc sit [ nec liquet quæ alia esse possit ] Curvas quatuor dimensionum Curvis trium propterea non esse dicendas magis compositas, quod illæ possint construi inveniendo tantum radi-

radicem alicujus æquationis trium dimensionum; sequetur, quod Curvæ etiam quam maxime compositæ sæpenumero ejusdem generis habendæ cum simplicissimis; quotiescunque enim quantitatum indeterminatarum altera unam tantum dualve in æquatione dimensiones obtinet, sumpta ad lubitum altera, que plurium dimensionum fuerit, possunt Curvæ puncta per solam regulam & circinum inveniri; adeo ut si constructionis simplicitas attenderetur, ejusmodi Linea cum primi gradus Curvis connumeranda foret. Deinde notandum est, por accidens tantum fieri, ut Æquatio Biquadrata, p. 79, ad una dimensione minorem, sive Cubicam, reducatur, nec propterea in Quadrato-cubica, ut An-Aor existimat, pariter procedere debere; utpote quam eo sensu non ad Surde-solidam, sed ad Æquationem 15 aut 10 dimensionum perduxit HUDDENIUS lib. 1. de Red. Equat. p. 488 & 489.

### NOTA IV.

# De infimi Ordinis curvis, per quas æquatio data potest construi.

Uoniam Auctor in omnibus suis constructionibus Circulum Pag. 11. 5. adhibuit, qui Locus est duarum tantum dimensionum; hinc cod sub fifactum, ut per Curvas cujusque gradus construere potuerit dun-verba, Entaxat æquationes duplo plurium dimensionum, quam sunt illæ, espec in quibus carundem Curvarum natura exprimitur. Cum tamen 13, 8c pag. ostensu perfacile sir, quod cujuslibet generis Curvæ aptæ sunt ad construendas aquationes tot dimensionum, quot indigitat quadratum numeri dimensionum, ad quas adscendunt æquationes curvarum illarum naturam exprimentes. Ita per Curvas trium dimensionum construi possunt non solum æquationes bis trium, seu sex, sed ter trium, seu 9 dimensionum; quales Auctori non possent construi nisi ope Curvæ 5 dimensionum, ut ex locis alleg. colligitur. Etenim si proponantur duæ æquationes indetermina-Arrr 2

Num. LXVII.

tæ, puta  $aay = x^3$ , &  $y^3 = bbx + c^3$ ; in quarum una y sic unius tantum & x trium dimensionum, in altera vero & y dimensionum totidem; atque valor ipsius y juxta priorem æquationem inventus substituatur in altera, manifestum, quod resultans equatio  $x^9 = a^6 b b x + a^6 c^3$ , futura sit ter trium seu novem dimensionum, quæ per consequens mediantibus duabus Curvis, quibus duæ illæ indeterminatæ æquationes 3 dimens. respondent, construi poterit; adeo ut si peccatum sit censendum in Geometria [ quod alicubi appellat Auctor ] ad ejus constructionem Curvam magis compositam adhibere, ipsemet ab ejus labe haudquaquam immunis pronunciari possit, [ de quibus fusius in AEF. Lips. 1688, m. Jun. p. 329 \* ]. Id vitii jam olim animadverterat præclarus Geometra Gallus FERMATIUS, & post ipsum HIRIUS in Tractatu de Constructionibus Aquationum, ubi nobiscum agnoscit quod per Curvas trium dimensionum æquationes ad 9 usque dimensiones construantur, in co tamen non minus culpandus, quod pro æquationibus altioribus, propriæ suæ in Dnum. Des-Cartes stricturæ velut oblitus, etiamnum ipse Curvas justo altiores adhibet, & verbi gr. pro construenda æquatione dimensionum 16, quæ juxta Regulam nostram ope duarum Curvarum 4 dimensionum construitur, Curvam 5 dimensionum requirit; quod equidem propterea facere coactus fuit, quia pro Curvarum altera perpetuo talem selegit, quæ æquatione duobus tantum terminis constante exprimitur [ quemadmodum Dno. DES-CARTES erroris ansa fuit, quod pro illa Curvam duarum tantum dimensionum, sive Circulum adhibuit. 7 Nam si pro utraque tales assumantur Curvæ, quæ æquationibus exprimuntur ejusdem quidem gradus, at plurium, vel, si opus sit, omnium terminorum, nil obstare video, quo minus per illas æquatio proposita, etiamsi completa fuerit, construi possit: quoniam duæ ejusmodi æquationes locales plures simul differentes terminos complectuntur, ut facile ostendi potest, quam æquatio proposita determinata comprehendit; adeoque omnes quantitates cogni-

<sup>\*</sup> Supra No. XXXI., pag. 343,

ic Num

cognitas, quæ in proposita occurrunt, includere possunt. Sic duæ æquationes locales completæ decem dimensionum plures simul continent differentes terminos, quam æquatio determinata & completa 100 dimensionum continet; quod sufficit ad ostendendum, constructionem æquationis completæ 100 dimensionum per duas 10 dimensionum non esse impossibilem. Differentes autem voco terminos æquationum localium, in quibus altera vel utraque indeterminatarum literarum x & y diversum numerum dimensionum habet, ut axyy, bxy³, cxxyy, qui tres differentes termini sunt.

# IN LIBRUM II. NOTA V.

# Curvæ transcendentales a Geometria non sunt excludendæ.

Piralis, Quadratrix, Cyclois, aliæque ejusmodi Curvæ, quæ Pag. 18.1im. non sunt algebraice, hoc est, nullis æquationibus algebraicis 7. a fine. certi & definiti gradus possunt exprimi, sed omnes æquationum nim vero, gradus quasi transcendunt, transcendentales inde appellatæ, ab & Pag. 38. Auctore nostro in sua Geometria non potuerunt non negligi, s. Ac proquoniam carum tractatio hujus regulis haudquaquam subjacet, sed reconditioris cujusdam Geometriæ fundamentis innixa est. Idem tamen interim jure vapulat Cel. Geometræ LEIBNITIO, quod Curvas istas propterea e censu geometricarum Linearum eliminaverit; cum non tantum plurimas magni momenti proprietates possideant, nullatenus cedentes iis, quibus cæteræ gaudent, sed cas etiam vere geometricas exacteque demonstrabiles. Cui non obstat, quod motus quibus describuntur, nullam interse relationem habeant, quæ exacte mensurari possit; quandoquidem ob hanc rationem potius ex Mechanica repudianda forent, Rrrr 3 quæ:

Num. quæ describendis seu construendis magnitudinibus occupatur; quam ex Geometria, quæ jam positarum & descriptarum affectionibus demonstrandis potissimum insumitur. Ut ipse alias, initio Lib. 2<sup>dt</sup>, contra Veteres argumentatus est Auctor, qui plerasque etiam algebraicas e Geometria exclusas voluerunt.

### NOTA VI.

Error CARTESII arbitrantis curvarum & re-Etarum linearum rationem nullo modo posse cognosci.

Pag. 30. 5. P Opularis fuit antehac Geometrarum error, existimantium requemadmadum.

D Opularis fuit antehac Geometrarum error, existimantium recti &c curvi tam disparem esse naturam, ut ratio unius ad alterum ab hominibus nullo modo cognosci aut comprehendi valeat. Quibus hic assentire videtur sagacissimus Austor noster, mutaturus haud dubie sententiam, si paucis annis fato suo supervixisset. Paulo enim post ejus obitum Heuratus saturus. (quanquam primæ inventionis gloriam Nelio suo tribuant Angli) Curvæ æqualem rectam assignavit, edita anno 1659 ad Schooten i um Epistola, quæ ad calcem sente aliæ diversorum generum Curvæ, modernorum industria, rectificacionem nactæ sunt.

#### NOTA VII.

## Methodus Tangentium CARTESII promota.

Pag. 40. §. N Ethodus hac, qua Auctor ad inveniendas Curvarum dataK.Pag. 244
rum perpendiculares seu tangentes, SCHOOTENIUS
Req. etiam ad Maximi & Minimi, determinationem utitur, (quarque
in co consistit, ut due radices arquales in arquatione concipiantur,)
ad

ad plura quoque alia Problemata, si dextre tracteur, adhiberi Num. poterit, ad que alias Geometriam hanc haud facile extendi posse LXVII. quis existimet. Et ne repetantus ea, que passim in Actis Lips, m. Jan. & Mart. 1692 \*, m. Jun. 1693, † & m. Octob. 1694 +, hand in rem publicate profleme; lubet monum uno alterove exemplo oftendere, que pueto nonnunquam cadem methodo en data tangentium, non arodo rectarum, fed etiam curvarum condinione, ipsa vicissim proposita Linea inveniri debeat.

EXEMPL. PRIMUM: Proponatur invenienda Linea ACc, Fig. 7. que tangat vel tangatur ab infinitis Parabolis BCD, b D c, &c. super codem axe AE constitutis, & vertices singulos B, b, &c. in singulis axis punciis, parametrosque AB, Ab, &c. distantiis verticum ab extremo ejus puncto A æquales habentibus. Ad lineam hanc investigandam cogitabimus, quod duz quzvis harum Parabolarum, ut BC, bc, se mutuo intersecare debeaut alicubi citra quæstram Lineam ACc; indeque vicissim colligemus, quod ex quovis citra fineam ACc dato puncto velut D, duz ejusmodi Parabolæ inffecti possint, que parametros habeant verticum fuorum distantiis ab A æquales, sed co futuræ sibi propiores, quo punctum D quæsitæ lineæ A C c propius assumptum suerit ; its quidem ut fi hoc in ipsa lines ACc accipiatur (rectis AE, ED coordinatis ejus existentibus) ambæ Parabolæ prorius sint coalituræ, junctis in communi puncto verticibus earum B & b, ipsaque tum aquatio ab AB vel Ab denominata duas aquales radices habitura: unde deinceps in Problemate pergere non erit difficile: Positis enim AE = x, ED = y, AB vel Ab == s, adcoque BE vel b = x - s, habebitur, ex natura Parabolæ, rectang. ABE, vel AbE, seu xs-ss=yy, seu ED2, ordinataque æquatione a litera s, ss - xs + yy = 0, quæ terminotehus comparata cum aquatione duarum radicum aqualium ss-

265

<sup>\*</sup> No. XLVI, pag. 466. 471. & No. XLVII, pag. 473, leq.

<sup>†</sup> No. LVI. pag. 560. 1 No. LXII. pag. 638. feq.

- Num.

  LXVII.

  2 es + ee = 0, dabit y = e. & x = 2 e. ac proinde x = 2 y.

  quod indicat Lineam quæsitam ACc rectam esse, rationemque
  abscissa ad applicatam constanter duplam. Addimus, quod tametsi loco simplicium Parabolarum, proponatur series Paraboloidum, vel Cubicorum, vel Biquadraticorum, vel cujusvis altioris
  gradus, Linea ipsa omnes tangens nihilominus recta invenitur,
  ratione tantum inter abscissam & applicatam variante.
- EXEMPL SECUNDUM: Sit porro invenienda Curva GHhK, Fig. 8. quæ tangat omnes Parabolas, quas globi bellici in singulis mortarii elevationibus ex puncto F constante vi explosi describunt. Ad hujus Problematis solutionem, ex arte Balistica ut demonstratum supponimus, quod globi, vi nitrati pulveris projecti, aut missilia quavis in aere Parabolas describunt, quarum altitudines fupra planum horizontis fint in duplicata ratione finuum angulorum elevationis tormenti. Quo posito, considero quod duz quzvis harum Parabolarum, FMP, Fmp, quæ curvam quæsitam tangunt in H & h, sese necessario alicubi intra candem secent; adcoque etiam reciproce, quod ex quovis intra illam dato puncto, velut O, duæ diversæ Parabolæ duci possint, quæ præscriptam tangant, præterquam quando punctum O in ipsa curva GHK assumptum fuerit; quo casu ambæ Parabolæ in unam coalescent, æquatis carum tum amplitudinibus FP & Fp, aut amplitudinum semissibus FL & Fl, tum altitudinibus LM & lm. Unde rursus calculum prosequi non arduum erit. Esto namque altitudo jactus perpendicularis FG \_\_a, FL \_\_s, LM \_\_t. FN \_\_x, NO = 7, & ducatur FR tangens Parabolam FMP in F & occurrens axi LM in R; fierque propter Parabolam LR=21, &  $FR = \sqrt{(ss+4tt)}$ : quare cum tangens FR repræsentet lineam directionis mortarii seu globi, co momento quo ex mortario egressus Parabolam describere incipit, erit, per Lemma præsuppositum, FG ad LM, seu a ad t, ut quadratum sinus totius FR ad quadratum LR sinus anguli LFR, sive ut ss+4 tt ad 4 tt; unde manat ss == 4 at -- 4 tt, æquatio prior, que positionem curvarum FMP, Fmp determinat. Rursus ut LM ad QM sive s ad

s ad s-y, ita FL2 ad QO2, hoc est, ss ad xx-2xs+ss; Num. ac proinde yss - 2 txs + txx = 0, æquatio altera, quæ na- LXVII. turam Parabolarum respicit. Harum duarum æquationum beneficio eliminetur alterutra litera s vel s, puta s, ut habeatur æquatio

 $\frac{x^3 + 2 x x y}{x x + y y} s + \frac{x x y + \frac{1}{4} x^4}{x x + y y} = 0, \text{ in qua quia litera } s$ duos æquales valores habere concipitur, comparetur ipfa cum æquatione ss -- zes +ee == 0, ut supra; vel quia æquatio duarum duntaxat dimensionum est, quærantur, per doctrinam pag. 7, ejus ambæ radices, nempe  $s = (\frac{1}{2}x^3 + axy \pm xy \sqrt{(aa}$ -ay = (xx + yy), quæ cum æquales esse nequeant, nist quantitas post signum radicale evanescat, sequetur aa --- ay --xx = 0, quod arguit lineam quæssitam GHK itidem Parabolam existere, cujus vertex G, axis FG, basis FK dupla FG, & latus rectum ipsius FK duplum.

Notandum hic primo, quod si infinita ha Parabola, quarum communis tangens quæritur, aliam quamcunque positionem habere concipiantur, verbi gr. talem, ut ipsarum vertices existant in linea recta, aut in circumferentia circuli, aut in alia quavis curva data, prior tantum duarum præcedentium æquationum ss == 44t -- 4tt variabit; præterquam cum sunt in Ellipsi, cujus axis minor FG majoris est semissis; quoniam enim ipsa hæc Ellipsis æquationis nostræ Locus est, non differet eo casu Parabolarum positio a præsente. Si vero quæstio proponatur etiam in aliis curvis quam Parabolis, tunc & altera æquatio variabit; adeo ut hinc generaliter constet, quo pacto quibuslibet lineis positione datis, alia invenienda sit Linea, que ipsas omnes tangat, vel ab iis tangatur.

Deinde etiam sciendum est, quod idem Problema sub alia adhuc forma proponi possit hunc in modum: Quæritur, qualis sit curva, quæ jungit omnia puncta G, h, K, corum quæ globi ex F constante vi explosi in planis acclivibus FG, Fh, FK, attingere possunt remotissima. Problematis enim hujus identitas cum præcedente hinc patescit, quod ducta Parabola Fmhp, quæ cur-Jac, Bernoulli Opera, SM

Nym. LXVII, vam supra repertato GhK tangat in ipso puncto h, in quo cam secat planum Fh, omnes aliæ ex F eductæ Parabolæ curvam GhK alibi quam in puncto h tangere debebunt, proindeque cum totæ intra candem jaccant, planum Fh necessario citra punctum h secabunt. Quæ quidem consideratio hunc usum præbet, ut inveniri possit angulus clevationis mortarii, e quo jactus globi in dato plano inclinato Fh fiat omnium longissimus; uti maximum esse constat in plano horizontali FK, si fiat explosio sub angulo 45 gr. id quod in re militari usum quandoque non contemnendum habere potest. Etenim, cum ob angulum datum nFh, nota sit ratio lateris Fn ad nh, seu x ad y, (quæ ponatur ut & ad b) habebitur ay = bx, quod substitutum in equatione s = $(\frac{1}{2}x^3 + axy)$ : (xx + yy) valorem unius radicum equalium ipfius s denotante, gignit  $s = (\frac{1}{2}aax + aab) : (aa + bb)$ ; in  $\alpha$ quatione vero a a - ay - 1xx = 0 suffectum exhibet 1xx == -bx+aa, ac proinde  $\frac{1}{2}x=-b+\sqrt{(aa+bb)}$ ; quo valore porro surrogato in equatione modo inventa s = (144x +aab): (aa+bb), habebitur  $s=aa: \sqrt{(aa+bb)}$ , & hoc denique substituto in æquat, ss = 4 at - 4 tt ad habendum 21, fiet 2t = a + ab:  $\sqrt{(aa + bb)}$ . Quare tandem cum FL, feu s, sit ad LR, seu 21, hoc est, aa:  $\sqrt{(aa+bb)}$  ad a+ab:  $\sqrt{(aa+bb)}$ , ut finus totus a ad tang. ang. LFR, crit tangens ista  $b + \sqrt{(aa + bb)}$ . Quod innuit, tangentem anguli quæsitæ elevationis mortarii esse aggregatum tangentis & secantis anguli inclinationis dati plani nFh: quod investigandum erat.

### NOTA VIII.

De Circulo curvam osculante, simulque tangente ac secante.

Pag. 44, ad,
verba, Tangat ibidem S Ubintellige: nisi forte osculetur. Fieri enim potest, ut recta
eurvam liseam CE.
Po curvæ perpendicularis sit, & tamen circulus centro P per
mes ipsam C descriptus, curvam in C non tangat, sed secet: nempe si consecet.

cursui

Num. cursui duarum intersectionum sive contactui tertia intersectio ac- LXVII. cesserit, & sic id quod Osculum dicitur, effecerit. Eadem cum restrictione est intelligendum, quod in sequenti paragrapho has betur, ubi asseritur, æquationem, per quam invenitur linea CM, vel MA, continere debere duas radices inæquales, si circulus curvam lineam in C secet: hoc enim tantum de simplici curvarum sectione valet, non de composita, que ex trium pluriumve simplicium concursu coaluit, totidemque radicum æqualium index est. Neglexit vero Auctor hanc restrictionem, quod ejus tempore nihil adhuc expliciti de natura Osculorum notum fuerat, que demum acutissimo Geometre Leienitio distinctius considerari, mox etiam aliis plenius excuti & ventilari cœpit; qua de re fusius in Attis Lips. mens. Jun. 1686, Mart. & Sept. 1692 \*, & Jun. 1693 †. Interim tamen verum est, has animadversione non everti fundamentum methodi Auctoris, quippe quod in eq tantum positum est, ut cum recta PC curvæ perpendicularis est, faltem dux radices xquales in xquatione adfint: adfunt autem hæ, five circulus tangat curvam, five ofculetur; cum tres pluresve radices æquales duas non excludant, sed includant.

#### NOTAIX.

# Quando secunda Ovalis CARTESII transeat in Circulum, & qualem?

Uoniam non definitum nec demonstratum extat, in quem Pag. 52, & Circulum transeat secunda hæc Ovalis, quando FA, ÅG, 270. ad lit. & 5A, A6, in eadem ratione sunt; utrumque hic loci supplebimus: utemur autem signo = ad indigitandam proportionalitatem quatuor magnitudinum, quibus interseritur, ut discursum utcunque contrahamus.

In recta FG abscindatur ad partes G recta AX, quæ sie quar-Fig. 9.

<sup>\*</sup> Supra N°. XLVII. pag. 473., feq. & N°. LV. pag. 743.

Num. ta proportionalis ad AF --- AG, AG, & 2FA, ductifque ad commune punctum 2 curvæ A 2 rectis F2, A2, G2 & X2, demittatur ex illo perpendicularis 2P. Quo facto, cum A5: A6 AF: AG, [per hyp.] erit permutando A5: AF = A6: AG, seu AS [per V. 7.]; componendoque F<sub>5</sub>: AF = S<sub>6</sub>: AG, hoc eft,  $\mathbf{F_2}: \mathbf{AF} = \mathbf{G_2}: \mathbf{AG}.$ Quare tum angulus F2G bisectus est per rectam A2 [VI. 3], tum etiam rect. F2G: rect. FAG = quadr. F2: quadr. FA [VI. 22]; unde dividendo rect. F2G — rect. FAG [ five quadr. A 2 per Theor. part. post. Geom. pag. 370. ]: rect. FAG = quadr. F2 - quadr. FA: quadr. FA, ruríumque permutando quadr. A2: quadr. F2 — quadr. FA == rea. FAG: quadr. FA = AG: AF [VI. 1], & convertendo quadr. A 2: quadr. F2 quadr. FA quadr. A2 [ five 2 rect. FAP per II. 2] = AG: AF - AG = [per conftr.] AX: 2FA = red. XAP: rect. 2FAP [VI. 1]. Quocirca rect. XAP = quadr. A2 [V. 9]; sc proinde XA: A2 = A2: AP [VI. 17] hoc est, in Triangulis XA2, 2AP, latera circa communem angulum A sunt proportionalia. Ergo Triangula similia [VI. 6]. Ergo cum angulus ad P sit rectus, erit ctiam angulus A 2 X rectus; igitur in femicirculo [III. 3 1]. Peripheria ergo circuli est Curva A 2 X 2 ejusque diameter recta AX. Quod determinandum demonstrandumque crat.

#### NOTA X.

Ovalis primi & tertii generis in rectam, secundi in byperbolam, quarti in ellipsin abire potest.

Pag. 55. lin. Quod Quod positis A5 & A6 lineis æqualibus, Ovalis primi & tertii generis abeat in Lineam rectam, secundi in Hyperbolam, quarti in Ellipsin, ita facile ostenditur: Quia per constr.
AR vel AS \_\_\_ AG, vel AH, & per hypoth. A6 \_\_ A5, erit
demtis.

demtis additisve equalibus, In 1 & 111 Ovali: R6, vel S6 = Num. G5, vel H5; quare circulus, centro G vel H, radio R6 vel S6, descriptus alterum centro F per 5 descriptum in ipso punto 5 continget. In 11 Ovali: S6 hoc est, per construct. G2] = AG + A5; & in IV12, R6 five H4 = AH - A5; utrobique vero F<sub>5</sub>, hoc est, F<sub>2</sub> vel F<sub>4</sub>=FA+A<sub>5</sub>. Unde patet differentiam rectarum F2, G2, differentiæ ipsarum FA, GA; nec non summam F4 + H4, summæ FA + AH æquari. Constat autem aliunde, illam Hyperbola, hanc Ellipseos proprietatem existere.

### NOTA XI.

Lens byperboliformis radios lucis [ homogeneos ] accurate colligens in unum punctum.

Ouniam enim, per hyp. d—e est ad e, sieut g ad AM, Pag. 65. linr. L seu x, erit componendo d ad e, sicut g + x ad x, hoc est, 5. Es denificut differentia rectarum GC & GA ad AM; ac proinde per que si AM, naturam harum Ovalium AM sive AH --- HM debet etiam æquari differentie ipsarum AH & HC, hoc est, HC debet esse HM, quod fieri nequit, nisi focus H infinite distet a puncto C vel M, lineaque CH ipsi AM parallela fiat; quo casu curvam AC Hyperbolam evadere constat per ea, quæ pag. 274 a Schoo-TAN 10 demonstrata sunt. Idem etiam simili modo de altera curva CY oftendetur. Quod si vero linea AM major minorve inveniatur quam ge: (d-e), haud absimili ratiocinio colligitur, focum H finito intervallo a puncto C vel M ad dextram finistramve ejus statuendum esse, quod arguit curvam AC primi tertive generis Ovalem esse, plane ut Auctor asseruit.

NOTA

Sect 3

Num. LXVII.

### NOTA XII.

De Focis linearibus, seu Lineis causticis & dia - causticis.

S. Posem quoque.

Pag. 65. C Upersua hæc est limitatio Austoris; potest enim Problema generaliter confici, qualiscunque sit data vitri superficies, ut bene animadversum ab Ill. HUGENIO in Tractain de Lumine pag. 113. Quemadmodum etiam circa totam materiam opticam, quæ in hoc secundo libro pertractatur, multo universaliora nunc detecta habentur, postquam a Geometris, præter puncta solitaria, que Focos appellarunt, integræ coeperunt considerari Lineæ, a radiorum reflexorum & refractorum concurfibus formatæ, quas Cel. Dn. LEIBNITIUS apposite Focos Lineares, alii Causticas ac Diacausticas nuncupare solent. De harum linearum affectionibus legi merentur ea que passem in Actis Ernd, Lips. prodicrunt, præsertim quæ habentur mens. Mai. 1692, & Jun. 1693 \*, ubi non tantum fundamentum omnium Oyalium Cartesianarum exponitur, & reliquorum inventorum fons aperitur, sed & plurima alia scitu jucunda atque utilia exhibentur. Quomodo vero etiam præsentis Problematis constructio ex iisdem possit elici, haud obscurum est, si consideremus, illo nihil aliud præcipi, quam ut data linea curva reperiatur alia, cujus diacaustica ex dato puncto conveniat cum datæ diacaustica ex alio dato puncto. Quod consequi poterimus, si quæramus prius Curvam, cujus Evoluta (hæc autem quid sit, ibi vide) conveniat cum diacaustica datæ curvæ ex dato puncto, & deinde illa mediante aliam, cujus diacaustica ex altero dato puncto cum inventæ evoluta coincidat. Quorum utrumque per ibi tradita facillimo negotio effectui dare licet, modo datæ curvæ rectam perpendicularem inveniri posse concedatur.

IN

\* N XLIX, pag. 491. Rq. & No. LVI, pag. 549. seq.

# IN LIBRUM III.

Num.

#### NOTA XIII.

### De simplicissima Problematis construendi ratione.

I sola Dni. Des - CARTES auctoritate standum sit, e plu- Pag. 67. \$ribus Curvis, per quas aliquod Problema construi potest, semper illa eligenda venit, quæ generis est simplicissimi; ut maxime constructionem & demonstrationem Problematis multo impeditiorem reddat, quam alia, quæ uno alteroye gradu magis composita est. At si asserti rationes desideremus, altum silentium. Et sane, cum totum negotium geometricum, vel manuum, vel mentis operatione absolvatur, illa constructio omnium optima censebitur, que utramque præ cetteris facilitat: quicquid sit de curvæ genere graduve, cujus ope hæc constructio peragitur. Nam quanquam curva gradus altioris quiddam forte habeat in natura sua magis compositi, quam alia inferioris; ratiocinium tamen, quo id colligimus, in constructione Problematis non attenditur, sed tanquam jam antea sactum supponitur; & nunc solummodo spectatur curvæ descriptio, ejusque ad optatam constructionem applicatio, que nonnunquam, vel ipso fatente Auctore, facilior simpliciorque existit, quam si alia inferioris generis curva assumeretur. Exemplum ejus rei illustre habemus in Problemate Quadrisectionis Trianguli Scaleni per duas normales rectus, quod fupra \* construximus ope Hyperbolæ & Curvæ alicujus 4 dimensionum, tametsi duabus curvis trium idem præstari potuisset in hunc modum: Attollatur æquario 8 dimensionum, que ambas Problematis conditiones includir, facta multiplicatione per x, ad

\* Nota II. pag. 671. fcq. .

Num. 9 dimensiones, & sublato secundo termino reducatur ad hanc LXVII. formulam:  $x^9$ . \*  $m x^7$ .  $n x^4$ .  $p x^5$ .  $q x^4$ .  $r x^3$ . s x x. t x. v == 0; tum fumpto ad lubitum Loco aliquo 3 dimens., puta Parabola Cubica, que exprimitur per  $axy = x^3$ , substituatur valor iste ipsius x3 in 5 vel 6 primis terminis æquationis propolitæ 9 dimensionum: sic habebitur pro Loco altero æquatio indeterminata a 31. at mxyy, at nyy, aapxxy, aaqxy, aary [vel rx1] sxx. tx. v = 0, que itidem trium tantum dimensionum existit. Ubi apparet, quod etiamsi methodus ista resolvendi æquationem propositam in duo Loca, multoties expeditior sit, constructionesque longe faciliores suppeditet illa, qua Dn. Des-Cartes uti solet, fieri tamen potest, ut sacta substitutione coefficientium æquationis propositæ loco literarum m, n, p, &c. Locus iste  $a^{\epsilon}r^{i}$ . &c. fiat constructu tam difficilis, ipsaque demonstratio tam impedita & coacta, ut nemo non præferendam videat nostram con-

> æquationem generaliter & facillime constructam exhibere, mediante curva aliqua, quæ licet tot dimensionum sit quot habet æquatio proposita, ejus tamen omnia puncta per solas lineas rectas inveniri possunt. Modus talis est: Primus æquationis terminus adæquetur reliquis, dein dividatur tota æquatio per potestatem radicis proxime inferiorem maxima, ut radix ab una parte sola habeatur; quemadmodum si proposita sit æquatio  $x' = ax^4 + bbx'$  $-c^3 \times x - d^4 \times + e^5$ , fiat divisio per  $x^4$ , ut proveniat x = a $+bb:x-c^3:xx-d^4:x^3+e^5:x^4$ ; turn assignate in recta indefinita AB puncto A, abscindatur ex illa arbitraria AB, quæ vocetur'x, & quærantur tertia proportionalis ad hanc x & b. quarta ad x & c, quinta ad x & d, &c. exque omnes, una cum quantitate a, pro fignorum + & --- varietate, sibi mutuo addantur demanturve, & quæ provenir recta BC normaliter applicetur ipsi AB in puncto B; sic erit punctum C ad curvam desideratam CC. Ducta enim recta AC, que cum ipsa AB angulum

> structionem, ad quam insuper ipsa Problematis natura sponte quasi

Sed & hoc denique addere non pigebit, quod si curvarum simplicitati nolimus scrupulosius inhærere, possimus unamquamque

nos deduxit, ut maxime 4 dimensionum curvam postulet.

Fig. 10.

semi-

semirectum constituat, curvamque in punctis C, C secet, designabunt demissa ex illis perpendiculares CB, CB, omnes radices propositæ æquationis: quod ex ipsa operatione per se manifestum est; quandoquidem recta BC, quatenus ad curvam applicata est, æquatur per constructionem quantitati  $a + bb : x - c^3$ :  $x^2 - d^4 : x^3 + c^5 : x^4$ , eademque, quatenus est subtensa anguli semirecti, æquatur ipsi AB, seu x. Sciendum vero etiam est, quod idem liceat consequi, si loco primi termini æquationis quivis alius cæteris adæquetur. BARROWIUS celebris Geometra Anglus in Lect. Geom. pag. 145. homogeneum comparationis, seu ultimum terminum, reliquis adaquare solet. Sed & infinitis propemodum modis ista variari possunt. Et habent sane hujusmodi constructiones in limitum, maximorum item & minimorum determinationibus, aliisque, suos usus, qui in aliis constructionibus vix locum habere possunt.

### NOTA XIV.

De æquationum superiorum generatione per multiplicationes inferiorum.

P Osset aliquis Tyro, vel Tyrone major, hic quærere, cur ad Pag.69. §. explicandam æquationum generationem & naturam quantita- Sciendum. tes adæquandæ sint nihilo, priusquam multiplicentur, & cur non potius ita statim liceat arguere: Quia x = 2, iterumque x = 3, crit facta multiplicatione æqualium x & 3 per æqualia x & 2, productum xx = 6; quæ diversa plane est æquatio ab illa, quæ invenitur multiplicando x-2=0 per x-3=0. Ad hunc scrupulum sibi eximendum, scire debent Analytices studiosi, rethe quidem colligi hoc ratiocinio, quod x, qua est 3, multiplicatum per x, qua est 2, hoc est, xx faciat 6; at sic quantitatem xx spectari ut rectangulum duorum valorum inæqualiem, secus atque accipitur in æquationibus ex Problematis vel Theorematis alicujus resolutione ortis, ubi semper denotare solet quadra-

Jas. Bernoulli Opera. Tttt Num. LXVII. dratum unius ejusdemque valoris. Quo etiam sensu venit in modo formandi æquationes, quem hic præscribit Auctor. Posito namque x = 3, vel x - 3 = 0, si multiplicetur x - 3 per quamcunque quantitatem, velut per x - 2, sequitur productum xx - 5x + 6 nihilo æquale fore, cujuscunque valoris ponatur x in quantitate x - 2, adeoque terminum xx non minus ternarii quadratum, quam quodvis aliud rectangulum innuere posse. Quod similiter quoque de quadrato binarii est intelligendum, sicubi insuper posuerimus x = 2.

#### NOTA XV.

## Cautio adbibenda, in æquationum præparatione ad constructionem.

Pag. 74.lin. I Nter alia, quæ ad æquationum præparationem ab Auctore 7. Et infuper, ut
quantitas dum esse possit in construenda æquatione sex dimensionum  $y^6$ —
eognita terpy  $y^5 + qy^4 - ry^3 + yyy - ty + v = 0$ , prout ex seq. pag. 97
tii termini & 98 videre est. Ltenim si quantitas cognita tertii termini q miguadrato nor poneretur quam  $\frac{1}{2}pp$  quadratum semissis secundi, sieri posset
tu constructio secundum regulam Dni. Des-Cartes instituenda redderetur impossibilis; utpote secundum quam Parabola describenda est, cujus Parameter sit  $= \sqrt{(t: \sqrt{v+q} - \frac{1}{2}pp)}$ .

MOTA



#### NOTA XVI.

Num. LXVII.

Transformatio æquationis datæ in aliam, cujus terminus quilibet coefficientem babeat datæ magnitudinis.

Eneraliter quantitas cognita seu coefficiens cujuslibet termini Pag. 76. §. æquationis propositæ  $x^4$ .  $p x^3$ .  $q \times x$ .  $r \times s = 0$ , transmuta-Qua Opes bitur in aliam datam a. multiplicando radices æquationis, juxta doctrinam pag. 75, per a : p, si sit coefficiens secundi termini, quem transmutare velis; aut per radicem quadratam ex a : q, si sit coefficiens termi; aut per radicem cubicam ex a : r, si quarti; aut per quadrato-quadratam ex a : s, si quinti; & ita consequenter, si plures termini adsuerint.

#### NOTA XVII.

Dividendo æquationem datam per binomium, quod illius radicem esse suspicamur, cur juvet divisionem incipere a termino ultimo.

Our Auctor divisionem incipere jubeat a fine, ratio est, quia Pag. 77. 5. si fi fieri non possit, tum id plerumque initio statim operationis cognoscitur. Ex. gr. Examinaturus, num æquatio  $y^6 - 8 y^4$  mino.

— 124 yy — 64 == 0, dividi possit per yy + 8, divido primum

— 64 per + 8, & habeo — 8, sactaque per yy multiplicatione — 8 yy, quæ subtracta ex — 124 yy relinquunt — 116 yy.

Hoc vero quia non amplius per 8 sine residuo dividi potest,
consestim concludo, divisionem per hoc binomium yy + 8 succedere non posse; quod alias sacto initio ab y<sup>6</sup> non constitisset,
niss postquam tota operatio ad sinem perducta suisset.

Tttt 2

NOTA

Num. LXVII.

#### NOTA XVIII.

Problemata Solida, quomodo per exiguam aliquam Sectionis Conicæ particulam construantur.

Pag. \$5. lin. O Uomodo Problemata Solida per exiguam aliquam portionem Sectionis Conicæ construi possint, cum Auctor id non exsiam per ponat, paucis hic indicare operæ pretium duximus. Primo quia particulam data est Sectionis portio, dabitur quoque vertex Sectionis [ Vid. MYDORG. Conic. lib. 4. prop. 34. ], ejusque axis, & ab extremitatibus Sectionis demissa in axem perpendiculares, quarum ma-Jor vocetur a & minor b. Deinde per regulas Dni. De BEAUNE, quas secundæ Parti Geometria hujus insertas legimus, quærantur Limites æquationis propositæ, considerando num cadant intra perpendiculares a & b, nec ne: nam si intra illas cadant, hoc est, si uterque limes minor sit quam a, & major quam b, perspicuum est æquationem absque ulteriori reductione per regulas, quas hic mox subjungit Auctor, construi posse. At si limitum alteruter, yel uterque, cadat extra a & b, five major fit quam a, aut minor quam b, tum perpendendum porro est, utrum ab æqualitatis ratione magis minusve recedant quam perpendiculares a & b; & si magis, coulque saltem coarctandi sunt, donec ad æqualitatem æque vel propius accedant; quod video variis modis fieri posse: Ex. gr. Esto proposita æquatio z4 \* - 463 z z + 4980 z — 14508 = 0, sitque a = 63, & b = 28: Limes  $\alpha = 63$ quationis major est  $\sqrt{463}$ , & minor  $\frac{14508}{4980}$  [ per 1 Prop. Cap. 7. de Limit. Aquat. adeoque radices singulæ æquationis minores quam 22, & majores quam 2; sed quia 22 & 2 magis recedunt ab æqualitate quam a & b, seu 63 & 28, constituo inter 22 & 2 tot medios numeros, quot requiruntur, ut bini ipsorum proximi ad æqualitatem æque yel propius accedant, nempe, 22,

10,

10, 5, 3, 2. Quo facto, propositam æquationem transponen- Num. do & dividendo per z' ita reduco, ut habeatur z ab una parte LXVII. fola, puta  $z = 463: z - 4980: z + 14508: z^3$ ; tum pro z in denominatoribus pono successive valores 22, 10, 5, 3, 2, consideroque num valores inde resultantes ipsius z positis majores minoresve evadant. Et quoniam posito z = 22, resultans valor minor fit quam 22; posito vero z=10, resultat valor major quam 10; quemadmodum etiam posito z zquali uni reliquorum numerorum, valores inde resultantes positis identidem majores fiunt; hinc concludo, inter 22 & 10 necessario vel unam, vel omnes tres radices cadere; & si una, duas reliquas aut inter 10 & 5, aut 5 & 3, aut 3 & 2 conjunctim contineri, aut prorsus imaginarias esse. At quoniam omnes hi limitibus intercepti numeri infra 63 & 28, ceu extremas applicatas datæ particulæ Sectionis Conicæ, confistunt; idcirco prius ad illas multiplicatione elevandi sunt, juxta doctrinam pag. 75, faciendo z = 23 y  $=\frac{1}{63}x = \frac{5}{63}u = \frac{3}{63}t$ , vel etiam  $z = \frac{1}{26}y = \frac{5}{26}x = \frac{3}{26}u$ =  $\frac{2}{23}t$ , & fic transformando propositam æquationem in totidem alias ab y, x, w & t denominatas, quarum deinde constructiones ope datæ portionis Sectionis Conicæ, per regulam pag. 87, seq. præscriptam ordine tentandæ sunt. Ita hic per primam obtinebitur unus valor pro y, & per secundam duo valores pro x. quibus cognitis & z innotescet; nec opus est progredi ad constructionem reliquarum æquationum, cum jam omnes tres radices propolitæ æquationis inventæ sint: quanquam etiam ex aliis quandoque circumstantiis haud ita dissieulter cognoscatur, quid primo sit tentandum, quid ultimo, ut perpensis iis multum sæpe superflui laboris rescindi possit. Sed succinctior multo siet tota hæc operatio, si proposito adhibeamus ea quæ habentur in Act. Erud. Lips. mens. Sept. 1689 \*, ubi modus docetur non inelegans appropinquandi continue radicibus aquationum per solas rectas lineas & circulos, quantum quis proxime voluerit. Postquam enim, hujus methodi ope, limites radicum sufficienter coarctati, Tttt 3

\* No. XXXVII. pag. 411. feq.

Num. ipsaque æquatio, si opus sit, convenienti multiplicatione radicis in aliam transformata suerit, poterit ipsa statim beneficio datæ portionis Sectionis Conicæ infallibiliter construi; quorum omnium proliziori explicatione non indiget, qui præcedentia probe intellexerit.

## IN COMMENT. SCHOOTENII IN LIBRUM I. NOTA XIX.

Constructio æquationis z = (cd+ef):g.

Pag. 160. A Liter hoc its resolvitur: Fiat ut g ad c, its d ad quartam b; ad exemplum z = b. Vel etiam hoc pacto: Statuatur Triangulum rectangulum, cujus unum crus æquetur mediæ proportionali inter c & d. alterum mediæ inter e & f. & quæratur ad g & hypothenusam trianguli tertia proportionalis, quæ sit b, erit z = b.

#### NOTA XX.

Constructio æquationis z=(acdd-aacc): (d'+acd).

Num. LXVII.

#### NOTA XXI.

Constructio æquationum  $z = \sqrt{(aa+bb)} & z = \sqrt{((aadd - aaff - a^{\dagger}): (dd + 2df + ff))}$ .

PRo priore quantitate: Ponatur  $\sqrt{(aa+bb)}$  esse hypothenusa Pag. 162. alicujus Trianguli rectanguli, cujus unum crus sit a, & alterum b: vel transmutetur bb in rectang. ab, ac deinde inter a & a+b quæratur media proportionalis &c. Ita quantitas  $\sqrt{(aa-bb)}$  considerari potest, vel ut media proportionalis inter a+b & a-b, vel ut crus unum Trianguli rectanguli, cujus hypothenusa sit a=a, & alterum crus a=b, &c. Pro posteriore quantitate: Quæratur per modo tradita a=a, &c. Pro posteriore quantitate: Quæratur per modo tradita a=a, and emque sit ut a=a and a=a quartam a=a, erit a=a. Ejustem vero quantitatis constructionem ipse queque exhibit Schooten vero quantitatis constructionem ipse que que exhibit schooten vero quantitatis constructionem ipse que que exhibit schooten vero quantitatis constructionem ipse que que exhibit schooten vero quantita

#### IN COMMENT. SCHOOTENII

IN LIBRUM II.

#### NOTA XXII.

In puncto Flexus contrarii, recta nulla curvam tangere potest.

Réce hic Commentator, in puncto Flexus nullam rectam Pag. 270. §. tangere Trochoidem; quod in omni Flexu contrario verum. Ubi natan-Etenim si recta quæpiam infinita tangens curvam, eandemque dum. præterea secans alibi, ita super illa rotari concipiatur, ut contactus

Num. dus pundum totam successive curvam perambulet, fiet ut con-LXVII. tactus iste, qui solus ex duabus intersectionibus coaluit, in pun-& Flexus contrarii tertiæ insuper intersectioni conjungatur, evanescente alterutra portionum curvæ, quæ ad easdem restæ tangentis partes jacuerant; quo fit, ut contactus proprie talis esse desinat, inque sectionem transmutetur quæ osculatio dicitur. Cui etiam illud consentaneum est, quod circuli omnes curvam osculantes sosculo ex tribus intersectionibus conflato curvam non tangunt, sed secant, ut supra annotavimus \*. Nam, quod de universis constat, id speciatim quoque de illo valebit, qui curvam in puncto Flexus osculatur. Sed hic, cum perpetuo infinite magnus esse debeat, ut ex loco Act. Lips. ibid. allegato apparet, † a linea recta osculante non differt; que proinde & ipsa curvam secare, non tangere censenda est. Et quemadmodum osculantes circuli, sic & punca Flexus contrarii, ob trium intersectionum concursum, per tres radices æquales reperiuntur, quod qua ratione ab HEURATIO in Conchoide sit præstitutum, pag. 258 Geometrie hujus videre est.

#### IN COMMENT. SCHOOTENII

## IN LIBRUM III. NOTA XXIII.

Promotio Regulæ pro inveniendis commode divisoribus æquationis propositæ.

Pag. 307, A Ccidit sæpenumero, ut præstitis iis omnibus, quæ hic sieri & 308.

Quos divisio tentanda foret, adhuc nimius sit. Id qui cavere velit,

<sup>\*</sup> Nota VIII, pag. 684, 685. † Vide tamen Num. LXXVI, infra.

velit, poterit radices propositz aquationis initio statim operatio- Num, nis pluribus aliquot numeris, puta unitate, binario, ternario, de- LXVII. nario &c. augere minuereve, transformataque æquatione in totidem alias, divisores ex omnibus conspirantes seligere. Nam tum aut nulli conspirabunt; aut si qui conspirant, raro per illos divisio frustra tentatur. Recte autem monet, pag. 308 lin. 27, seq. cujuslibet æquationis terminum ultimum, quo solo ad hoc negotium indigemus, posse reperiri, ut integra equatione non sit opus. Hoc enim fit, multiplicando coefficientes terminorum propositæ æquationis per numeros continue proportionales ab unitate: videlicet ultimum terminum per unitatem, coefficientem penultimi termini per numerum quo augere vel minuere volumus radices, coefficientem antepenultimi per numeri hujus quadratum, sequentis per cubum, & ita deinceps; atque tribuendo productis eadem ubique signa, que occurrunt in equatione data, si radices minuendæ; mutando vero illa in locis paribus ab ultimo, si augendæ sint. Aggregatum namque omnium productorum erit ultimus terminus æquationis quæsitæ. Ex. gr. Esto proposita æquatio:  $x^3 - 3xx - 30x + 72 = 0$ , & explorandum sit, num dividi possit per x + vel — divisore aliquo ultimi termini. Multiplico coefficientes terminorum retrorfum per 1, 1, 1; per 1, 2, 4, 8; per 1, 3, 9, 27, &c. per 1, 10, 100', 1000. &c. servatis, si ita lubet, iisdem signis æquationis datæ, productaque omnia ejusdem ordinis addo, hac ratione:

| $+1x^3-3xx-30x+72=0$ |              |      |     |                    |
|----------------------|--------------|------|-----|--------------------|
| 1                    | I            | ı    | 2   |                    |
| 8                    | 4            | 2    | I   |                    |
| 27                   | . 9          | 3    | I   |                    |
| 1000                 | 100          | 10   | T   |                    |
| + 1-                 | - 3          | - 30 | 十72 | <b>二</b> 十 40      |
| + 8-                 |              | 69   | 十72 | <del>=+</del> .8   |
| +27-                 |              |      |     | ==- 18             |
| <del>-</del> 1000    | <b>—</b> 300 | 300  | 十72 | =+ 47 <sup>2</sup> |
|                      |              |      |     | •                  |

Jac. Bernoulli Opera.

Vuuu

Sic

Num. LXVII, Sic prodibunt 40, 8, 18 & 472, pro ultimis terminis æquationum, quarum radices unitate, binario, ternario, ac denario minores sunt radicibus æquationis propositæ.

Divisores autem numeri 40 sunt == 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.

8 . . ± 1, 2, 4, 8.

18 . . ± 1, 2, 3, 6, 9, 18.

472 · · 士 1, 2, 4, 8, 59, 118, 236, 472.

horum primi unitate aucti efficiunt

tum + 2, 3, 5, 6, 9, 11, 21, 41; tum etiam — 0, 1,3, 4,7, 9,19,39. fecundi binario aucti exhibent

tum + 3, 4, 6, 10; tum + 1 & --- 0, 2, 6.

tertii aucti ternario dant

tum + 4, 5, 6, 9, 12, 21; tum + 2, 1, & --- 0, 3, 6, 15.

quarti denique denario aucti gignunt

tum + 11, 12, 14, 18,69, 128, 246, 482; tum ctiam + 9, 8, 6, 2, & --- 49, 108, 226, 462.

Qui quidem omnes inter se & cum divisoribus numeri 72, [qui funt  $\pm 1$ , 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72] collati, ex affirmativis unum senarium, eumque unicum, consentientem habent, ex negativis nullum: unde suspicio est, unam verarum radicum æquationis propositæ esse +6, eamque proinde dividi posse per -6 = 0, quemadmodum reapse dividi posses, oriturque æquatio irreducibilis xx + 3x - 12 = 0.

#### NOTA XXIV.

Analysis & Constructio Problematis Hugeniani: E puncto dato rectam educere quæ datæ Parabolæ ad rectos angulos occurrat.

Tag. 322. C Um non constet, utrum Problematis bujus constructio & demonstratio Hugeniana aliquando lucem viderit, nec si vidit, omnium manibus teratur; ideireo lubet hic exponere, qualiter

liter existimemus illam a subtilissimo Viro olim concinnatam Num. 1XVII.

ANALYSIS ita habet: Data sit Parabola EAE, cujus vertex Fig. 11. A, latus rectum AB, & axis AG, sitque datum intra extrave illam punctum C, per quod ducere oporteat rectam ECD Parabolæ perpendicularem. Esto hunc in finem demissa ex C in axem normalis CG, & ponatur AB = 1, AG = 1, GC = 1, & EH = x; adeoque ex natura Parabolæ AH = xx: a, & HD == 1 d. Quo facto, propter simil. Triang. EHD & CGD, erit EH ad HD, five x ad 1 a, ut GC, seu c, ad GD, quæ sic siet ac: 2 x; ac proinde HD—GD sive HG=; a—ac: 2x, &  $AH + HG = xx : a + \frac{1}{2}a - ac : 2x$ , quod, ut apparet, æquatur ipli b seu AG: unde facta reductione habetur  $x^3 = +abx$  $-\frac{1}{2}$   $AAX + \frac{1}{2}$  AAC. Quæ æquatio cum ad pauciores dimensiones deprimi non possit squod hic absque ulteriori tentamine ex Regulis Hudden. 12 & 14 colligitur indicat Problema solidum existere. At quia in quæstionis datis ipsa jam Parabola includitur, poterit, illa mediante, constructio solis rectis lineis & circulo abfolvi hoc modo:

CONSTR. Facta GN = 'AB, bisecetur AN in L; erectaque super axe perpendiculari LM = CG, describatur centro M, radio AM, circulus. Hic secabit Parabolam in punctis E, E, E, a quibus ducta per C recta EC Parabola perpendiculares erunt.

DEMONSTR. Ad hoc synthetice demonstrandum, jungantur porro rectæ AM, ME, & demissa in axem perpendiculari EH, ductasque axi parallelis MO, CR, bisecetur RH in I, sumanturque in axe LQ LH, & GP GN. Hinc quomata AM ME, erit quoque AM<sup>2</sup> [AL<sup>2</sup> + LM<sup>2</sup>] ME<sup>2</sup> [MO<sup>2</sup> + OE<sup>2</sup>], demoisque æqualibus AL<sup>2</sup> MO<sup>2</sup> sea LH<sup>2</sup> OE<sup>2</sup> LM<sup>2</sup> seu HO<sup>2</sup>. Sed AL<sup>2</sup> LH<sup>2</sup> HAQ, & OE<sup>2</sup> HO<sup>2</sup> HEI. Igitur & HAQ HEI: unde HA est ad HE [hoc est, ex natura Parabolæ HE ad AB] sient EI ad AQ, & permutando Vu u u 2

HE ad EI, sicut AB ad AQ. Est vero AB = 2GN [Constr.] = PN, & AQ = HN [ob AL = LN, & LQ = LH]; quare & HE ad EI, sicut PN ad HN, & convertendo HE ad HI, sicut PN ad PH; sumptisque consequentium duplis HE ad HR, ut PN ad 2PH [seu PG ad PH], iterumque convertendo HE ad RE, ut PG ad HG seu RC. Cum ergo propter simil. Triang. HED & REC, HE sit ad RE, ut HD ad RC; erit quoque HD ad RC, sicut PG ad RC; ae proinde PG, seu AB = HD. Notum autem aliunde, hoc casu rectam ECD Parabolæ perpendicularem existere. Quare constat propositum.

#### NOTA XXV.

#### De Osculo Circuli & Parabolæ.

Prasersa.

Prime hic animadvertit Commentator, quod ubi tres rectæ

NM, CB, DE omnes sunt æquales, coincidentibus nimirum

tribus intersectionum punctis M, B & E, suturum sit, ut Cir
culus Parabolam, quam hoc casu osculari dicitur, non tangat, sed

secet; quod plane conforme est iis, quæ supra \* ex Astis Lips,

de contactu Osculi hue transtulimus.

#### IN ADDITAMENTUM.

#### NOTA XXVI.

Corrigitur lapsus calculi Schooteniani, qui BARTHOLINUM in errorem induxerat.

Pag. 385. M Ysterium hic quærit Schooten II Commentator Barthoaddit. F. Linus in co, quod lapsus tantum calami fuit in Schootenio-

\* Nota VIII, pag. 684, 685, & Nota XXII, pag. 697. 698.

NIO. Nescio enim, qua incuria factum, ut vera signa quantita. Num. tum BM, HC & 3DE in contextu immutata fuerint. Commentator hoc factum propterea existimavit, quod alias membra negativa prævalerent affirmativis; sed in subjuncto calculo paralogizat, & ex inconsequenti failum infert. Inconsequens est, dum arguit:

144 pq major est quam. 7299. auferatur 144pp major quam 3699. relinquetur 144 pq — 144 pp major quam 36 qq.

Nam 12 major quam 7, & 10 major quam 3; nec tamen 12 - 10 seu 2, major quam 7 - 3 seu 4. Deinde etiam absolute falsum est quod concluditur: Ergo 144 pg major quam 144 pp +3699; quoniam 144pp+3699 est summa quadratorum ex 12 p & 6 q, sicut 144 p q duplum rectangulum laterum, quod fumma quadratorum perpetuo minus esse constat. 144 pg hic loci etiam minor sit quam 144 pp + 27 qq. adeoque figna perperam mutata fuerint, sic liquet: Progressu calculi, ut videre est ad lit. D & I, invenitur PA esse ad AQ, sicut \frac{1}{2}q- $7q: 16\sqrt{3}$  ad  $\frac{1}{2}q+7q: 16\sqrt{3}$ ; ergo componendo PQ ad AQ, hoc est, q ad p, sicut q ad  $\frac{1}{2}q + 7q$ :  $16\sqrt{3}$ : unde  $p = \frac{1}{2}q + 7q$ :  $16\sqrt{3}$ , &  $pp = \frac{241}{768}qq + 7.9 \cdot 16\sqrt{3}$ ; qui valores in quantitatibus propositis loco p & pp substituti dabunt 72 99 + 21 99 / 3 pro 144pq. & 72 1 99 + 2199 \ 3 pro 144pp + 27 99. Sed 7299  $+2199\sqrt{3}$  minor est quam  $72\frac{7}{16}99+2199\sqrt{3}$ , ut apparet. Quare & 144 p q minor quam 144 pp + 27 qq; quod oftendendum crat.

Vuon 3

Nam. LXVII.

#### NOTA XXVII.

Alter BARTHOLINI lapsus corrigitur.

Pag. 388. E Tiam hic impingit Commentator. Nam & altera radix lit. N, ad  $(16842 - 390\sqrt{785})$ : 6481 major est quam 7: 16 $\sqrt{3}$ . verba, Quam qui- Dicendum suisset, radicem (16842 + 390 $\sqrt{785}$ ): 6481 neglidem radiogendam esse, quod major sit quam 1, qua minor esse deberet, ob SV (fuq) minorem quam AV (qu).

#### IN EPISTOLAM PRIMAM HUDDENII

#### DE REDUCTIONE ÆQUATIONUM.

#### NOTA XXVIII.

De Methodo Huddeniana inveniendi maximum communem Divisorem duarum quantitatum.

Pag. 422. M Odus iste Huddenianus quærendi maximum communem Divisorem duarum quantitatum algebraicarum reapse non differt ab illo vulgari, quo Auctor Princ. Math. Univ. ad fractionum abbreviationem utitur Part. II. Geom. hujus, in Exemplis pag. 22, & quem in numeris præscripsit Euclides Prop. 2. Lib. 7. Id quod in præsenti exemplo, ubi calculum secundum hanc operationem apposuero, palam siet: Redactis quantitatibus in ordinom secundum literam aliquam, velut d, ut habeatur d — add—— add—— add—— add—— add—— dd—— add—— dd—— add—— dd—— add—— dd—— add—— istam,

istam, in qualitera d plures dimensiones obtinet, per alteram in Num. qua pauciores, dicendo: d' in d' habeo d; quod multiplicatum LXVII. per divisorem & detractum ex dividendo relinquit ad3 — (bb — 2 ab + aa) dd - 2 aabd + aabb; & quia video literam d etiamnum tot dimensiones possidere in residuo quot in divisore, pergo dividere a d' per d', ut fiat a, quod in divisorem ductum & subtractum ex residuo relinquit -- (bb-2ab)dd+aabb - 2 a' b. Hic vero quia lit. d' non amplius tot dimensiones habet quot in divisore, inverto terminos, ponendo divisorem loco dividendi, & residuum loco divisoris, denuoque divido ita: -(bb-2ab)dd in d'habeo d:(-bb+2ab), facta multiplicatione & subtractione maner residuum — add + (aa — 2ab)d' + 2 a a b; & quoniam sufficientes adhuc dimensiones adsunt literæ d. pergo dicere: (-bb+2ab) dd in -add dat -a: (-bb+2ab), facta operatione restat (aa-2ab) d-a3 + 2 a a b. Hoc jam propter d unius dimensionis pono loco diviforis, ficut  $(-bb+2ab)dd+aabb-2a^3b$  loco dividendi, arque dico: (aa - 2ab) d in (-bb + 2ab) dd invenio (-bb+2ab) d: (aa-2ab) &c. remanetque (-abb+2aab) d + aabb - 2a3b, quod rursus divisum per (aa -2 a b) d &c. in quotiente exhibet (-abb+2 aab): (aa-2ab), remanetque nihil. Unde colligitur, propositas quantitates compositas esse, carumque maximam communem mensuram haberi, si per denominatorem ultimi quotientis aa - 2 ab dividatur ultimus divisor; qui quidem ipsemet optatus divisor esset, si quotiens quantitas integra fuisset. Quod si quis hanc operationem cum Huddeniana conferre non pigratus fuerit, eadem fere in utraque vestigia deprehendet.

NOTA

Num. LXVII.

#### NOTA XXIX.

De Valore fractionis, cujus numerator & denominator per determinationem quandam nibilo æquales fiunt.

Pag. 424. R Ecte hic observat Ampliss. Dn. HUDDENIUS, fieri quanlin. 15. ad doque posse, ut duz quantitates habeant communem divicepto tan forem, etiamsi is per literam aliquam, eo modo qui hic docetur, inveniri nequeat. Id enim tum fit, cum litera illa, quæ tanquam incognita spectatur, in communi divisore non reperitur; quemadmodum hic b non reperitur in d-a: quo casu, priusquam concludatur, non dari duarum quantitatum seu equationum communem divisorem, videndum est, num termini cujuspiam ad arbitrium sumpti cognita quantitas, aut quantitatis divisor aliquis utramque æquationem tollat: nam si non tollit, neque etiam per Reg. Huddenianam communis divisor invenitur, tum demum certum fit, plane nullum dari. Verum quidem est, aliud hic criterium proponi quo id cognoscatur: sed cespitavit Auctor falsa nixus hypothesi, quod valor alicujus quantitatis expressa per fractionem, cujus numerator & denominator per determinationem quandam nihilo æquales fiunt, inveniri nequeat. quam, post revisionem horum, ipsemet errorem correxerit in peculiari Scheda ad calcem prioris Partis Geom. subnexa, restringendo assertum ad illas tantum fractiones, quarum ambo termini per eandem quantitatem sunt indivisibiles; frustranea tamen hæc videtur esse limitatio: quandoquidem omnis fractio que terminos habet nihilo æquales, si rationalis est, illos quoque habet communiter dividuos; & si irrationalis est, quanquam terminos habeat communiter individuos, valorem tamen habet omnino definitum & determinatum, non secus ac rationalis quæpiam fractio.

Scd

Sed quia non facile apparet, quo pacto valor fractionis ejus- Num. modi per methodum Dni. DES-CARTES inveniri debeat, &. LXVII. tamen scrutinium istud elegans est, & minime vulgare, lubet hic modum, quo id institui possit, in gratiam Amatorum Geometriæ hujus exponere.

Proposita sit Fractio quæcunque, composita inter alias ex quantitatibus a & z, atque talis ut, posita z = a, ambo ejus termini evanescant: quæritur quis tum sit fractionis valor? Ad hoc indagandum, converto primo terminos datæ fractionis in alios, eliminando literam z, illamque ponendo majorem vel minorem quam « quantitate aliqua indeterminata ». Deinde pono numeratorem æqualem quantitati tx, ortamque hinc æquationem a surditate libero, adhibitis, si quantitates valde sint implicitæ, iis subsidiis, quæ Dn. Huddentus, pag. 429. seq. explicuit: quo rite peracto, necessario destruentur vel deficient unus pluresve termini in fine æquationis, sic ut illa per x, aut xx, aut  $x^3$ . &c. dividi possir. Hinc, præter illos terminos qui per se deficient, etiam ultimum corum qui remanserint pono nihilo æqualem, & ex hac hypothesi valorem quæro literæ t, quem in locum numeratoris propositæ fractionis substituo. Tandem etiam simili modo cum denominatore operor, eaque ratione novam fractionem propositæ æqualem obtinco. Et si hujus ambo termini adhuc sint æquales nihilo, repeto de novo operationem, ponendo fingulos datæ fractionis terminos = txx; & si valor literæ t etiamnum evanescat pro utroque termino, pono illos  $= t x^3$ . hinc  $tx^4$ ,  $tx^5$ , &c. donec prodeat fractio, cujus non uterque terminus evanescit, quod necessario aliquando fiet. Quod si vero, post primam operationem, pro utroque termino valor ipsius ? prodiret infinitus, ordirer etiam novam operationem, sed ponerem successive fractionis terminos  $= t\sqrt{x}$ ,  $t^{-3}\sqrt{x}$ ,  $t^{-4}\sqrt{x}$ , &c. donce e pro alterutro vel utroque termino finitum valorem acquireret. In quibus operationibus, illud cumprimis observandum est, quod non opus sit tota æquationum reductione uti, sed tantum quaterus ultimo termino inveniendo conducie, qui plerun-Jac. Bernoulli Opera, Xxxx

Num. que levi negotio ab attento Analysta eruetur. Exemplis res cla-

EXEMPL. 1. Sit proposita Fractio  $(ab-b\sqrt{(2aa-zz)})$ :  $(\sqrt{(2aa-az)}-\sqrt[3]{(2a^3-z^3)})$ , cujus ambo termini, polita z = a, evanescunt: quæritur ejus valor? Pro z pone a + x, crit fractio  $(ab-b\sqrt{(aa-2ax-xx)}):(\sqrt{(aa-ax)} 3\sqrt{(a^3-3aax-3axx-x^3)}$ ). Fiat  $tx=ab-b\sqrt{(aa-1)}$ zax - xx); fublate furditate habebis bbxx + ttxx + 2abbx2 abtx \*== 0, positoque ultimo termino 2 abbx -- 2 abtx æquali o, invenies t = b, qui novus est fractionis numerator. iterum  $t \times = \sqrt{(aa - ax)} - \sqrt[3]{(a^3 - 3aax - 3axx - x^3)}$ five [ponendo brevitatis ergo p loco  $\sqrt{(aa-ax)}$ . & q loco  $\sqrt[3]{(a^3-3aax-3axx-x^3)}$ ] tx=p-q, vel q=p-tx. Cubetur aquatio, & prodibit  $q^3 = p^3 - 3pptx + 3pttxx - t^3x^3$ . omnibusque membris, quæ signum radicale exuerunt, ad unam partem translatis, fiet  $q^3 + 3pptx + t^3x^3 = p \times (pp + 3ttxx)$ . quæ si porro quadretur, æquationem producet  $(q^3 + 3 pp tx +$  $t^3x^3$ )<sup>2</sup> =  $pp(pp+3ttxx)^2$ , quæ ab omni surditate libera est. At quoniam non integra hac æquatione indigemus, sed tantum quatenus duobus ultimis terminis inveniendis inservit, poteris in substitutione omnes illos negligere, in quibus x plures dimensiones acquirit; quocirca loco q<sup>3</sup> pone tantum a<sup>3</sup> — 3 a a x . loco 3ppix tantum 3aaix. loco (pp + 3tixx) folummodo a4-2a3x, &c. atque sic loco inventæ æquationis  $(q^3 + 3pptx + t^3x^3)^2 =$  $pp (pp + 3ttxx)^2$ , non nifi  $a^6 - 6a^5x + 6a^5tx &c. = a^6 -$ 3a'x &c. adeoque sublata a', quæ se sponte destruit, — 6a'x  $+6a^5tx$  &c. = -3 $a^5x$  &c. five  $6a^5tx$  &c. =  $3a^5x$  &c.; unde posito  $6a^3tx - 3a^5x = 0$ , habebis  $t = \frac{1}{2}$  pro novo Denominatore fractionis propositæ, cujus propterea valor erit b: 1, seu 2b.

EXEMPL. 2. Proponatur Fractio  $(z - z) \sqrt{(2aa - 3az + zz)}$ :  $(a - \sqrt{(2az - zz)})$ , cujus termini, in casu z = a, rursus evanescunt, quæque posito z = a - x in istam transmutatur  $x \sqrt{(ax + xx)}$ :  $(a - \sqrt{(aa - xx)})$ . Pone  $tx = x - \sqrt{(ax - xx)}$ 

 $\sqrt{(ax+xx)}$ , & Sublata Surditate  $ax^3+x^4=ttxx$ , fac ulti- Num. mum terminum ttxx æqualem nihilo, & habebis t=0; vel LXVII. brevius ita: Quia  $tx = x \sqrt{(ax + xx)}$ , crit  $t = \sqrt{(ax + xx)}$ . hoc est, cum x, propter z = a - x, fingatur nihilo æquari, erit quoque t = 0. Pone deinde  $tx = a - \sqrt{(aa - xx)}$ . fiet tt xx + xx - 2 at x = 0, & quia 2 atx evanescere debet, erit etiam : == o; adeoque fractio proposita == 8. Sed quia valor ejus nondum sic cognoscitur, pone denuo  $t \times x = x \sqrt{(a \times x)}$ +xx), habebisque  $x^4-ax^3$ : (tt-1)=0, & quia  $ax^3$ : (\*\* --- 1) debet evanescere, colliges ipsum \* pro numeratore valoris esse infiniti. Simili modo operare cum denominatore, ponendo  $t \times x = a - \sqrt{(aa - xx)}$ , & invenies  $t = \frac{1}{2}a$ ; adea ut ipla fractio absolute infinita censenda sit, quæ contra prorsus evanesceret, si numerator finita, denominator infinita quantitas fuisset. Sed, quod hic peculiariter observandum venit, si post secundam hanc operationem ambo fractionis termini, qui post primam evanuerant, infiniti redderentur, sic ut nec ita fractionis valor cognosci posset, non assumendum esset in seq. operat. tx3,  $tx^{+}$  &cc. neque etiam  $t\sqrt{x}$ ,  $t^{-3}\sqrt{x}$ , &cc. fed  $tx\sqrt{x}$ , &cc. Omitto alias observationes & cautelas, quas attenta harum rerum meditatio Lectori suggeret \*.

#### NOTA XXX.

Retegitur ars, qua Huddenius Regulam suam XI invenire potuerit.

C Um inventio tot tamque differentium Theorematum, quæ Pag. 439.

hac Regula continentur, non possit non magnam admiraReg. XI.

tionem excitare apud ignaros, quos artificium methodi latet, non

X x x x 2 ingra-

\* De hujusmodi Fractionum valore inveniendo; videatur Analysis inf. parv. Art. 163. seq. Item Job. BERNOULLI Schediasma, Ast. Erud. Lips. pag. 375, m. Aug. 1704.

Num. LXVII.

ingratum iis spero fore, si qualecunque arcanum retegam, & in una alterave parte Regulæ modum ostendam, quo non tantum ista, sed & pleraque alia ab ingeniosissimo Epistolæ hujus Auctore inveniri potuerunt. Methodus enim ubique eadem est, & in eo consistit, ut supponantur statim duæ æquationes ejusmodi quales quæruntur, ac deinde, sacta ipsarum multiplicatione per se invicem, comparentur separatim omnes termini productæ cum omnibus terminis propositæ æquationis, quo inde coefficientes quæsitarum æquationum elici & determinari possint. Quæ quidem methodus non differt nisi in applicatione ab illa, qua ipse Dnus. Des-Cart si in constructionibus Problematum solidorum & hypersolidorum inveniendis usus est, & quam alias etiam solennem sibi suisse satem, pag. 49. Imo hæc illa est, qua quicquid in Geometria ardui & præclari uspiam habetur, reperiri debuit; cum frustra sane hæc & talia a priori tentarentur.

Quod speciatim Regulam hanc undecimam concernit, observamus primo, quod sese extendat tantum ad illas æquationes, quæ ex multiplicatione duarum produci possunt, in quarum alterutra unus pluresve termini deficiunt; cujus rei ratio est, quod si quis similia condere vellet Theoremata pro illis, quæ ex duabus completis producuntur, is incideret in æquationes nihilo simpliciores iis, quas sibi resolvendas proposuit. Deinde animadvertimus, quod nonnulli Divisores copulantur vocula &, quando videlicet formula æquationis propositæ uno tantum modo in duas æquationes resolvi, sed ejus Divisor ex plurium terminorum collatione determinari potest: alii disjunguntur vocula vel, quoties illa etiam pluribus modis in duas resolubilis existit.

Ex. gr. Sit proposita æquatio hujus formæ  $x^6$ , \*, \*, \*, \*, sxx, tx, v = 0, deturque illam dividi posse in duas alias, quarum una sit unius, altera 5 dimensionum. Ponantur hæ esse x+y=0, &  $x^5+ax^4+bx^3+cxx+dx+e=0$ , e quarum ductu producitur  $x^6+ax^5+bx^4+cx^3+dxx+ex+ey=0$ , +y+ay+by+cy+dy

quæ terminotenus comparata cum propolita x<sup>6</sup>, \*, \*, \*, \*, xx.

v = 0, sequentes exhibet Equationes, a + y = 0, b + ay Num. =0, c+by=0, d+cy=s, e+dy=t, & ey=v; five  $a = -y, b = -ay = yy, c = -by = -y^3, d = s \epsilon \gamma = s + \gamma^{+}$ ,  $\epsilon = t - d\gamma$ , &  $\epsilon \gamma = v$ . Et quoniam in æquatione  $x^3 + ax^4$  &c. aliquis terminus nihilo æqualis requiritur, yidendum quis ille sit: facile autem apparet, nec a, nec b, nec c, nihilo æquari posse, cum secus etiam evanesceret y, contra hyp. neque etiam e, qui ultimus terminus esse debet; sed solum d; quo casu fiet  $y^4 = -s$ , e = t, & ey = v: unde porro fluit  $y = v : t = \pm \sqrt{\sqrt{-s} - st^3} : v^3 = &c.$  adeoque x + y $=x+v: t=x\pm\sqrt{\sqrt{-s}}=x-st^3: v^3=$  &c. qui funt ipsissimi Divisores æquationis propositæ, qui in Auctore habentur, pag. 442.

Ruríus proponatur Æquatio  $x^5$ ,  $px^4$ , \*, \*, \*, \*, \*naturque dividi posse per æquationem completam duarum, & aliam trium dimensionum. Sunto ha xx + yx + z = 0, &  $x^3 + yx + z = 0$ axx + bx + c = 0, e quarum multiplicatione oritur æquatio

$$x^{5} + ax^{4} + bx^{3} + cxx + cyx + cz = 0$$

$$+ y + ay + by + bz$$

$$+ z + az$$

conferenda cum propolita

 $x^{s}$ ,  $px^{+}$ , \*, \*, \*, x, t = 0. Quod quinque novas æquationes fubministrat: a+y=p, b+ay+z=0, c+by+az=0, cy + bz = s, & cz = t. Sed quia in xq.  $x^3 + axx$  &c. aliquis terminus deficere supponitur, videoque duos hic deficere posse, pono primo a = 0, deletisque in novis his æquationibus iis membris, in quibus  $\alpha$  habetur, reperio per primam carum y = p, nec non collatis 2, 3 & 5<sup>t2</sup> æquationibus,  $z = \pm \sqrt{(t:p)}$ ; vel, coll. 2, 3 &  $4^{12}$  and zz - ppz + s = 0, vel, coll. 2, 4 &  $5^{ta} \approx q z^3 + sz - pt = 0$ ; vel denique coll. 3, 4 &  $5^{ta} \approx q$ . z = ppt: (ps+t); adeo ut æquatio proposita semper dividi hoc case possit per xx + px + z, existente vel  $z = \pm \sqrt{(t:p)}$ , vel zz - ppz + s = 0,  $vel z^3 + sz - pt = 0$ , vel z = $\pm ppt: (ps+t)$ , quorum divilorum omnium tantum primus in Auctore occurrit, pag. 447.

Xxxx 3

Num. LXVII. Si deinde ponam b = 0, délendo ea membra, in quibus b habetur, invenio iterum collatis omnifariam æquationibus quaternis varios valores pro y & z. Sed Auctor illorum tantum rationem habuit, qui fluunt ex comparatione tum  $1, 2, 4 \& 5^{tw}$ , tum  $2, 3, 4 \& 5^{tw}$  æquationis; quippe quarum illa præbet y = p + t: s, & z = yt: s; hæc  $y = \pm s \sqrt{s:t}$ , &  $z = \pm \sqrt{s}$ .

Postquam ita singulos terminos intermedios in æquatione  $x^3 + a \times x & c$ . nihilo æquales supposuimus, nunc ambo simul desicere supponendi essent, faciendo a & b = 0; sed statim apparet, non posse utramque evanescere, quin, contra hyp. evanescat.quoque z. Adeo ut Æquatio s dimens. ejus formæ cujus est proposita, non possit ex æquatione quadrata completa per cubicam nisi gemino modo produci, nempe sic, ut in cubica vel desiciat secundus terminus tantum, vel tertius tantum. Atque ad eundem quoque modum prolixiora illa Theoremata quartæ & quintæ partis Regulæ hujus Tyrones invenire seu examinare possunt, in quo scrutinio illud cumprimis observare debent, ut omnes variationes possibiles enumerent, quibus sieri potest, ut hi vel illi termini in altera duarum æquationum, e quarum ductu proposita produci singitur, desiciant.

#### NOTA XXXI.

#### Analysis Regula XVII. Huddeniana.

Pag. 469 & Xhibet hic porro Auctor Epistolæ quædam Theoremata pro reducendis æquationibus, quæ per alias nullo termino carentes dividi possunt. Horum primum & simplicissimum, quod æquationibus quadrato quadratis inservit, sic eruitur: Positis duabus æquationibus quadratis, xx + ax + b = 0, & xx + yx + b = 0, comparetur productum ipsarum

quoad

quoad singulos terminos cum æquatione proposita  $x^4 + px^3 + qxx + rx + s = 0$ , ut exinde prodeant quatuor novæ æquationes, a + y = p, b + ay + b = q, by + ab = r. & bb = s. Deinde, neglecta secunda, qua non indigemus, cæteræ conferantur inter se, quo siet ut eliminatis ipsarum ope literis a & b, inveniatur y = (r - bp): (s: b - b). Excepto tantum, cum s determinatur ad bb, & simul r ad bp; quo casu ambo fractionis termini evanescunt, & in causa sunt, cur y ex his solis datis inveniri nequeat: quare tum, relicta tertia æquatione, secunda in auxilium vocanda est, qua cum cæteris debito modo collata, reperitur  $y = \frac{1}{2}p \pm \sqrt{(\frac{1}{2}pp + 2b - q)}$ . E quibus maniscas fiunt. Theoremata, quæ hic dedir Austor; simulque cætera quoque difficiliora investigandi modus parescit.

#### gandi inibilis paccient.

NOTA XXXII.

Ratio Regulæ Huddenianæ ad transformandam æquationem propositam in aliam cujus ultimus terminus pauciores babeat divisores.

Ationem hujus operationis satis percipiet attentus Lector ex siis, quæ supra \* commentati sumus; cum perinde sit, addere producta coefficientium æquationis per numeros continue proportionales ab unitate; atque surrogare hune, qui unitatem sequitur, in secum x, & tune aggregatum ipsorum terminorum sumere.

\* Nota XXIII. pag. 698. & feq.

Digitized by Google

Num. LXVII.

## IN GEOMETRIÆ PARTEM II.

#### NOTA XXXIII.

Cautio observanda in Divisionibus instituendis.

Pag. 15. & N Divisionis operatione id præprimis Tyrones monendi sunt, Pag. 16. ut assumpto membro aliquo Divisoris [ in quo quædam litera plurimas vel paucissimas dimensiones habet ] pro principali Divisore, non primum quodlibet quod occurrit Dividendi membrum per ipsum dividant, sed tale seligant, in quo cadem litera itidem maximum vel minimum dimensionum numerum habet; quod similiter in toto operationis decursu, quotiescunque de novo inveniendo quotiente agitur, attendendum venit. Ita si in Exemplo 2°. pag. 15 \*, pro primario divisore statuamus 3 ab, ubi litera a minimum, aut b maximum numerum dimensionum habet, dividi per ipsum debet \$aab3, non \$\frac{13}{2}a^4b\$, & si pro divifore seligamus — ½ a a, dividenda quantitas — a' sut factum ab Auctore Introductionis] non alia. Quod si vero in divisore pariter atque in dividendo plura habeantur membra, in quibus litera aliqua maximum vel minimum divisorum numerum habet; illa litera neglecta, habenda est ratio reliquarum. Ita quoniam in secundo Exemplo pag. 16 t, dividendus continet duo membra  $-4f^4 u^4 q & +4f^3 u^4 q$ , in quibus lit. u quatuor, & divisor duo, in quibus eadem duas dimensiones obtinet, nempe — ffun & f'' \* \*; fiquidem lubeat per alterutrum horum, puta +f'' \* \* divisionem instituere, divido per ipsum  $-4f^4 u^4 q$ , non vero +4f'su'q; cum reliqua litera f plures ibi quam hic dimensioncs

<sup>\*</sup> Ubi dividendus proponitur  $\frac{13}{13}a^4b + \frac{1}{9}aab^3 - a^5$  per  $\frac{2}{3}ab - \frac{1}{3}aa$ . † Ubi  $\frac{1}{4}q - \frac{1}{4}fq + f^3u^2q - fu^2q - 4f^4u^4q + 4f^3u^4q$  dividendus proponitur per  $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}f - ffuu + f^3u^2$ .

mes habeat, uti quoque plures habet in +f'uu quam in -ffuu. Horum vero observatio ideo necessaria est: quia secus si Tyrones saxint, atque eum semper in dividendo ordinem sequi velint, quo propositæ sunt quantitates, sieri inter operandum potest, ut subinde in orbem redeant, & vel nullum divisionis sinem inveniant, vel eum demum post supersluas circuitiones assequantur.

Num: LXVIL

#### NOTA XXXIV.

Dignoscere num propositæ quantitates surdæ communicantes sint, nec ne.

DOtest adhuc aliter cognosci, num propositæ quantitates surdæ Pag. 35.5. communicantes sint, necne; neque opus est partem illarum Ratio auprius ex signo radicali liberare, quod sæpe ob divisorum multitudinem non parum molestum. Criterium tale: Ducta quantitatum propositarum una in alteram, si sint affectæ latere quadrato; aut in quadratum alterius, si sint affectæ latere cubico; aut in cubum, si biquadratico; aut in biquadratum, si surdesolido &c. consideretur, an productum inde ortum sit persectum quadratum, aut cubus, aut biquadratum, aut surdesolidum, &c. nam si tale sit, quantitates datæ communicantes erunt; sin minus, non erunt: & si communicantes sunt, erunt ad se invicem, ut di-&i producti radix quadrata, aut cubica &c. ad alteram quantitatum rationalium, cum cujus potestate multiplicatio facta fuit. Ex. gr. Quantitates  $\sqrt{27}$  &  $\sqrt{48}$  funt communicantes, quia 1296 productum 27 per 48 est quadratum; cujus radix cum sit 36, erit \$\sqrt{27} ad \$\sqrt{48}\$, ut 27 ad 36, seu ut \$ ad 4. Ita \$\sqrt{40}\$ & <sup>3</sup>√135 sunt communicantes, quoniam 216000 productum quadrati ex 40 per 135 est cubus, cujus radix 60; unde <sup>3</sup> \sqrt{40 ad} <sup>3</sup>√135 est, ut 40 ad 60, seu 2 ad 3. Sed <sup>5</sup>√20 & <sup>5</sup>√140 non communicantes sunt, quia 2240000 productum biquadrati ex 20 per 140 non est persectum sursolidum.

Simili indicio constat, num duæ quantitates surdæ potentia Jac. Bernoulli Opera. Y y y y sint

Num. LXVIL sint commensurabiles: Facta enim multiplicatione quadrati unius per alteram, ubi sunt affectæ latere cubico; aut per quadratum alterius, ubi latere biquadratico; aut per cubum, ubi sursolido &c. si productum inde ortum deprehendatur esse verus cubus, aut quadrato-quadratum, aut sursolidum &c. quantitates datæ saltem potentia commensurabiles sunt, earumque quadrata erunt, ut producti radix competens ad alteram quantitatum rationalium, cum cujus potestate variabili multiplicatio facta fuit. Ex. gr. 3/243 & 3/ 576 sunt potentia commensurabilia, corumque quadrata, sicut 324 ad 576, sive 9 ad 16; quoniam 324 est radix cubica numeri 34012224 producti ex multiplicatione quadrati 243 per 576. Non secus etiam, si cubus alterutrius e datis quantitatibus ducatur in alteram, vel in quadratum alterius, vel cubum, vel surde-solidum &c. prout affectæ sunt vel latere biquadratico, vel surde-solido, vel quadrato-cubico &c. atque ex hac multiplicatione producatur perfectum biquadratum, vel surde-solidum, vel quadrato-cubus &c. erunt propositæ quantitates potentia cubica commensurabiles, seu ipsarum cubi erunt ut numerus ad numerum. Et ita consequenter eandem semper observando progressionis legem pro superioribus potentiis. Plerunque vero non est opus huc progredi. Quotiescunque enim quantitates surdæ sunt commensurabiles secundum aliquam potentiam, cujus exponens ad exponentem signi radicalis sit primus, etiam. secundum longitudinem cæterasque omnes potentias commensu-Et si divisor maximus exponentium signi radicalis & potentiæ, secundum quam propositæ quantitates commensurantur, est binarius, etiam secunda potentia, omnibusque illis quas binarius metitur, commensurari poterunt. Et si divisor exponentium maximus est ternarius, poterunt commensurari secundum tertiam potentiam omnesque illas quas ternarius metitur. Adeo ut si datæ quantitates surdæ nec longitudine, nec potentia secunda, nec tertia &c. sunt commensurabiles, etiam commensurari nequeant secundum ullam aliam, cujus & signi radicalis exponentes tales sunt, ut unitas, binarius, aut ternarius &c. ipsorum mez xima xima sit communis mensura. Sed non attinet istis diurius immo- Num. LXVII.

#### NOTA XXXV.

### Demonstratio Regulæ extrabendi Radicem quadratam ex binomiis.

R Egula hæc extrahendi Radicem quadratam ex Binomiis, Pag. 41. per fundatur in Prop. 55 & seqq. Lib. X. Elem. Euc L. potuit-dione Raque analytice sic inveniri: Ponatur binomium  $a + \sqrt{b}$ , ejusque dicis &c. radix  $x + \sqrt{y}$ ; erit igitur quadratum hujus  $xx + y + 2x\sqrt{y} = a + \sqrt{b}$ . Fiant duæ æquationes separatæ, xx + y = a, &  $2x\sqrt{y} = \sqrt{b}$ : per primam habetur xx = a - y, per alteram xx = b: 4y; unde & a - y = b: 4y, seu  $yy = ay - \frac{1}{4}b$ , &  $y = \frac{1}{2}a \pm \frac{1}{2}\sqrt{(aa - b)}$ ; ac proinde  $xx = \frac{1}{2}\sqrt{(aa - b)}$ . Quare tandem siet  $x + \sqrt{y}$  radix quæsita binomii  $= \sqrt{(\frac{1}{2}a \pm \frac{1}{2}\sqrt{(aa - b)}) + \sqrt{(\frac{1}{2}a \mp \frac{1}{2}\sqrt{(aa - b)})}$ ; quod id ipsum est, quod hæc Regula præcipit.

FINIS

Yyyy s N°. LXVIII.

#### ම්යුවම්යවර්යවල් අවමින් මියවම්යවර්යවර්යම්මියව

,

Nº. LXVIII:

# NOVA ET SINGULARIS GEOMETRIÆ PROMOTIO,

Circa dimensionem quantitatum Curvarum,

per D. T. \*

Um variæ in Mathest dentur viæ ad easdem veritates inveniendas ducentes, plurimum in eo ponendum est studii, simplicissima Lips.1695. ut investigetur. Quamvis enim hoc ipsum non sit apprime necessarium in omnibus difficultatibus particularibus, maxime tamen requiritur in principiis fundamentisque ponendis, quæ ita sunt generalia, ut tota iisdem Mathesis innitatur; ad quæ pertinet genesis omnium curvarum. Quapropter, postquam harum omnium facillimam descriptionem per focos reperi, statim candem cum Publico communicavi in Medicina mentis, oftendens, quam latum hæc campum nobis aperiat, infinitorumque novorum, fingularium, & facillimo negotio decerpendorum inventorum feracem, ut augmentum veritatis, quod non unius est hominis, conjunctis viribus ab cruditis Viris eo melius promoveretur. Neque parvam mihi attulerunt lætitiam ea, quæ Dnus. LEIBNITIUS, & doctiffmorum nobile par Fratrum BERNOULLIORUM jam præfliterunt, Allisque inseruerunt Eruditorum. Sed cum hæc curvarum genesis per socos nimiam præ se ferat simplicitatem, tantique momenti non videatur, ut ex ea tanta tamque præclara & utilia possint derivari; non ipse solum alia nova inventa in Actis Eruditorum exhibui, sed in posteriori quoque Medicina mentis editione, alia quædam corollaria non

\* DE TSCHIENHAUSER.

vulgaria adjeci, ut alios quoque ad hanc rem penitius penitiandam excitarem. Nota mihi quidem plura, elegantia, præstantiaque sunt consecta- LXVIII ria, quorum hactenus nullam, nisi privatim apud Viros maximi ingenii, feci mentionem; arbitratus illa quondam ob novitatem usumque singularem fore gratiora, cum publici juris ea faciendi mihi dabitur occasio. Quomam vero an brevi hoc futurum sit, cum eo non vivam in otio. quod hæc studia vel maxime requirunt, nescio; nonnulla ex his in publicum producere constitui, ejus quidem momenti, ut non displicitura credam Geometris; eo fine, ut vel hoc ipso augmentum veritatis, sin minus per me iplum, per alios tamen, qui magis abundant otio, promoveatur.

I. Ex hac ergo curvarum genesi per socos intellexi, præter unicam & simplicissimam Hugenianam evolutionem dari innumeras alias; ita ut quælibet curva infinitis possit modis evolvi, sequanturque hinc dimentiones curvarum infinitis modis, ut alio tempore oftendi. Perspexi etiam, ipsam spatiorum curvilineorum dimensionem generalissime hinc derivandam, & ea quidem ratione, quæ admodum fimplex est, & in quafingularia hæc occurrunt. 1°. Uti notum pervulgatumque est, spatiorum circularium dimensiones absolvi ductu lineze cujusdam rectæ in arcumcirculi; ita universaliter hoc ipsum omnibus competit spatiis curvilineis, ut feilicet fint equalia producto alicujus retta in arcum curva alicujus 🔉 occurrantque hie plurima circulari dimensioni analoga. 2° Curva quarum ope reliquarum curvarum metior spatia, quæque primæ quasi curvæ exiffunt & præcipue sunt considerandæ, proprietates habent valde notabiles, & in his, quod multis erit inexpectatum, curva quoque sunt mechanica, quas CARTESIUS ex Geometria perperam, ut in Medicina mentis clare probavi, eliminavit, quarum proinde usus hinc redditur in Geometria manifestior. 3°. Curva illa, per quas mensurantur reliqua spatia, in lineas rectas abeunt, cum spatium aliquod absolute est quadrabik. Unde facile ex ipsa genesi dijudicari potest, utrum aliquod spatium quadrabile fit, necne. Derivatur quoque inde, figuras clausas non admittere quadraturam, intellige ordinariam; id quod consentit cum iis, quæ habet Dominus NEWTON\*; neque difficulter cognosci potest, quænam figuræ clausæ sint, cum alias multa possint earum sigurarum afferri exempla, quæ videntur quidem, nullatenus tamen sunt clausæ.

Ut autem mens mea eo melius possit intelligi, exemplo, quod dictum est illustrabo. Sit ellipsis AFGE [ Fig. 1]; sumptoque radio æquali semidiametro minori, describatur ex centro C circumferentia BFD, tandemque pro lubitu ducatur ex C recta CG, & HG parallela AE. Dico rectangulum : **Үууу 3**.

† Vide No. LXVI Fag. 650, Notag, & N. LXXI, LXXII, Art. 2.

gulum ex recta A E in arcum circularem H D esse semper quadruplum LXVIII. sectoris elliptici CGE +, ac proinde hoc modo facile spatium ellipticum in aquales partes ex puncto C dividi potest. Idem obtinet in parabola & hyperbola, si his omnia, ut decet, adplicentur; ea tamen cum differentia, ut quemadmodum in ellipsi, prout jam vidimus, dimetienda adhibetur arcus curvæ circularis HD, seu talis curvæ, ubi normalis ad tangentem est constans seu datæ rectæ æqualis; ita in hyperbola qualibet mensuranda adhibendus sit arcus curvæ, in qua tangens ipsa est constans seu datæ restæ æqualis, adeoque curvæ, quæ ex mente CARTESII est mechanica; in parabola vero alia curva, ubi normalis ad tangentem & ipsa tangens sunt æquales constanti quantitati, hoc est, linea recta, assumatur. Atque sic unico theoremate omnium sectionum conicarum per rectangulum ex constante recta in aliam curvam aut rectam ducta traditur dimensio. Quæ quidem spero Geometris non minus grata futura, quam monitum HUGENII, quo simile quid in hyperbola æquilatera a se deprehensum indicavit; cum hæc omnia modis plane diversis eruta, multoque sint universaliora, nec solum omnibus hyperbolis, sed infinitis aliis curvis applicari possunt.

Quænam autem porro hinc conclusiones in curvis superiorum graduum, quæ tres pluresve focos habent, consequantur, periti harum resum insigni cum voluptate per se ipsos facile experientur. Possem enim plura huc elegantia & universalia theoremata adserre; sed ne ipsis desiderium minuam hæc suo marte indagandi, unico tantum exemplo asser-

tioni meæ fidem faciam.

Sit curva FG [Fig. 2], quæ descripta sit ope quatuor focorum A, B, C, D, sitque E centrum gravitatis quatuor punctorum A, B, C, D: dico, si ex quinque his punctis, versus duo puncta F & G pro lubitu assumpta in curva, ducantur rectæ, spatia AFG, BFG, CFG, DFG quadrupla esse semper spatii EFG; si autem quinque essent foci, fore quintupla, & sic porro in infinitum. Sed de his satis. \*

II. Notum est in circulo circumferentias esse inter se ut diametros, & spatia circularia similia ut diametrorum quadrata; non autem pervulgatum est, quod animadverti, dari unicum tale theorema pro omnibus curvis ejusdem speciei, ex quo, verbi gratia, curvarum ellipticarum & hyperbolicarum ratio ad invicem innotescit, quæ nos hactenus latuit, possuntque infinita nova & singularia circa omnes curvas derivari. Id quod specimine aliquo illustrabo.

Sint duæ parabolæ AE & BD [Fig. 3] quarum focus C; ducaturque recta CDE, Dico curvam parabolicam AE esse ad curvam para-

† Vid. No. sequenti, Art. I. \* Ibidom; Art. II.

bolicam BD, ut minoris latus rectum ad majoris latus rectum. Unde si ra- Num. tio laterum rectorum sit dupla, curva AE dupla erit curvæ BD. Neque LXVIII. absolute necesse est, ut eundem focum C habeant; potest enim punctum ad libitum assumi, & nihilominus tamen ratio, quam curvæ ad se invicem habent, determinari. \*

III. Cognita quoque est ratio, quam partes curvæ circularis ad se invicem habent, fed circa quasvis alias curvas hæc nondum oftensa fuit a Geometris. Illis ergo forte non ingratum accidet, si ipsis significavero, me methodi universalis esse compotem, in qualibet curva, data portione ejusdem, aliam semper assignandi, qua datam rationem ad priorem

obtinet; cujus rei specimen quoque exhibebo.

Sit parabola ACDEF [Fig. 4], cujus focus B, sitque data portio curvæ CD, & alia assignanda EF, ita ut CD sit ad EF, ut data linea. GH ad IK. Ductis lineis BC & BD, siat ut quadratum GH ad quadratum IK, ita recta BC ad rectam BE, & BD ad BF: Dico curvæ parabolicæ portionem CD ad EF esse in ratione data. Sit, exempligratia, GH ad IK ut 1 ad 2, & fiat BE quadrupla BC, & BF quadrupla BD, erit portio curvæ EF dupla partis CD +. Occurrit hic quidem casus, ubi peculiaria quædam observanda; sed eui demonstratio præcedentium nota, facile videbit quid sibi agendum, aliaque egregia hine eliciet; verbi gratia, modum in curvis assignandi spatia datam rationem babentia, licet ipsorum dimensio sit incognita, prout hoc in specie circa præsens exemplum in hyperbola æquilatera, cujus dimensio analoga est parabolicæ, nova & hactenus incognita ratione sieri potest, ut affignentur spatia quæ datam lineæ ad lineam rationem inter se habent : multaque alia præclara & plane nova theoremata, vel circa ipsas conicas: fectiones, quæ tamen hactenus nocturna diurnaque manu quafi verfatæ fuerunt a Geometris. Demonstrationes enim horum omnium afterre & prolixum nimis foret & supervacuum, cum hæc inventa præcipue dicata fint Geometris primi ordinis, quibus jam notum est, quomodo ex datis conclusionibus universalibus circa dimensionem quantitatum, demonstrationes, via retrograda, facile possint investigaria

IV. Constitueram hic subsistere, sed commodum incidit in manus meas Johannis BERNOULLII meditatio de dimensione curvarum linearum per circulares; quod egregium inventum & mirifice me delectavit, & effecit, ut hæc pauca adjicienda duxerim. Vir hic Celeberrimus præcipue respexit in eruendo hoc Problemate ad evolutionem Hugenianam; sed quia juxta descriptionem meam curvarum per socos, quælibet curva infinitis modis potest evolvi, hinc ejus doctrina infinities amplificari poterit,

Vide No. seq. Art. III.

+ Ibidem, Art. IV.

Num. terit, adeoque Geometria singulare hoc modo augmentum recipiet. Ad-LXVIII. dam vero & aliud, quod in tempus aliud reservaveram. Notum est, quod dato cuilibet spatio infinita alia spatia, diversæ naturæ, æqualia persacile inveniri possint; sed idem in curvis lineis essiciendi nemo adhuc ostendit rationem. Si enim via ordinaria rem aggrediamur, ad tangentium methodum inversam deducimur, cujus ingeniosissima nobis specimina dedit Illustrissimus Vir Marchio Hospitalius. Licet autem hanc quoque methodum probe excoluerim, & mihi fere omnimode satisfecerim, non tamen ea hic præstat, quod comparari possit cum methodo universali, quam non ita pridem inveni, ope cujus insinita diversa curva possunt designari data curva absolute aquales. Specimina hujus rei alio tempore exhibiturus sum: jam enim vix licuit ob circumstrepentia negotia ad amicorum instantiam præcedentia litteris consignare.

#### ERWERWERWERWERW WERMERWERFUNGER

Nº. LXIX.

#### JACOBI BERNOULLI OBSERVATIUNCULA

Ad ea quæ Mense Novembri 1695

De Dimensionibus Curvarum publicata leguntur, Auctore D. T.

Ræclara sunt, & e maxime desideratis illa, quæ hic promimiss Nobilissimus D. T. \* atque si ullatenus præstari possun.p. 260.

dum tantum esset, ut cum de excellentia Methodi, quam tegere voluit, per exempla nobis judicandum sit, talia selegisset
quæ

\* DE TSCHIRNMAUSEN. No. præced.

quæ haud facile aliunde solvi possent, aut aliis exceptionibus ob- Num. noxia forent; qualia num ista sint, quæ dedit Vir eximius, paucis examinandi veniam ab iplo flagitamus.

Primo, quod de spatio elliptico nos docet in Fig. 1, nulla singulari methodo videtur indiguisse, cum ex natura ellipsis simplici proportione concludatur; juncta enim CH & producta GH donec ipsi CF occurrat in I, quoniam ubique IH est ad IG sicut CD est ad CE, erunt tum spatia IHDC, IGEC, tum triangula IHC, IGC, tum his ablatis sectores CHD I sive 1 CD in DH] & CGE, ut CD & CE, hoc est, erit CE in DH == 2 CGE. Et patet generaliter, quod si loco circuli & ellipsis substituantur quævis aliæ curvæ ejusdem generis, hoc est, quæ habeant applicates IH, IG in constante ratione, fore in eadom illa ratione etiam sectores CHD, CGE.

II. Quod deinde proprietatem spectat, quam focis curvarum per fila descriptarum attribuit, Fig. 2, omnibus illa indifferenter punctis est communis, & ex generalissima centri gravitatis natura manat; sumptis etenim in quacunque curva quibuscunque & quotcunque punctis A, B, C, D, corumque centro gravitatis E, semper vel summa trilineorum AFG, BFG, CFG, DFG; vel [ si punctorum nonnulla ad convexas curvæ partes assumantur ] differentia trilineorum quæ ab una & corum quæ ab altera parte sunt, trilinei EFG totuplex erit quot assumpta puncta suerint. Sed & præter punctum E infinita alia puncta idem præstant, quæ in axe aliquo æquilibrii per E transcunte existunt. (\*) Considerationem igitur focorum nihil hic ad rem facere apparet.

Jac. Bernoulli Opera.

**Z** z z z

III. Quod

(\*) Nempe, fi ducatur recta FG, & in eam demittantur ex singulis punctis A, B, C, D, E normales Aa, Bb, Cc, Dd, Ee; erit, ex natura centri gravitatis 4 Ee = Aa + Bb +Cc+Dd, adeoq. 4Ee×; Fg  $=Aa\times_{\frac{1}{2}}Fg+Bb\times_{\frac{1}{2}}Fg+Cc\times_{\frac{1}{2}}Fg$ + Ddx; Fg, hoc est quater Trian-

gulum rectil. EFG = Triang. rectil. AFG + BFG + CFG + DFG; &addito utrinque segmento FG quater, erit quater spatium curv. EFG = spatiis AFG + BFG + CFG + DFG. Manifestum autem est idem præstare singula puncta sumpta in recta quæ per E ducitur parallela ipfi FG.

III. Quod porro afferitur de portionibus parabolarum comn.lxix. munem focum habentium, Fig. 3, etiam procedit cum diversos habent, modo punctum C, e quo recta CE educenda est, tale assumatur, ut ipsa CA, CB, sint in ratione Parametrorum; at nihil hic peculiare tribui video parabolis, quod non idem quoque valeat de omnibus ejusdem speciei curvis, hoc est, curvis similibus & circa communes axes, focos, centra, aliave puncta similia similiter constitutis; puta, si curvæ AE, BD, forent duz ellipses vel hyperbolæ similes eirca eundem axem AC, & communem focum, seu centrum, aliudve punctum simile C similiter constitutz, semper essent abscissa portiones curvarum AE, BD, in ratione rectarum similium abscindentium AC, BC, vel CE, CD, utræque nimirum in ratione constante: quorsum applicari possunt ca, quæ jam anno 1692 Mense Maio \* ad spiram mirabilem de triangulo circa angulum [hic infinite parvum ECD] sotato & proportionaliter fluente dica sunt.

IV. Quod denique subjungit Nobilissimus Auctor de assignandis in parabola portionibus datam ad invicem rationem habentibus, Fig. 4, id rogo ut revideat; deprehendet enim rem aliter fe habere, atque in locis a vertice A tantillo remotioribus portionem CD ad EF semper minorem obtinere rationem, quam GH ad I K. Quorum omnium ingeniosissimum Auctorem non ideo commonefacimus, ut præstantissima ejus inventa, quibus ipsi plenam fidem adhibemus, ullatenus suspecta reddamus, sed illum invitemus potius, ut vel ipsam suam methodum præclarissimam mobilcum communicare dignetur, vel si hanc diutius nos latere cupit, selectioribus saltem speciminibus eandem nobis comprobet. Quibus si addere velit nonnulla methodum tangentium inversam concernentia, tentare poterit tum Problema Decembris 1695 +, cujus & ego folutionem dabo proxime, tum alia hinc inde in Actis occurrentia, quæ nondum solutionem acceperunt, ipsique adeo uberem materiam Publico gratificandi suppeditabunt.

N'.LXX

<sup>\*</sup> No. XLIX. pag. 301. Vide etiam ibid. Not. 1. Prop. I. pag. 497. † Supra No. LXVI. pag. 663.

#### क तर्य के तर्य के किया के

Nº. LXX.

### JACOBI BERNOULLI CONSTRUCTIO

#### GENERALIS

Omnium Curvarum Transcendentium,

Ope simplicioris Tractoriæ & Logarithmicæ.

Ethodus Tangentium inversa, in qua dubio procul sum-Lips. 1696.
mus Geometriæ apex consistit, tribus potissimum partibus absolvitur, quarum prima versatur in reducendis differentialibus altiorum generum [seu differentio-differentialibus] ad differentialia primi generis; altera in separandis litteris indeterminatis cum suis differentialibus a se invicem; & tertia in construendis æquationibus hoc modo reductis. In singulis persiciendis varie huc usque occupati suimus, quotquot promotioni hujus Scientiæ operam nostram addiximus. Ad primam inter alia pertinet Theorema de radiis circulorum osculantium, cujus Mensecundis differentiis ad primas reducendis usum habere dixi, ut suo tempore uberius explicabo †. Ad secundam spectat, quod Zzzz 2 ibi-

\* Supra pag. 641.

† Vid. N. CIII. Art. X.

No. LXX. ibidem ad calcem meditationis subjunxi Problema \*, sujus solutionem, ni alius quispiam interea me prævenerit, brevi quoque exhibebo t. Restat tertia Methodi pars, de qua nobis impræfentiarum specialius agendum est, & quæ constructiones curvarum transcendentium concernit. Omnes construendi modi, quorum hue usque specimina in Actis comparuerunt, ad duo vulgo nota genera revocari possunt; fiuntque vel per motum continuum, eumque seu naturalem, seu artificialem, vel per inventionem plurium punctorum. Motum naturalem voco, quem natura ipsa sibi relica sponte producit: artificialem quem Ars insuper moderatur. Ad illum refero constructiones Mense Decembri 1695, pag. 551 & 552 4, memoratas, quæ fierent per ela-Ara vel funes debita conditione imbutos: ad hunc, quæ per tractiones, qualem non fine intelligentium approbatione dedit Ingeniolissimus D. LEIBNITIUS, Mense Septembri 1693. Constru-&iones, quæ punctorum inventione absolvuntur, fiunt vel per quadraturas, que non ita pridem sole in usu suerant, vel per rectificationes curvarum algebraicarum, quo pacto puncta Catenariæ per curvam parabolicam, & Isochronæ per lemniscatam determinantur: vel denique per coordinatas aliarum transcendentium, sed descriptu faciliorum, veluti præfatus Celeberrimus LEIBNITIUS puncta Catenariæ reperire docuit per logarithmicam. De quibus breviter hæc teneantur; quod constructiones curvarum per motum, sive naturalem, sive arte temperatum, productæ procul dubio omnium forent optimæ, si facili aliquo mechanismo in effectum deduci possent: sed cum illæ tales conditiones prærequirant in materia, quas ei introducere æque, vol fortasse magis arduum est; hæ motum deposcant ita compositum & implicatum, qui in praxi succedat difficulter; necessitas omnino cogere videtur, ut in curvarum transcendentium, non secus ac in algebraicarum altiorum delineationibus, fola punctorum inventione acquiescamus. Ubi quidem quadraturæ, cum ad praxin æque inidoneæ sint, jam sere exoleverunt, iisque merito præ-

\* Pag. 663..

† N°. LXXII.

1 Supra pag. 661.

præferuntur constructiones, quæ fiunt per logarithmicam, lineam No. LXX. finuum, aut similes, vel etiam per rectificationes curvarum algebraicarum, sicubi haberi possunt; quoniam dubium est, an semper inveniri possint, nee si possunt, universalis regula iis inveniendis præscribi queat (a); jure desiderari potest adhuc methodus, qua puncta curvarum, semper & ubique, facili & ad usum accommodata operatione inveniantur. Ostendam igitur hic modum, quo hoc consequi possumus, ope unius logarithmicæ & cujusdam Tractoriæ motu simplici facilimoque describendæ. Quemadmodum enim puncta curvarum algebraicarum determinantur per intersectiones duarum aliarum algebraicarum descriptu faciliorum: ita quoque puncta mechanicarum reperiri debere consentaneum puto.

Si proposita sit æquatio ady = tdx, ubi t dari intelligitur per x f ad hanc enim formam, facta separatione indeterminatarum omnes reducuntur | ducantur in plano aliquo horizontali duæ rectæ parallelæ AB, CD, in distantia arbitraria AC, interque illas statuatur curva algebraica FK talis, ut existente AE vel BE = x, EF quarta sit proportionalis ad t, x, & duplam subtangentem logarithmica, quia hic uti voluerimus: Tum fumpto filo FGH longitudinis AC, describatur Tractoria curva HI ope normæ DGF propellentis extremitatem fili F super curva KF, co modo quo id, Mense Junio 1693, pag. 255 \*, explicatum fuit. Deinde, trajecta indefinite per rectas AB & CD perpendiculari GE, centro G radio EF arcus describatur secans Tractoriam in H; unde demittatur in CD normalis HD. ac jungatur GH: quo facto, tum aggregatum rectarum GH & GD, tum earundem differentia applicetur logarithmica, eritque axis portio, que applicatis intercipitur, == quesite y; cuiproinde si statuatur in E æqualis EL, atque hoc ubique fiat, habebitur per puncta sic descripta optata Curva L M (1). Nota sic Zzzz 3

<sup>(1)</sup> Imo talem dedit Cel. Johan. BERNOULLI', Auctoris nostri Frater in Alis Erud. 1724. Aug. pag. 356. No. CIII, Art, XXI. \* Supra No. LVII, pag. 5752

<sup>(</sup> Hujus constructionis vide demonstrationem analyticam, infra,

#### 728 CONSTRUCTIO GENER. ÆQUAT. TRANSCENDENT.

No. LXX. æquatio fuerit rdy = tdx, & r etiam indeterminata sit, sed data per y, constructio nihilo difficilior evadit; posito enim rdy = adz = tdx, constat ex præcedente constructione, inveniri posse relationem inter x & z, itemque inter y & z, quare etiam inter x & y innotesset. Patet autem etiam ex alsatis, quod si data sit relatio trium linearum CG, GH & GD [quod contingit, quandocunque Tractoria HI est ex numero algebraicarum;] curva L M possit construi per solam logarithmicam sine adjumento alterius mechanicæ; unde novum criterium pro dignoscendis curvis hoc modo construibilibus resultat, quod Lectores nostri cum olim \* exhibito conserve possunt.

\* N°. LVIII, pag. 591, 592. De quo vide N°. LXIV, pag. 631, & LXVI, Art. III, pag. 646, 647.

## තියා මය වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි වැඩි මේ වැඩි

Nº. LXXI.

## G. G. L. \* NOTATIUNCULA AD ACTA DECEMBRIS 1695,

Pag. 537 & sequentibus +.

AGa Erud.
Lips. 1696.
Mart.p.145

Niquus sim, si non agnoscam, excellentis Mathematici Jacobi BerNOULLII Basileensium Professoris meditationibus plurimum debere
scientias istas profundiores, & me potissimum ipsi pariter ac Fratri
ejus Ingeniosissimo, Joanni Bernoullio, nunc apud Groninganos Professori Clarissimo obstrictum esse, qualiacunque a me jacta Analyseos

\* Goth. Gul. LEIBNITH.

† Ad Num, LXYL

#### LEIBNITII AD SCHEDIASMA BERNOULLIANUM NOTATIUNCULA. 729

lyscos cujusdam superioris fundamenta ad varios usus applicuere, suis-N.LXXL que inventis mirifice auxere, & ut magis magisque innotescerent ac celebrarentur effecere. Virum autem Celeberrimum Jacobum BERNOUL-LIUM, cujus nupera me ad hoc Schediasma invitavere, persuadere sibi velim, longissime a me abesse animum de meritissimis ejus laudibus detrahendi. Gloriam inventarum figurarum Elasticarum [ex hypothesi scilicet valde verifimili] ipsi illibatam relinquo. Theoremata de radiis circulorum osculantium, etsi mihi non ignota, ne attigissem quidem, nisi originem, eorum pariter ac similium aliorum, ex singulari quodam disserentialis calculi genere simplicissimam exponendam occasione data putassem. Ut iis in Elasticis figuris uterer in mentem non venit, quod figuris illis quærendis nunquam animum adjecissem; non quod res sit pulchra & inquifitu digna, fed quod in tanta agendorum copia, quæ ab illo recte actaputavi, nollem denuo agere; incertus etiam, an possem. Itaque non est, cur imputet Theorematum de osculis defectui, cum ipse agnoscat, etianpublicatis illis, nondum vel HUGENIUM, vel me, de lineis illis Elasticis satis meditatos suisse. Ac ne nunc quidem, exposita analysi Viri-Egregii, a me impetrare possum ut hunc campum, licet pulcherrimum, ingrediar; cujus rei plures habeo rationes, quam vellem. De cætero video eum a mea de constructionibus sententia vix dissentire; optaremque ipsum, fi vacat, ulterius cogitare de constructione transcendentium per puncta algebraice inventa: id enim magis analyticum fuerit, etsi non æque sit in potestate hactenus, ac reductio quadraturarum ad Euthynses \*. De \*rectificanumero radicum osculi candide professus sum dudum, me re diligentius tiones. excussa sententiam ipsius amplecti (\*). Quod instantiam a me postulat (\*) eurvæ ordinariæ rectificabilis in se redeuntis, succurrit nunc Epicycloeidalis, quam punctum describit fixum in circulo provoluto super alio circulo. Hanc rectificabilem esse, a Celeberrimis Viris HUGENIO & TSCHIRN-MAUSIO est ostensum; esse autem in se redeuntem, hæc constructio ipsamonstrat, cum circumferentize sunt commensurabiles (e). Præclare sacient BERNOULLII Fratres, si conjunctis, vel etiam separatis studiis, velariæ figuræ contemplationem cæptam absolvant. Quod medias dire-Etiones attinet, de quibus Ego in Ephemeridibus Gallicis Mensis Septembris 1693 (\*), cum tendentiæ puncti mobilis sint infinitæ, puncta tendentiarum intervallulis æqualibus assumi arbitrarium putem. Diversis autem punctis tendentias exercentibus, ex punctorum progressibus habetur & progressus communis centri gravitatis, nempe conferendo ejus situmante progressum, cum situ proximo post progressum punctorum elemen-

(\*) Vide N°. LXVI. Art. III.

[\*) Vide Num. seq. Art. II.

(\*) Vide N°. LXVI. Art. V.

(\*) Vide N°. LXVI. Art. V.

(\*) Pag. 647.

(\*) Pag. 647.

(\*) Pag. 648.

#### 728 CONSTRUCTIO GENER. ÆQUAT. TRANSCENDENT.

No. LXX. æquatio fuerit rdy = tdx, & r etiam indeterminata sit, sed data per y, constructio nihilo difficilior evadit; posito enim rdy = adz = tdx, constat ex præcedente constructione, inveniri posse relationem inter x & z, itemque inter y & z, quare etiam inter x & y innotescet. Patet autem etiam ex alsatis, quod si data sit relatio trium linearum CG, GH & GD [ quod contingit, quandocunque Tractoria HI est ex numero algebraicarum;] curva LM possit construi per solam logarithmicam sine adjumento alterius mechanicæ; unde novum criterium pro dignoscendis curvis hoc modo construibilibus resultat, quod Lectores nostri cum olim \* exhibito conserve possunt.

\* No. LVIII, pag. 591, 592. De quo vide Nos. LXIV, pag. 631, & LXVI, Art. III, pag. 646, 647.

### श्राप्त्र प्रमुख्य का स्वर्ध के स्वर्ध के

Nº. LXXI.

## G. G. L. \* NOTATIUNCULA AD ACTA DECEMBRIS 1695,

Par 10- de Committee +

Pag. 537 & sequentibus +.

Niquus sim, si non agnoscam, excellentis Mathematici Jacobi Ber-Lips. 1696.

Mart.p.145

NOULLII Basileensium Professoris meditationibus plurimum debere scientias istas profundiores, & me potissimum ipsi pariter ac Fratri ejus Ingeniosissimo, Joanni Bernoullio, nunc apud Groninganos Professori Clarissimo obstrictum esse, qualiacunque a me jacta Analyseos

\* Goth. Gul. LEIBNITII. † A

† Ad Num, LXYI

#### LEIBNITII AD SCHEDIASMA BERNOULLIANUM NOTATIUNCULA. 729

lyleos cujuldam superioris fundamenta ad varios usus applicuere, suis-N.LXXL que inventis mirifice auxere, & ut magis magisque innotescerent ac celebrarentur effecere. Virum autem Celeberrimum Jacobum BERNOUL-LIUM, cujus nupera me ad hoc Schediasma invitavere, persuadere sibi velim, longissime a me abesse animum de meritissimis ejus laudibus detrahendi. Gloriam inventarum figurarum Elasticarum [ex hypothesi scilices valde verifimili] ipfi illibatam relinquo. Theoremata de radiis circulorum osculantium, etsi mihi non ignota, ne attigissem quidem, nisi originem, eorum pariter ac fimilium aliorum, ex fingulari quodam differentialis calculi genere simplicissimam exponendam occasione data putassem. Ut iis in Elasticis figuris uterer in mentem non venit, quod figuris illis quærendis nunquam animum adjecissem; non quod res sit pulchra & inquisitu digna, sed quod in tanta agendorum copia, quæ ab illo recte acta putavi, nollem denuo agere; incertus etiam, an possem. Itaque non est, cur imputet Theorematum de osculis defectui, cum ipse agnoscat, etianpublicatis illis, nondum vel Hugenium, vel me, de lineis illis Elasticis satis meditatos suisse. Ac ne nunc quidem, exposita analysi Viri-Egregii, a me impetrare possum ut hunc campum, licet pulcherrimum, ingrediar; cujus rei plures habeo rationes, quam vellem. De cætero video eum a mea de constructionibus sententia vix dissentire; optaremque ipsum, fi vacat, ulterius cogitare de constructione transcendentium per puncta algebraice inventa: id enim magis analyticum fuerit, etsi non æque sit in potestate hactenus, ac reductio quadraturarum ad Euthynses \*. De \* redissionnumero radicum osculi candide professus sum dudum, me re diligentius tiones. excussa sententiam ipsius amplecti (\*). Quod instantiam a me postulat (\*) curvæ ordinariæ rectificabilis in se redeuntis, succurrit nunc Epicycloeidalis, quam punctum describit fixum in circulo provoluto super alio circulo. Hanc rectificabilem esse, a Celeberrimis Viris HUGENIO & TSCHIRN-MAUSIO est ostensum; esse autem in se redeuntem, hæc constructio ipsamonstrat, cum circumferentiæ sunt commensurabiles (\*). Præclare sacient BERNOULLII Fratres, si conjunctis, vel etiam separatis studiis, velarize figurze contemplationem coeptam absolvant. Quod medias dire-Atones attinet, de quibus Ego in Ephemeridibus Gallicis Mensis Septembris 1693 (\*), cum tendentiæ puncti mobilis sint infinitæ, puncta tendentiarum intervallulis æqualibus assumi arbitrarium putem. Diversis autem punchis tendentias exercentibus, ex punctorum progressibus habetur & progressus communis centri gravitatis, nempe conferendo ejus situmante progressum, cum situ proximo post progressum punctorum elemen-

(\*) Vide N°. LXVI. Art. III.

[\*) Vide Num. seq. Art. II.

(\*) Vide N°. LXVI. Art. V..

(\*) Vide N°. LXVI. Art. V..

pag. 656-658.

#### 730 Leibnitii ad Schediasma Bernoullianum Notatiuncula.

N. LXXI. tarem. Quod si punctorum impulsorum tendentias consideremus, quæ sæpe ab impellentium tendentia diversa est, tendentia media ab iis recepta eodem modo definietur. Eaque omnia pro re nata funt varianda, fed ia his prompte eleganterque exhibendis a Viro Clarissimo non vulgaria expecto, ac publico eum nomine rogandum censeo, ut sua de fluidorum motibus aliisque meletemata præclara diutius non premat. Quod controversias attinet inter D. D. Hugenium & Renaudum Ingeniarium rei apud Gallos marinæ Generalem, ipse Hugenius [cujus certe Summi Viri amissi & ipse desiderium tanto fero ægrius, quanto propius mihi cum eo commercium erat, notioresque maximæ dotes, in quibus vis animi candorque certabant ] me sententiam rogare dignatus est; sed tunc nondum erant ad manus utrinque agitata. De re ipsa alias. Rece notatur, eundem ventum magis impellere navem quiescentem, quam procedentem, & discrimen aliquando non esse negligendum. Puto etiam, diversa venti vi, declinationem [la Dérive] secus quam D. RENAUDUS suppofuit, non esse æqualem, sed eo majorem quo major est venti violentia. Modum generalem construendi tangentium inversas, Mense Augusto, 1695, pag. 373 (\*) ipse non nisi pro Mechanismo venditavi. Utilissima cogitatio est, de iisdem ad quadraturas redigendis, separandisve ad invicem indeterminatis. Problema (f) de eo præstando circa æquationem differentialem ady = ypdx+by qdx solvere possum, & reduco ad æquationem, cujus forma est ... dv + ... vdz + ... dz = 0, ubi per punctata intelliguntur quantitates utcunque datæ per g. Talis autem æquatio generaliter per me reducta est ad quadraturas, ratione Amicis jam communicata, quam hic exponere necessarium non puto; contentus effecisse, ut Acutissimus Auctor Problematis agnoscere possit methodum [ut opinor] non dissimilem suee. Neque enim dubito & hoc ipsi innotuisse (4). Et sunt a me in istis multa olim tentata, non pauca etiam præstita, quæ jacent dispersa in schedis, nec mihi ipsi in numerato habentur, copia inopi, ut simul habere videar & non habere. Hæc tamen facilius suppeditavit memoria, ea ipsa die, qua Lipsiensia Atta Mensis Decembris 1695 sum nactus, id est hesterna, in ipsis scilicet Nundinis Brunsvicensibus, ubi hæc inter distractiones utcunque in chartam conjeci,

(\*) Supra, N.LXIV, p.635,636. LIO, supra N. LXVI. pag. 663.
(\*) Propositum a BERNOUL(\*) Vide Num. sequentem.

No. LXXII;

### මණ ම අප ර අප ක් ර ක් ක්ර ක් ක් ක් ක් ක් ක් ක් ක්

N°. LXXII.

# JACOBI BERNOULLI PROBLEMA BEAUNIANUM Universalius conceptum,

Sive Solutio Æquationis nupero Decembri propositæ, ady = ypdx+by<sup>n</sup>qdx; cum aliis quibusdam annotatis.

Uod olim CARTESIO a BEAUNIO propositum, & Asta Erud. aliquot abhine annis resuscitatum suit Problema, [vid. Lips, 1696. Ephem. Gallic. mense Sept. 1692, & Acta Lips. mense Mai. 1693 universaliter ita proponi potest: Data quavis Curva, seu algebraica, seu transcendente, seu libera tantum manu formata; invenire aliam ita comparatam, ut ejus applicata ad subtangentem eandem rationem habeat, quam habet constant quadam linea a ad summam differentiamve applicatarum curva data & quasita; vel etiam reciproce, quam hac summa differentiave habet ad constantem a. In casu enim Beauniano, ubi loco datæ Curvæ, Recta assumitur angulum semi - rectum cum axe constituens, utrovis modo conceptum Problema in idem recidit; alias duplex est & maxime diversum. Posterioris ego solutionem hac vice cum publico communicabo; sed omissa analysi, & prioris quoque enodatione Lectori relica, ut si majorem, quam fortasse existima-Jac. Bernoulli Opera. Agaga

Num. LXXII.

rat, in recessu difficultatem repererit, eo benignius operam hic præstitam interpretetur. Esto [Fig. 1] Curva data AC vel Ac, axis AB, & fit abscissa AB = x. BC, vel Bc = q, data per x, & BD = y; erit ex præscripto Problematis  $dy: dx = y \pm q:a$ , hoc est, erit  $a dy = y dx \pm q dx$ . Est autem hæc Æquatio non casus tantum, ut apparet, specialis æquationis, mense Decemb. propositz, ady = ypdx + by \*qdx, sed ipsamet potius hæc æquatio simplicioribus duntaxat terminis expressa, cum una ad alteram perpetuo reduci possit; consentiente illo quod Celeberrimus D. LEIBNITIUS observavit, ubi dictam æquationem in hanc transformat ... dx + ... dz = 0; has enim & ipsa ulterius ad allatam formulam ady \_\_ydx = qdx reduci valet; si nempe, quod intelligo, q concipiatur dari per x non modo in terminis algebraicis, sed in transcendentibus, veluti si q ponatur  $= \int (dx \sqrt{(aa - xx)})$  hoc est, si curva data A C fingatur esse ex mechanicarum numero (2). Quantæ igitur universalitatis hoc Problema sit, quantumque conserat ad promotionem methodi Tangentium inversæ nemo non videt, gaudeoque præfatum Virum Celeberrimum illud sua quoque opera dignum cen-

dt, atque  $dx = dt \cdot p$ , &  $qdx = qdt \cdot p$ .

& æquatio  $\frac{a}{1-n} du = updx + bqdx$ ;

abibit in hanc  $\frac{a}{1-n} du = udt + \frac{b}{1-n} dt \cdot p$ , quæ est reductio Bernoulliana. Nam, quia pdx = dt., & p datur per x, dabitur x per t:, saltern transcendenter; igitur p & q, qui dantur per x, dabitur per t: ideoque  $bq \cdot p$  dabitur per t. Ergo æquatio  $\frac{a}{1-n} du = udt + bqdt \cdot p$  ejustern est formæ cum ista  $ady = ydx + \frac{d}{2}$ , ubi q datur per x.

censuisse: hoc enim præstantiæ & utilitatis ejus argumentum esse Num. potest.

Solutionem meam quod attinct, ad quam tres quatuorve ducentes vias habeo, illa præter curvam AC, quæ ut jam delineata supponitur, solam requirit Logarithmicam, qua mediante inveniri debet alia, per cujus quadraturam quæsitæ ED puncta obtineantur, id quod hoc modo fit: Esto Logarithmica FG [ Fig. 2] cujus subtangens = A = AF [quanquam omnis alia idem præstet, sed prolixitatem vito ] A C curva data, AL utriusque axis, AB vel aB = x, & BC = q; fiatque alia curva AH, cujus applicata BH quarta sit proportionalis ad BG, BC, & AF; tum spatio curvilineo ABH ad AF applicetur æquale rectangulum FL, rursumque statuatur BD quarta proportionalis ad AF, BG & AL [vel ML, sumpto ubivis in axe AL puncto fixo M] erit D punctum in optara curva ED, existente BD y æquationis  $ady = +ydx \pm qdx$ , vel  $ady = -ydx \pm qdx$ ; quorum illud obtinet, si AB dicatur x, & M ad sinistram dextramve puncti L constituatur; hoc vero, si sit & B quæ vocetur x, atque M vicissim ad dextram sinistramve ipsius L collocatum sucrit ( ); Notatu Aaaaa 2

(\*) Constructionis hujus en Analysin, ex Ni. CIII, Art. 12, petitam. Sit y = mn, & ady = [amdn]+ and m = ] ydx + qdx [mndx +qdx.] Pone amdn = mndx, & andm \_\_\_qdx; & prior æquatio divisa per mn dabit adn: n = dx. Igitur x =Log. n, vel n = numero cujus logarithmus x, id quod sic designabimus n = Nx. Hic valor ipsius substitutus in æquatione posteriore andm = qdx, illam mutat in hanc, adm =qdx:Nx, vel, integrando am $\int (q dx: Nx)$ . Igitur y = mx = $\frac{Nx}{c}\int (qdx:Nx)$ . Unde fluit Au-Aoris constructio. Nam cum sit AB

= x, erit [ propter Logarithmicam FG ] BG = Nx; & BH, quarta proportionalis ad BG [Nx], BC [q] & AF [a], erit aq: Nx, atque ideo spatium ABH =  $\int (aqdx : Nx)$ = FL, & AL= $\int (q dx : Nx)$ . Ergo BD, quæ quarta est proportionalis ad AF [ A ], BG [ Nx ] & AL  $[\int (qdx: Nx), ] erit = \frac{Nx}{2} \int (qdx)$ Nx) = y.

Vel fic, per methodum Cel. Dz MAUPERTUIS [ Comm. Acad. Reg. Par. 1731]. Æquatio a dy = ydn +qdx, multiplicando per A variabilem, & transponendo, induat hanc formam Aqdx = aAdy - Aydx, atNum. LXXIL

Notatu dignum hic est, quod si q simpliciter denotat potestatem aliquam integram & politivam ipsius x, hoc est si curva data AC est ex genere Paraboloidum, curvilineum ABH semper mediante logarithmica quadrabile existit, adeoque curvæ quæsitæ puncta immediate per logarithmicam absque quadraturis inveniri possunt; quod sequenti exemplo monstrabo, e quo lex progressionis in cateris satis perspicietur: Esto, ut antea Logarithmica FG [Fig. 3], subtangens ejus — AF — a, Parabola quædam sursolida IC, vertice I ubivis in axe AB accepto, proinde IB = x, & BC  $= x^3 \cdot a^4$ , productaque infinite BC fecet logarithmicam in G, tum construantur termini progressionis sequentis. r. 2. 3. 4. 5. 4; 2. 3. 4. 5. x; 3. 4. 5. xx: a; 4. 5. x<sup>3</sup>: aa;  $5. x^4 : a; x^5 : a^4;$  quod ipsum quoque logarithmice beneficioexpeditissime peragitur, applicando ipsi, in distantiis æqualibus AH, HL, LM, MN, NO, rectas HP, LQ, MR, NS, & OT, quarum prima HP sit = IB = x; cæteræ enim ordine erunt xx:a;  $x^3:aa$ ;  $x^4:a^3$ ; &  $x^5:a^4$ , quarum multiplices seriei nostræ, ut apparet, terminos constituunt] quo sacto in recta GB abscindatur ex puncto G, vel deorsum versus axem, vel sursum in partes oppositas, pro signi ambigui varietate, pars GD, quæ sit æqualis vel aggregato terminorum hujus seriei, si habeatur  $ady = + ydx \pm qdx$ ; vel differentiæ inter summas terminoteum in locis paribus & corum qui sunt in imparibus, si fuerit  $ady = -y dx \pm q dx$ , eritque semper quod hoc pacto obtinetur, punctum D in curva desiderata ED (\*). Demonstrationem:

que integrando  $\int Aqdx = aAy$   $= a\int ydA - \int Aydx$ . Ponantur duo pofleriores termini fimul æquales nihilo, eritque, -adA: A = dx, vel Log. a - Log. A = x, aut c : A = Nx,  $vel A = c : N\alpha$ . Igitur cum fit  $\int Aqdx$  = aAy vel  $y = \int Aqdx : aA$ , erit y  $= \int (cqdx : Nx) : (ac : Nx) = \frac{Nx}{a}$ 

f(qdx: Nx); quæ æquatio ad Auctoris constructionem quasi manuducit.

(\*) Vide N<sup>1</sup>. CIII, Art. 12. §. 2: & 3. Vel hanc accipe Analysin commode in plurimis casibus similibus adhibendam. Integranda proponitur acquatio (A) ady—ydx + x<sup>2</sup> dx: a<sup>4</sup>— vel ady + ydx - x<sup>2</sup> dx: a<sup>4</sup>— o. Population

nem non addo, quod unusquisque illam ex constructionibus istis haud difficulter eliciet. Forte autem recordari poterit Celeberrimus D. Leibnitius, an & quousque sua Problematis solutio cum ista conspiret.

II. Priusquam hinc digrediar, Notatiuncula, quam hic Vir Marrio præterito ad Acta Decembris communicavit \*, in uberiorem veritatis explanationem pauca quædam hic subnectere liceat. Problematis Elastici folutionem, cujus ipse primo loco meminit, tam generalem puto me dedisse, ut ad omnem indefinite hypothesin, veram non minus ac verisimilem, æque se extendat, insuperque fulcra vectium non supponat, sed inveniat; quod totum illud est, quod in hac materia jure requiri potest, quandiu speciales tensionum leges nobis ignotæssent.

Constructionem Transcendentium per puncta algebraice inventa fateor rem egregiæ speculationis fore: dubito tamen hic, ut in aliis, generale quidpiam inveniri posse; etiamsi fortasse in paucis quibusdam res succedere deprehenderetur. Itaque negotium tanti non videtur esse, ut ei implicari sit necesse, præsertim cum ·Aaaaa: 3 · · ·

natur  $y = x^5$ :  $a^4 + p$ , &  $dy = \zeta x^4 dx$ :  $adp+pdx+5x^4dx:a^3=0$ . Fiat p= $-5x^{4}:a^{3}+q$ , &  $dp = -4.5x^{3}dx$ :  $a^3 + dq$ , atque B mutabitur in (C)  $adq + qdx - 4.5x^3dx : a^2 = 0$ . Statuatur  $q = 45 x^3 : a^2 + r$ , & dq =3.4.  $5x^2dx$ :  $a^2 + dr$ , at que C abibit in (D)  $adr + rdx + 3.4.5x^2dx$ : a = 0.Sumatur  $r = -3.4.5x^2$ : a + s, & dr =-2.3.4.5xdx: a+ds, atque D tranfibit in (E) ads + sdx - 2.3.4.5xdx= 0. Fac denique  $s = 2.3.4.5 x^2$ + t, & ds = 1.2.3.4.5 dx + dt, at que transformabitur E in (F) adi +tdx+ 1.2.3.4.5 adx = 0, vel dx =-adt: (t+1.2.3.4.5.a), aut integraudo, x = -Log.(t+1.2:3:4:5a).

Igitur t = -1.2.3.4.5a - Nx. Est  $a^4 + dp$ , atque A migrabit in (B) autem  $y = x^5 : a^4 + p = x^5 : a^4 - 5x^4 :$   $adp + pdx + 5x^4dx : a^3 = 0$ . Fiat  $p = a^3 + q = x^5 : a^4 - 5x^4 : a^7 + 4.5x^3 :$  $a^2 + r = x^5$ :  $a^4 - 5x^4$ :  $a^3 + 4.5x^3$ ?  $a^{2}$   $-314.5x^{2}:a+s = x^{5}:a^{4} - 5x^{4}:$ .  $a^{3} + 4.5x^{3}:a^{2} - 3.4.5x^{2}:a +$  $2.3.4.5x + t = x^5: a^4 - 5x^4: a^3 + x^5$  $4.5x^3$ :  $a^2 - 3.4.5x^2$ : a + 2.3.4.5x - 3.4.5x - 3.41.2.3.4.5a - Nx. Atqui ex constru-Atione Auctoris GD == x5: a4 = 5x4!  $a^3 + 4.5x^3$ :  $a^2 - 3.4.5x^2$ : a + 2.3.45x — 1.2.3.4.5a, & GB — Nx. Igitur BD =  $x^5 : a^4 - 5x^4 : a^3 + 44$  $5x^3$ :  $a^2-3.4.5x^2$ : a+2.3.4.5x-1.2.43.4.5a - Nx \_y.Poni etiam potuisset t'constans at que, dt=0, de quo vide Num. LXXVII. \* N°. præced.

alia præsto sint, quæ desectum hic supplere possint; & conside-LXXII. randum Lectoribus relinquo, an alius generalior simul, simplicior, & ad praxin accommodatior construendi modus reperiri possit illo, qui sit per tractiones, atque nuperrime a me ad Acta communicatus \*, nescio an etiam publicatus fuit.

> Quæstionem de numero radicum osculi consensus Viri Celeberrimi jam extra controversiam ponit. Mutuo cum ipso candore acturus, quæ de curvis in se redeuntibus putabam olim me demonstrare possisse, corrigo, gratiasque habeo, quod exemplo me edocuerit tales quandoque rectificationem admittere posse, sine quo fortalle nunquam huc animum advertissem. Fecit autem Viri Nobilissimi monitum, ut discursum, Mense Januario 1691, pag. 21 \*\* hanc in rem allatum denuo examinarem, deprehenderem, cum in hoc laborare, quod supponit, unam duntaxat dari æquationem quæ relationem ipsius x ad s, arcus ad tangentem exprimat. In curvis enim in orbem redeuntibus, que rectificationem admittunt, & in quibus x portionem curvz, una cum integra perimetro semel aliquotiesve accepta, significare potest; relatio ipsius x ad tangentem aliamve functionem pro numero vicium quibus perimeter accipitur subinde variat, peculiaremque æquationem deposcit.

> Quæ vero porro subjicit Vir Acutissimus de mediis directionibus, haud ita facile a me assensum impetrant; nec enim satis capio, quo sensu punca tendentiarum aqualibus intervallis assumi arbitrarium existimet. Mentem meam exemplo declaro: [ Fig. 4. Sit ventus aliquis circumfusus æqualiter arcui circulari Bbb, vel etiam potentia quæpiam trahens, circumposita opposito arcui Ccc, agatque in singulis arcus punctis in centrum A viribus, quæ proportionentur rectis AD, Ad secantibus arcuum Bb vel Cc, quo pacto puncta omnium tendentiarum particularium d, d, reperientur in recta tangente Ddd; adeoque disterminabuntur intervallulis inæqualibus dd, dd, ob æqualia arcuum elementa bb, bb,

\* Nº. LXX.

\*\* Supra No. XLI, pag. 440.

bb, bb, vel cc, cc. Nam si quis existimet, intervalla dd æqualia as- Num. sumi posse, is vicissim statuere debet inæqualia arcuum elementa bb vel cc, ac proinde, ob æqualiter eircumfusam potentiam, ejus vires censebit esse in ratione composita elementorum bb vel ec & secantium Ad: non ergo sunt in simplici ratione secantium Ad, igitur nec puncta tendentiarum in tangente Dd; utrumque contra hypothesin. Addo, quod inventio centri gravitatis punctorum dd inæqualiter distantium pendet a circuli & hyperbolæ relatione nondum cognita, æqualiter distantium a simplici bisectione rectæ Dd; unde si sit arbitrarium illa fingere, ut lubet, Problema directionis mediæ simul & simplex erit & transcendens; quæ denuo repugnant.

Navem quiescentem ab codem vento fortius impelli, quam procedentem, mecum agnoscit Vir Eximius; idemque videt unusquisque, si considerat, tantam semper velocitatis venti partem motu navis reddi irritam, quanta velocitate ipsa navis progreditur: unde cum hæc, ut dictum alibi, partem velocitatis ventir satis notabilem, coque majorem quo velum spatiosius suerit, adæquet, constat etiam discrimen oriri, quod in usu navigationis minime contemni possit. At quod deviationem seu declinationem navis attinet, hic rursus diversum sentire cogor; hanc enimi ab intensiore vel remissiore venti vi non alterari, mihi extra dubium est; prout etiam assumit Ingeniarius Gallicus [ sive RENA-VIUM appelles RENAU cum Auctore Gallico Hift. Oper. Erud. five malis Ranaudum RENAUD cum D. Laibnitio] nec diffiretur Hugenius, etsi prior in ejus quantitate definienda aberret, posterior definire plane abstineat. Ex systemate meomotus fluidorum illam sic determino [Fig. 5.]: Ponatur navis-AB figuram habens rectangulam oblongam hac enim pro diversitate figuræ variant] proram conversam in E, velumque ad rectos angulos ventum excipiens, cujus sit directio AD, verus navis cursus fiat per lineam striatam AF, sic ut ejus declinatio censcatur EF; reperio, qualiscunque venti sit velocitas, semper fore DE ad EF in ratione dimidiata ejus quæ componitur ex ratione DE ad AE, & ex ratione longitudinis parallelogrammi

Num.

AB ad ejus latitudinem. E quo illud consectarium fluit, quod quandoque EF æquare vel etiam superare possit ipsam ED, contra Ingeniarii Gallici hypothesin, nempe tum cum sinus anguli DAE ad sinum complementi ejus æqualem vel minorem rationem habuerit, quam latitudo navis ad longitudinem. Sed & aliud hic singulare occurrit velocitates navium concernens, & quod multis paradoxum videbitur, sed tamen verissimum; nimirum, quod tum navis AB cæteris paribus velocius movebitur in via sua AF, quam eadem posita in AC, proramque juxta ipsam directionem venn AD conversam habens, per AD progrederetur; ac proinde, si, exempli gratia, Nauta nave vectus, cujus longitudo latitudinis sit decupla, flante Borea iter in Austrum meditetur, veloque ad ventum recto proram a Meridie parumper deflectat angulo 5 gr. 43 min. illam dirigendo in plagam fere mediam inter Austrum & Rumbum huic proximum, Nautis Zuid-ten-Oosten, vel Zuid-ten-Westen dictum squo pacto ob accedentem declinationem illum præcise in Austrum ferri ex ante dictis constat ] iter hoc suum celeritate revera majore prosequetur, quam si manente velo ad ventum recto navigii cursum recta in Austrum instituisset; quanquam hæc velocitatum differentia in praxi tam fit exilis, ut unicam tantum leucam in quadringentis lucrefieri hac ratione posse deprehendam (4). Horum vero omnium demonstrationes, que fluidorum corporumque motorum in fluidis affectiones concernunt, cum justi fere voluminis materiam præbere possint, malo aliquando junctim exhibere, ubi Deus vitam tranquilliorem firmioremque indulserit valetudinem, quam hine inde quædam sparsim, atque impersecte indicando, pretium illorum imminuere.

III. Dum hæc meditabar, accipio Clarissimi NIEUWENTIIT ambos Tractatus de Analysi infinitorum, ubi præter quædam bonæ notæ, quæ habet, non contemnenda, id quoque agit, ut difficultates quasdam nobis proponat contra principia Geometrarum hucusa

<sup>(\*)</sup> Videatur Ni CIII. Art. 13.

Digitized by Google

hucusque recepta, præsertim contra calculum nobis usitatum, co Num: potissimum tendentes, ut differentiationum successionem, seu differentio - differentialia, ceu purum non ens vel nihil, ut vocat, eliminet; quod nonnullis conclusionibus absurdis & manisesto falsis, quas ex iis admissis sequi existimat, evincere conatur. Meum itaque esset, ut calculi nostri probitatem hic loci adversus objectiones ejus vindicarem, maxime quia mea suo tractatui occassonem dedisse serior sed quia causa communis ipsum jam calculi Auctorem Celeberrimum D. LEIBNITIUM defenforem nacta est, qui Mense Julio superioris Anni scrupulis omnibus tum sibi, tum mihi objectis sufficientissime & plane ad mentem meam respondit; superstuum esset, veritatem pluribus contra D. NIEUWENTIIT asserce, vel ostendere, quam multis ipse contradictionibus per sua principia sese implicet.

Nº. LXXIII.

## JACOBI BERNOULLI

### COMPLANATIO

Superficierum Conoidicarum

## Sphæroidicarum.

Ccasione Problematis Florentini, inter alias solutiones ante Acta Erud. hoc quadriennium Mense Augusto 1692 \* exhibitas, pri-Lips. 1696. Jac. Bernoulli Opera. Bbbbb

\* Supra No. LII, pag. 512, feq.

#### 740 COMPLANATIO SUPERFICIERUM

Num.

LXXIII. mus aperui artificium ex superficie Sphærica portionem abscindendi dato cuivis plano æqualem. Habui quidem jam tum modum istud efficiendi mechanice in quavis alia superficie conoidica,
vel sphæroidica; cum & simplicioris quodammodo sit inventionis, & meditanti mihi primo sese obtulerit; sed quoniam rectisicationem lineæ circularis supponebat, contempsi. Nunc quia

video Fratrem hæc dignari, quorum mentionem faceret publice, placet etiam Lectori breviter exponere, quid ego hic tum præssiterim.

Sint due Curve [ Mg. 1. ] que cunque AHC & PEF in codem plano existentes, & sumptum in priore indefinite punctum H, e quo demissa intelligatur in axem normalis HI secans curvam PEF in E, nec non ducta tangens HM, eique perpendicularis radius osculi HN secans axem in G, & curvam PEF in F. Esto etiam punctum aliquod in axe fixum O, & sit ducta OH fecans curvam PEF in P, eique normalis OR tangenti HM occurrens in R. Quibus positis, inveni quod si sumatur-quarta proportionalis ad tangentem HM, subtangentem MI, & applicatam IE, eique ex peripheria circuli HKL rotatione punchi H. circa axem AD descripti æqualis abscindatur arcus HK squod-fieri potest mediante Quadratrice, Trochoide, Linea sinuum, aut aliter, atque hoc ubique fiat, junganturque in superficie Conoidis omnia puncta K curva AK, æquabitur trilineum gibbum AHKA spatio curvilineo plano AIEPA (1). Quod si fiat arcus-HK

(e) Intelligatur trilineum AHK divisum in infinitas zonas, seu zonarum potius partes, qualis KHhk; quæ, ut ex Archimedeis inventis facile sequitur, æqualis est restangulo; sub arcu HK & curvæ particula Hh, pro resta propter exiguitatem habenda. Pariter intelligatur spatium AIE divisum in infinita trapeziola, quale IsE, quod, cum infinite parum differant restæ IE, ie, censetur

æquale rectangulo sub IE & Ii. Jame vero, si sit, ex Auctoris præscripto, HK ad IE, ut 1M ad MH, vel [obsim. Triang. IMH. nhH], ut nh, vel Ii, ad hH; crit rect. sub HK & hH æquale rect. sub IE & Ii; hoc est, elementum HhkK trilinei AHK æquale elemento IieE spatis AIE. Est igitur trilin. AHK spatio AIE æquale.

Num.

HK æqualis quartæ proportionali ad duplam NH, NF+NG, & NF—NG seu GF, resultabit trilineum AHK æquale portioni dati plani AGFPA (\*). Sin vero statuatur HK talis, ut habeat ad semissem rectæ OP rationem compositam ex ratione totius OP ad OH, & ipsius OR ad RH, siet AHK æquale portioni AOPA (\*); multifariam enim Problema confici posse animadvertebam, prout datum planum hoc vel illo modo in elementa divisum conciperetur.

At quoniam omnes iste constructiones circuli tetragonismum supponebant, cœpi cogitare, annon etiam absque hoc liceret intentum assequi, si curva data PEF, quæ modo in plano per axem Conoidis intelligebatur, transferretur in planum basis Conoidis: nec mea me sessellit opinio. Mox enim deprehendi, quod in superficie quorundam Conoidum etiam geometrice constitui possit portio, quæ dato plano sit æqualis; quanquam vero id de sola sphærica ostendisse tum contentus sui, cum de alia non ageretur, Bbbbb2

( b) Divilum nunc intelligatur AGF in trapeziola, quale est FfgG, quod censetur æquale trapezio ForG, ductis nimirum rectis Fo, Gy ad rectam FG perpendicularibus. Id vero, dimidium est re-Atanguli sub base FG, & altitudine æquali aggregato rectarum F o & Gy. Ergo, quoniam est, ut docet Nofter, HK ad FG, ut NF + NG ad 2NH, vel [ob fim. Triang.  $NG\gamma$ ,  $NF\varphi$ , NHh, ] ut  $F\varphi \leftarrow G\gamma$ ad 2Hh, erit rectang, sub FG & sub Fo + Gy æquale rectangulo fub HK & 2Hh; hoc est, duplum Trapezii Ffg G quod est elementum spatii AGF, æquale duplo zonæ incompletæ H h k K, quæ est elementum trilinei AH K. Quare & elementum elemento, & spatium AGF span tio AHK æquale est.

(\*) Denique divisum concipiatur spatium AOP in infinita triangula, quale est OPp, cujus area æqualis est rectang. sub ; OP, & Par. Recta autem Ps, ut & Hq, normales funt demissæ in rectam Ohq. Igitur si sit, ut vult Auctor noster, HK ad JOP in ratione composita ex rationibus OP ad OH, & OR ad RH, vel [ ob fimilia Triang. O Pw, O Hq, nec non hHQ, hOR ] ex rationibus Pw ad Hq, & Hq ad Hh, quæ com: positæ efficient rationem Pw ad Hh; erit rect. sub HK & Hh, elementum scil. HhkK trilin. AHK, æquale rect. sub ¿OP & Pa, elemento nimirum OP fpatii AOP. Quamobrem æquale est spatium A H K spatio AOP.

Num puto tamen neminem, perípecta constructionis mez analysi, late-LXXIII. re posse methodum hoc universaliter przstandi, indeque omnia determinandi Conoidea, in quibus negotium absolute succedat.

> Esto [Fig. 2.] AIC curva, ut antea revolutione sua circa axem AD generans Conoides, cujus basis circulus BHC, in cujus plano sit projecta data curva PEF, tum vero in plano per axem Conoidis ADC, concipiatur alia curva LMN ita comparata, ut applicata GM ubique sit æqualis rectæ IK ductæ ab intersectione I ad axem AD normaliter curvæ AIC. Quo posito, fumatur indefinite aliud quodvis planum per axem ADH, formans in superficie Conoidis curvam ARH candem cum AB vel AC, & ex Puncto H agatur radius HD, & recta HQ perpendicularis ipsi BD, quarum illa secet curvam datam PEF in E, hæc in P. Dico, si ex curvilineo ADNL, resectur portio AGML, quæ sit æqualis vel semissi quadrati recæ DE, vel toti rectangulo HQP, atque resects portioni curva AI ex ARH zqualis abscindatur AR, idque semper fiat, fore trilineum gibbum ARSA, in priori casu, æquale portioni dati plani BDEPB; in posteriori, æquale portioni BQPB; hic enim iterum res varie conficitur: & observari potest, quod si loco portionis AGML altera DGMN æqualis ponatur semissi dicti quadrati DE vel dido rectangulo HQP, atque abscissa curva CI aqualis ubique statuatur HR, tum quadrilineum gibbum BHRS dato plano BDEPB vel BQPB futurum est sequale (4). E quibus patet, quo-

(4) Constructionis bujus fundamentum continetur in hoc LEM-MATE.

Area AGML ad superficiem genieam ex rotatione curve AI circa axem AG, eandem rationem babet quam radius ad peripheriam.

Intelligatur enim recta gim parallela & vicinissima rectæ GIM, sic ut GgmM, quod æquale censetur rectangulo sub Gg & GM, habeatur pro elemento Areæ A G M L. Elementum vero superficiei genitæ ex rotatione curvæ AI circa axem AG, vel zonula genita ex rotatione particulæ iI circa dictum axem AG, æqualis est rectangulo sub I i & peripheria cujus radius est G I. Habet igitur elementum prius ad posterius rationem eandem quam rect. sub Gg & GM, ad rect. sub Ii & peripheria cujus radius GI; vel rationem composi-

quoties curvilineum ADNL quadrabile est, hoc est, curva AIC talis existit, ut summa omnium perpendicularium IK ductarum in elementa abscissarum AG geometrice haberi possit [quod non tantum in circuli peripheria, sed etiam in linea recta, curva parabolica, & infinitis aliis in casibus contingit,] semper dato plano æquale spatium ex superficie Conoidis abscindi posse; & utile est, simpliciores casus, qui præ cæteris elegantiora Theoremata suppeditant, speciatim annotasse. Sed & hoc tenendum est, quod in ejusmodi Conoidibus omnibus eadem Bbbbb3

Num. LXXIII.

positam ex rationibusGg, vel iO, ad Ii & GM ad peripheriam cujus radius GI. Sed iO ad Ii, ut GI ad IK velGM. Quare ratio composita ex rationibus i O ad I i & GM ad peripheriam cujus radius GI, eadem est ac composita ex rationibus GI ad GM, & GM ad dictam peripheriam, quæ fimul efficient rationem GI ad peripheriam radio GI descriptam. Igitur elementum GgmM areæ AGML est ad elementum superficiei genitæ ex rotatione curvæ AI circa axem AG ut radius ad peripheriam. Ergo superficies, quarum hæc elementa funt, eandem inter se rationem habent.

Corollarium. AGML est ad portionem ARr superficiei genitæ ex rotatione curvæ AI, comprehensam inter duos meridianos ARH, Arh; ut radius DH ad peripheriæ BHCB arcum Hh inter hos meridianos comprehensi. Nam AGML ad supersiciem integram genitam ex rotatione curvæ AI ut radius DH ad peripheriam integram BHCB. Sed supersicies integra ad portionem ejus ARr, ut peripheria integra BHCB ad partem proportionalem Hh. Ergo, ex sequo, AGML ad ARr, ut DH ad Hh.

His positis, cum sit AGML ad ARr ut DH ad Hh, vel [ob sim. Triang. DHh, DEs] ut DE ad Es, aut ut quadr. DE ad rect. sub DE & Es; si sit, ex Auctoris constructione, AGML æquale dimidio quadrati Ds, erit ARr æquale dimidio rectanguli sub DE & Es, a quo dimidio non differt triangulum DEs. Sed elementa sunt ARr superficiei ARS, & DE e plani BDE. Sunt igitur hæ superficies inter se æquales.

Pariter, quoniam est AGML ad ARr ut DH ad Hh, & sit DH ad Hh, ut HQ ad hT vel Qq [ ob sim. Triang. DHQ, HhT]; erit AGML ad ARr ut HQ ad Qq, vel ut rect. HQP ad rect. PQq. Si siat igitur, ut docet Auctor, area AGML æqualis rect. HQP, erit ARr æqualis rect. PQq, vel trapeziolo PQqp: hoc est, erunt æqualia elementa superficiei ARS & plani BQPB. Quare sunt hæ superficies æquales.

#### 744 COMPLANATIO SUPERFIC. CONOIDIC. & SPHÆR.

Num. quoque facilitate absolvatur conversum Problematis, nempe ; LXXIII. Datam portionem superficiei Conoidica vel Spharoidica in planum projicere, seu planum construere illi aquale; quod pluribus explicare opus non videtur.

Quoniam hac omnia occasione Problematis quod Celeberrimus VIVIANUS Magni Ducis Hetruria Mathematicus, edito A. 1692, scripto \* publice proposuit, in medium allata sunt, non alienum erit hoc loco memorare, quod paucis Lectorum nostrorum animadversum puto: nempe constructionem Problematis, quam Clarissimus ejus Auctor ope torni instituendam exhibuit, reipsa plane convenire cum ea, quam dederam Mense Augusto 1692, pag. 370, articulo I. † quod ita demonstro: In base hemisphærii [ Fig. 3. ] ABCDE, cujus centrum F. diameter BD, radiis BF, FD tanquam diametris alii duo circelli BHF, FLD describantur, quorum uterque sit basis alieujus cylindri recti, quo velut trepano perforari intelligatur globus. Sumatur in circumferentia alterutrius circelli BHF quodvis punctum H, e quo excitetur HI recta ad planum basis BHF, occurrens sphæricæ superficiei in I, quod fic unum crit corum, in quibus superficies sphærica & cylindracea se mutuo intersecant. Dico hoc idem quoque reperiri per meam constructionem: Ductis enim BH, HF, FI, ac demisso per I quadrante verticali AIG, liquet, quod in Triangulis BHF & FHI, propter BF == FI, latus commune HF & angulos BHF & FHI rectos, latera BH & HI quoque æquentur; unde & arcus BG & GI, quorum sinus ista latera sunt, sequabuntur; id est, si circulus BCD E fingatur esse æquator, A polus, BAD primus meridianus, AIG meridianus loci I, longitudo puncti I iplius latitudini aquabitur. Quod ipsum est, quod nostra constructio Articuli primi præscribit.

\* Supra N., LI, pag. 511. 512. + N. LII. pag. 512.

N', LXXIV.

## POSITIONUM

DE

## SERIEBUS

INFINITIS.

PARS TERTIA,

Tractans

De earum usu
In quadraturis Spatiorum
& rectificationibus Curvarum

Quam

Præside

JACOBO BERNOULLI, Math. P. P.

defendit

JACOBUS HERMANNUS, Bafil. Magist. Cand.

Ad diem 14 Novemb. M. D.C. XCVI.

Editæ primum

BASILEA

1696.



## POSITIONUM

DE

## SERIEBUS INFINITIS

Pars Tertia.

## De Usu Serierum Infinitarum in Quadraturis Spatiorum & Rectificationibus Curvarum.



OSTQUAM prima parte laboris nostri desuncti sumus, variarumque, quoad sieri potuit, Serierum summas exhibuimus; superest, ut ad alteram instituti partem transcamus, ostendendo modum eas applicandi ad dimensiones quantitatum geometricarum, prasertim illarum, quas transcendentes nuncupant; licet seriebus, qua hic usui venient, raro contingat esse ex numero

Jac, Bernoulli Opera,

Cocco earum

earum, quas proxime contemplati sumus, quarumque summas in potestate habemus. Observarunt enim Geometra, pluzimas dari quantitates, cujusmodi sunt pleraque Linea Curva, & pleraque ab iu comprehensa spatia, qua nullis numeris, vel rationalibus, vel surdis. quantumvis compositis exprimi, boc est quarum relationes ad alias datas sub nulla aquatione algebraica definiti gradus cogi possent. sed qua omnes aquationum gradus quasi transcenderent; ac idcirco attentandum duxerunt, num quas uno aliquo numero effari non poterant, per seriem saltem infinitorum, maxime rationalium, exprimere liceret. quibus ita continuo ad quasitum accederetur, ut error taudem data quavis quantitate minor fieret, totaque series exactum quasiti valorem exhiberet. Inventum, quod, quantum constat, vergente demum hoc seculo a MERCATORE, GREGORIO, NEWTONO, LEIBNITIO, in lucem productum fuit. Quid primi tres de his memoria prodiderint, etiamnum ignoramue, Summus Geometra LEIBNITIUS, qui rem haud dubie longissime provexit, inter alias series quas nobis in Actis Lips, impertivit, unam, initio Actorum 1682, pro circuli magnitudine dedit; sed methodum, qua illuc pervenit, nusquam exposuit. Quantum conjicio. non differt illa a nostra: nam & in easdem sum illo series incidimus. & ipsius subinde Calculo differentiali usi sumus, uti posthac patebit. Principia hujus calculi exponere nimis longum & alienum foret. Ea Vir perillustris D. Marchio HOSPITALIUS in Libro De Analysi infinite parvorum nuperrime edito perspicue tradit, ad quem proin Lectorem gedoughir remittimus.

DEFI

#### DEFINITIO.

Num. LXXIV.

Mixtam Seriem voco, cujus termini multiplicatione sunt con-. flati ex terminis ejusdem ordinis aliarum Serierum. Ita si sint feries a, b, c, d, e, &c. &c. &f, g, h, i, k, &c. mixta ex utraque crit af., bg, ch. di, ek, &c.

#### XXXVI.

Fractionem 1: (m - n) convertere in seriem infinitam quantitasum geometrice proportionalium.

Fit hoc per divisionem continuam numeratoris per denominatorem, hoc pacto: m in 1 habeo 1: m, quod multiplicatum per divisorem m-, & subtractum ex dividendo ! relinquit !n: m; hoc rurlus divilum per m facit ln: mm, quod ductum in m-n & subtractum ex dividendi reliquo efficit residuum 1nn:mm; hoc denuo divisum per m, facit lun: m, quo ducto in m - m & subtracto, remanet In': m'; atque ita deinceps sine fine in infinitum: semper enim aliquid dividendum superest, cum unius membri dividendus a divisore bimembri nunquam sine residuo exhauriri possit. At hoc residuum, continuata operatione, posstoque m > n. perpetuo decrescit, & tandem data quavis quantitate minus fit, ut patet. Est ergo fractio proposita

 $\frac{l}{m} + \frac{ln}{mn} + \frac{lnn}{m^3} + \frac{ln^3}{m^4} + \frac{ln^4}{m^5}$  &c. quæ series est quantitatum geometrice progredientium in ratione m ad m; quandoquidem quilibet ejus terminus ex constructione in a ductus & per a divisus proxime sequentem exhibet.

Idem brevius sic evincitur: Summa Progressionis geometrica  $\frac{l}{m} + \frac{ln}{mm} + \frac{ln^3}{m^3} + \frac{ln^4}{m^4} + \frac{ln^4}{m^5} & \text{s.e. c.} & \frac{l}{m - n}, \text{ per Corollar. VIII.}$ 

Ergo reciproce valorem fractionis \_\_\_\_ per talem feriem exprimere licet. Cccc 2 XXXVII.

Num. LXXIV.

#### XXXVII

Fractionem 1: (m+n) resolvere in seriem infinitam geometrice proportionalism.

Facta divisione continua numeratoris per denominatorem, eadem resultat series, quæ antea, nisi quod termini ejus alternatim siant positivi & negativi. Est igitur quantitas  $\frac{l}{m+n} = \frac{ln}{m} + \frac{lnn}{m^3} - \frac{ln^3}{m^4} + \frac{ln^4}{m^3}$  &c. saltem si ponatur m > n: tum enim quod post singulas divisiones reliquum manet, continuo minuitur, donec continuata in infinitum operatione prorsus evanescat.

Idem quoque sic elucescit: Quoniam in serie quantitatums  $\frac{l}{m}$ ,  $\frac{ln}{mm}$ ,  $\frac{ln^3}{m^4}$ ,  $\frac{ln^4}{m^5}$  &c. ex hyp. primus terminus est ad secundum, ut tertius ad quartum, & quintum ad sextum &c. nec non secundus ad tertium, ut quartus ad quintum, & sextus ad septimum, &c. erit etiam, ex æquo, primus ad tertium, ut tertius ad quintum, &c. quintum ad septimum, &c. quod docet, primum, tertium, quintum, septimum &c. terminos, exemptis reliquis, etiam geometrice proportionales esse, quorum adeo summa per Corollar. VIII, invenitur  $\frac{lm}{mm-nn}$ . Eodem pacto oftenditur, fecundum, quartum, sextum &c. terminos seriem geometrice proportionalium efficere, cujus summa  $\frac{ln}{mn-nn}$ . Igitur differentia harum duarum serierum, seu  $\frac{l}{mn}$   $\frac{ln}{mn}$ . Igitur  $\frac{ln^3}{m^4} + \frac{ln^4}{m^3}$  &c.  $\frac{lm-ln}{mm-nn} = \frac{l}{m+n}$ , ac propterea quantitas  $\frac{l}{m+n}$  in istam seriem vicissim convecti potest.

COROLL. 1. In omni Progressione geometrica descendente

[ primo termino existente determinato, signisque + & - alternatim se excipientibus] fumma seriei simites habet, quos nequit attingere, nedum egredi, qualicumque statuatur ratio progressionis. Cum enim per hyp. n > 0, & < m, erit  $\frac{1}{m+n} < \frac{1}{m+n}$  $=\frac{1}{m}$ ; &  $\Rightarrow \frac{1}{m+m} = \frac{1}{2m}$ , hoc est, valor seriei perpetuo minor est ipso primo termino, & major ejus semisse.

COROLL. 2. Si tamen m = n, fiet  $\frac{l}{m \perp n} = \frac{l}{2m}$ , & series  $\frac{l}{m} - \frac{ln}{m^2} + \frac{lnn}{m^3} - \frac{ln^3}{m^4} &c. = \frac{l}{m} - \frac{l}{m} + \frac{l}{m} - \frac{l}{m} &c. \text{ unde part}$ radoxum fluit non inelegans, quod  $\frac{1}{m} - \frac{1}{m} + \frac{1}{m} - \frac{1}{m} & c. = \frac{1}{2m}$ Etenim si ultimus serici terminus signo - affectus concipiatur termini omnes se mutuo destruere apparebunt, & si signo + , æquari videbuntur ipsi  $\frac{l}{m}$ , non  $\frac{l}{2m}$ . Ratio autem paradoxi est, quod continuata divisione ipsius l per m+m, residuum divisionis non minuitur, sed perpetuo ipsi / æquale manet; unde quotiens divisionis proprie non est sola series  $\frac{l}{m} - \frac{l}{m} + \frac{l}{m} - \frac{l}{m}$  &c. fed  $\frac{l}{l} - \frac{l}{l} + \frac{l}{l} - \frac{l}{l}$  &c. + vel  $-\frac{l}{2m}$ , faciendo scil. fractionem ex residuo & divisore, illamque signo + vel - afficiendo, prout ultimus serici terminus vicissim --- vel + habere fingitur.

XXXVIIL

Fractionem I: (m-n)\* transmutare in seriem insinitam. Quoniam quantitas  $\frac{l}{m} = \frac{l}{m} + \frac{ln}{mn} + \frac{ln^3}{m^3} + \frac{ln^3}{m^4} &c.$  per XXXVI, facts utrinque multiplicatione per  $\frac{1}{m-n}$ , habebitur Ccccc 3

Num.

LXXIV.  $\frac{l}{(m-n)^2}$  = seriei A, cujus termini singuli de novo in totidem slias series B, C, D, E, F, &c. per candem XXXVI Prop. convertantur. Quo sacto serierum istarum termini homologi in unam summam constati novam seriem Z constituent, æqualem propterea quantitati propositæ  $\frac{l}{(m-n)^2}$ , mixtamque ex serie numerorum naturalium  $\frac{l}{m}$ ,  $\frac{l}{m}$ ,  $\frac{l}{m}$ , &c. &c quantitatum geometrice progressionalium  $\frac{l}{m}$ ,  $\frac{l}{m}$ ,  $\frac{l}{m}$ ,  $\frac{l}{m}$ , &c.

Eadem series Z elici quoque potest divisione continua numeratoris / per denominatorem mm - 2mn + nn, dicendo: mm in l, habeo l:mm, quod ductum in divisorem & subtractum ex dividendo relinquit +2ln:m-lnn:mm; tum porro mm in +2ln:m, reperio  $+2ln:m^2$ , quod multiplicatum & subtractum, at decet, residuum essicit  $+3lnn:mm-2ln^2:m^2$ , atque ita ulterius pergendo in infinitum: quo pacto, observabitur post singulas operationes duo membra reliqua manere, sed illa usque & usque

usque minora, tandemque data quavis quantitate propius ad ni- Numihilum vergentia.

Idem etiam oftenditur ex lege reciprocorum, resolvendo seriem Z, methodo Prop. XIV, in infinitas series geometricas B, C, D, E, F &c. harum enim summæ cum novam progressionem A constituant, quæ ipsa summam essicit l: (mm-2mw+mn). sequitus reciproce, & hanc quantitatem  $\frac{l}{(m-n)^2}$  perseriem Z legitime esserie posse.

#### XXXIX.

Fractionem 1: (m+n)' convertere in seriem.

Si operatio instituatur methodo Propos. præced. eadem, quæibi, obtinebitur series, nisi quod termini locorum parium acquirant signum —, sic ut habcatur:  $\frac{l}{(m+n)^2} = \frac{l}{mm} - \frac{2 \ln n}{m^3} + \frac{3 \ln n}{m^5} + \frac{5 \ln^4}{m^6} - \frac{6 \ln^5}{m^7} &c.$ 

Fractionem 1: (m - n), aut 1: (m + n), exprimere per seriem.

Ex analogia operationum præcedentium liquet modus hoc esticiendi; quorsum igitur plura? En operationem:

$$\frac{l}{(m-n)^2} = \frac{l}{mm} + \frac{2ln}{m^3} + \frac{3lnn}{m^4} + \frac{4ln^3}{m^5} + \frac{5ln^4}{m^6} &c. pos$$

XXXVIII, factaque hine inde multiplicatione per  $\frac{1}{m-n}$ ,

 $\frac{l}{(m-n)^s}$ 

Num.

LXXIV.  $\frac{1}{m^{3}-mmn} = \frac{l}{m^{3}} + \frac{ln}{m^{4}} + \frac{ln^{3}}{m^{6}} + \frac{ln^{4}}{m^{7}} &c.$   $\frac{2 \ln n}{m^{4}-m^{5}n} = \cdot + \frac{2 \ln n}{m^{4}} + \frac{2 \ln n}{m^{5}} + \frac{2 \ln^{4}}{m^{6}} &c.$   $\frac{3 \ln n}{m^{5}-m^{5}n} = \cdot + \frac{3 \ln n}{m^{5}} + \frac{3 \ln^{4}}{m^{6}} + \frac{3 \ln^{4}}{m^{7}} &c.$   $\frac{4 \ln^{3}}{m^{6}-m^{5}n} = \cdot \cdot + \frac{4 \ln^{3}}{m^{5}} + \frac{4 \ln^{4}}{m^{5}} &c.$ Per Prop.

XXXVL

 $\frac{l}{m^{3}} + \frac{3 \ln n}{m^{4}} + \frac{6 \ln n}{m^{5}} + \frac{10 \ln^{3}}{m^{6}} + \frac{15 \ln^{4}}{m^{7}} & e. = \frac{l}{(m - n)^{3}}$ Eodem pacto habetur  $\frac{l}{(m + n)^{3}} = \frac{l}{m^{3}} - \frac{3 \ln n}{m^{4}} + \frac{6 \ln n}{m^{5}}$ 

 $\frac{10\ln^3}{m^6} + \frac{15\ln^4}{m^7} &c.$ 

Conflantur autem termini harum serierum ex ductu terminorum progressionis geometricæ in numeros trigonales 1, 3, 6, 10, 15, &c.

Si quis idem per divisionem continuam consequi desideret, is observabit, post singulas operationes tria superesse membra, sed ca subinde minora, ultimoque prorsus evanescentia.

Idem etiam regrediendo a serie inventa patebit, si illa, methodo Prop. XIV, in alias resolvatur, &c.

SCHOL. Haud diffimili operatione reperitur  $\frac{l}{(m\pm n)^{+}} = \frac{l}{m^{+}} \pm \frac{4ln}{m^{5}} + \frac{10lnn}{m^{6}} \pm \frac{20ln^{3}}{m^{7}}$  &c. ut &  $\frac{l}{(m\pm n)^{5}} = \frac{l}{m^{5}} \pm \frac{5ln}{m^{6}} + \frac{15lnn}{m^{7}} \pm \frac{35ln^{3}}{m^{5}}$  &c. seriebus mixtis ex geometrica & serie pyramidalium, trianguli-pyramidalium, & ita consequenter in omnibus altioribus,

bus, feryata semper eadem analogiæ ratione, ut non opus sit Num. his diutius immorari.

#### XLI.

Si proponatur series differentialium, qua mixta sit ex serie geometrica quantitatum indeterminatarum, & alia quavis serie quantitatum constantium seu coefficientium, integralia eorum absoluta seriem constituent mixtam ex eadem serie coefficientium, simili geometrica indeterminatarum, & alia quadam harmonica.

Patet ex princ. calc. different. vel summatorii, juxta quæ quantitatis differentialis  $nx^m dx$  integrale absolutum reperitur  $\frac{n}{m+1}x^{m+1}$ ; hinc enim si coefficientes n sint progressionis cujusvis, & exponentes m progressionis arithmeticæ, hoc est ipsa  $x^m$  progr. geometricæ, erunt quoque m+1 arithm. adeoque  $x^{m+1}$  geometr. & 1:(m+1) harmonicæ progressionis. Ut si proponatur series differentialium  $a \times dx$ ,  $b \times dx$ ,  $c \times dx$ ,  $f \times dx$  &c. mixta ex serie quavis a, b, c, f &c. & geometrica x dx,  $x^3 dx$ ,  $x^5 dx$ ,  $x^7 dx$  &c. erunt eorum integralia  $\frac{1}{2}ax^2$ ,  $\frac{1}{4}bx^4$ ,  $\frac{1}{6}cx^6$ ,  $\frac{1}{8}fx^2$  &c. mixta ex eadem serie a, b, c, f &c. geometrica simili  $x \times x$ ,  $x^4 \times x^6$ ,  $x^5 \times x^5 \times$ 

#### X L I I.

Exhibere aream Hyperbola inter Asymptotas per seriem infinitam.

Mod. I. Per Arithm. Infin. Wallisti. Esto Hyperbola PCQ, [Fig. 1.] cujus centrum A, asymptotæ AD, AS, applicatæ BC, IO [10], quærendumque sit spatium CBIO [CB10]. Sumto autem AB = 1 = BD, BC = b, BI [B1] = x, quæ non sit > AB vel BD, hoc est, unitate. Dividatur BI [B1] in partes aliquot æquales BE, EF, FG, GR, RI [B1, 10, 10], quarum numerus sit n, & singulæ dicantur d, sic ut nd sit = x = BI [B1]. Tum circumscribantur [inscribantur] hyperbolæ parallelogramma BK, EL, FM, GN, RO [Bx, 10, 10, 10], ductis applicatis EK, FL, GM, RN, IO [10, 10, 10], Jac. Bernoulli Opera. Ddddd quæ

Num. quæ ex natura hyperbolæ ordine reperiuntur = b: (1 = d), b: (1 = 2d). b: (1 = 3d). b: (1 = 4d). &c. usque ad ultimam b: (1 = nd). Singulis igitur in d ductis, habentur areæ parallelogrammorum, quæ porro in series convertendæ sunt per XXXVI & XXXVII, ut sequitur:

BK [Bn] =  $bd:(1 \pm d)$  =  $bd \pm bdd + bd^3 \pm bd^4 + bd^5 \pm bd^6 & c$ EL [ $\epsilon \lambda$ ] =  $bd:(1 \pm 2d)$  =  $bd \pm 2bdd + 4bd^3 \pm 8bd^4 + 16bd^5 \pm 32bd^6 & c$ FM [ $\epsilon \mu$ ] =  $bd:(1 \pm 3d)$  =  $bd \pm 3bdd + 9bd^3 \pm 27bd^4 + 81bd^5 \pm 243bd^6 & c$ GN [ $\epsilon \mu$ ] =  $bd:(1 \pm 4d)$  =  $bd \pm 4bdd + 16bd^3 \pm 64bd^4 + 256bd^5 \pm 1024bd^6 & c$ 

Ult. RO [ po ] \_\_bd.(1=nd) \_\_bd\_nbdd+nmbd3+n3bd4+n4bd3 + n5bd6 &c

Harum serierum primi termini æquantur, secundi progrediuntur ut numeri naturales, tertii ut corundem quadrata, quarti ut cubi, &c. Hinc, posito numero serierum seu parallelogrammorum n infinito, [quo quidem casu summa parallelogrammorum seu inscriptorum seu circumscriptorum ab ipso curvilineo CBIO vel CB n non dissert, ] summa terminorum primæ seriei perpendicularis erit æqualis, terminorum secundæ dimidia, tertiæ subtripla &c. summæ totidem, hoc est, n terminorum ultimo æqualium, per ea, quæ docet WALLISIUS in Arithm. Instinitationosque demonstrabimus alibi \*: ac propterea summa omnium serierum perpendicularium, id est omnium parallelogrammorum, seu area spatii hyperbolici CBIO [CBn] hac serie exprimetur:

 $nbd \pm \frac{1}{2}n^2bd^2 + \frac{1}{3}n^3bd^3 \pm \frac{1}{4}n^4bd^4 + \frac{1}{3}n^5bd^5 \pm \frac{1}{6}n^6bd^6$  &c. five, loco nd substituendo x,

 $bx \pm \frac{1}{3}bx^2 + \frac{1}{3}bx^3 \pm \frac{1}{3}bx^4 + \frac{1}{3}bx^5 \pm \frac{1}{6}bx^6$ ; &c.

Mod. 2. Per Calc. differ. LEIBNITII. Positis, ut prius, AB = 1 = BD, BC = b, & BI  $[B_i]$  = x, ejusque elemento RI  $[p_i]$  = dx, erit ex natura hyperbolæ IO [o] = b:(1 $\pm$ x), & elementum spatii hyperbolici RO  $[p_0]$  = bdx:(1 $\pm$ x) = seriei geometricæ bdx  $\pm$  bx dx + bx x dx  $\pm$  bx<sup>3</sup>dx + bx<sup>4</sup>dx &c.

\* In Arie Conjectandi, Part, II, Cap. 3.

per XXXVI & XXXVII; adeoque summa elementorum f(bdx) (1 = x)), five spatium CBIO [CB:0] =  $bx \pm \frac{1}{2}bxx + \frac{1}{2}bx^3 \pm \frac{1}{2}bxx + \frac{1}{2}bx^3 \pm \frac{1}{2}bx^3 + \frac{1}{2}bx^3 +$ hx4 + 1 bx5 &c. eadem series, quæ supra, mixta scil. ex geometrica & harmonica, per præced. Hæc igitur si summari posset, daretur Hyperbolæ quadratura.

COROLL. 1. Si Bl \_\_ Bs, dabitur tum summa tum differentia spatiorum CBIO & CBso per seriem ex geometrica & harmomonica mixtam: cum enim sit ostensum

CBIO = 
$$bx + \frac{1}{2}bx^2 + \frac{1}{3}bx^3 + \frac{1}{4}bx^4 + \frac{1}{3}bx^5 + \frac{1}{6}bx^6$$
, &c. first facta additione &c. fubtractione,

CBIO + CB<sub>10</sub> = 
$$2bx$$
 +  $\frac{2}{3}bx^3$  +  $\frac{1}{5}bx^4$  &c.  
CBIO - CB<sub>10</sub> =  $bx^2$  +  $\frac{1}{5}bx^4$  +  $\frac{1}{5}bx^6$  &c.

COROLL. 2. Posita BI [x] = BA [1] fit spatium interminatum hyperbolicum PCBAS  $= b + \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}b + \frac{1}{4}b + \frac{1}{3}b + \frac{1}{6}b$ &c. simplici seriei harmonica, que cum infinita sit per XVI, arguit & aream hujus spatii talem esse. Conf. Cor. 4. ejusd. Prop.

COR. 3. Sin & B: [x] = BD[1] = BC[b], refultat pro spatio CBDQ series harmonica 1 - 1 + 1 - 4 + 1 - 4 &c. hoe est, subducendo unumquemque terminum signo - affectum a præcedenti, series 1 + 1/2 + 1/5 + 1/5 &c. cujus termini per saltum excerpti sunt ex serie reciproca trigonalium Q, Prop. XV, 1+1+ 17+ 26+ 36 &c. Quod si statuatur quadr. AB, BC vel BD quadruplo minus, nempe ;, exhibebitur etiam spatium CBDQ per seriem prioris subquadruplam 1 + 1 + 1 + 128 &c. quæ per saltum formatur ex serie I Propos. XVII. Conf. Act. Lips. 1682. p. 46. (1)

XLIII.

Invenire aream spatii ABEFS [BDo] comprehensi asymptota Hyperbola AD, & Curva BEF [B . ], que talis, ut rectangulum Daddd 2

(\*) Ibi, Seriem eandem, sed sine Demonstratione, dedit LEIBNI-TIUS.

Num. sub ejus applicata IE [10] & recta constante AB. BC vel BD [que LXXIV. st 1] aquetur spatio hyperbolico CB10 [CB10]. Fig. 2.

Quoniam, posita B = x, spatium hyperbolicum  $CBIO = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5$  &c. per præced. eadem quoque series denotabit [ob AB vel BC = 1] longitudinem applicate IE, quæ propterea dusta in IR, seu dx, producit  $xdx + \frac{1}{2}x^2dx + \frac{1}{3}x^3dx + \frac{1}{4}x^4dx + \frac{1}{5}x^5dx$  &c. = RE, elem. spatii BIE. Hujus seriei terminos summando, sit spatium BIE =  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{20}x^5 + \frac{1}{30}x^6$  &c. seriei mixtæ ex geometrica & reciproca trigonalium, quæ posito insuper BI [x] = BA[1] mutatur in simplicem trigonalium reciprocam  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} +$ 

Eadem ratione oftendetur ex altero latere spatium  $Br = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{26}x^5$  &c. totumque spatium  $BD \phi = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{12} - \frac{1}{26}$  &c. (\*)

COROLL. Completis rectangulis CD & BQ, aio fore curvilineum mechanicum BD  $\phi$  == duplo curvilineo hyperbolico CQL, differentiam curvilineorum ABEFS & BD $\phi$  == duplo spatio CQH, & summam eorundem == 2 CBDQ (d); quæ sic palam

(b) Aiter. Sit CBIO=z=

IEx1, eritque  $dz = dx \cdot (1-x)$ , &

spat. BIE= $\int z dx = 2x - \int x dz = 2x - \int (x dx : (1-x)) = 2x + x - \int (dx : (1-x)) = 2x + x - \int (dx : (1-x)) = 2x + x - z$ . Pro z scribatur

valor ejus  $x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + &c$ . & invenies BIE =  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$ , &c. Posito autem BI[x]=1, BASFB[zx+x-z] reducitur ad x=1 AB<sup>2</sup>.

fi CB<sub>10</sub> ponatur = y, esse B<sub>10</sub> = yx x+y. Et, ubi B<sub>1</sub>[x] ponitur = 1, fit BD $\phi = 2y - r$ . Scribe pro y valorem ejus  $x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - &c$ . & habebis easdem series quas hic dat Nofter.

(\*) Igitur B D  $\phi$  [ 2 y — 1 ] = 2CBDQ — CBDM = 2CBDQ — 2LBDQ = 2CLQ. Et ABEFS — BD $\phi$  = 1 — 2y + 1 = 2 — 2y = 2CBDH — 2CBDQ = 2CQH: Atque ABEFS + BD $\phi$  = 1 + 2y — 1 = 2y = 2CBDQ.

palam fiunt: Si a serie 1 - 1 + 1 - 1 &c. subducatur Num.  $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7}$  &c. auferendo figillatim primum terminum a primo, secundum a secundo, tertium a tertio, &c. relinquetur  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{12}$  &c.  $\frac{1}{42}$  &c.  $\frac{1}{42}$  finatio BD  $\varphi$ , us ostensum. Si vero eadem series ex altera sic tollatur, ut primus ejus terminus dematur ex secundo alterius, secundus ex tertio, tertius ex quarto &c. orietur  $\frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{2}{4} + \frac{2}{5} - \frac{2}{6}$  &c.  $\frac{2}{1}$   $\frac{2}{2}$   $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{3}$   $\frac{2}{4}$  &c. — I = (per præced.) duplo spat. hyperb. CBDQ—BH=2CBDQ—2DL=2CLQ. Ergo BD \( \phi \) == 2CLQ. Igitur cum oftensum etiam sit ABEFS == 1 == BH = 2DL = 2LH, crit ABEFS - BD = 2LH - 2CLQ = 2 CQH; nec non ABEFS+BD0=2DL+2CLQ = 2 CBDQ. Qua erant demonstranda.

#### XLIV.

Invenire aream spatii ABKGMT [BDNyK] comprehensi asymptota Hyperbola AD, & Curva KGM [KyN], gaa talis, ut rect. BIG BIY] sab ejus applicata IG [ry] & indeterminata BI [Bi]. aquetur spatio hyperbolico CBIO [CBIO]. Fig. 2.

Quia positis omnibus, ut prius, spatium hyperb. CBIO ===  $x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5}x^5$  &c. per XLII, erit, per hyp. facta divisione per BI seu x, recta  $IG = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^4$ &c. adeoque RG elem. spat. BIGK  $\implies dx + \frac{1}{2}x dx + \frac{1}{2}x^2 dx + \frac{1}{2}$  $\frac{1}{4}x^3dx$  &c. omniaque RG seu spatium BIGK  $=\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4$  $\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{16}x^4 + \frac{1}{15}x^5$  &c. & polita x = 1, spatium totale ABKGMT = 1+1+1+1+15+15 &c. seriei reciprocæ quadratorum, cujus summam etiamnum desideramus. Conf. Prop. XVII, sub fin. (e)

Haud dissimili modo reperitur ex altera parte spatium BiyK  $=\frac{1}{1}x-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{9}x^3-\frac{1}{16}x^4+\frac{1}{15}x^5$  &c. fumtaque x=1, totale spatium BDNyK & 1-14+5-16+15 &c. Co-

Gel. EULERUM oftendimus Seriem peripheria circuli, diametro existente reciprocam quadratorum [atque ideo = 1 = AB. spatium ABKGMT] esse æqualem

(\*) Imo ibi, [ pag. 399 ] post sextæ parti quadrati, cujus latus est

Num.
LXXIV.

COROLL. Spatium ABKGMT duplum est spatii BDNyK;
cum enim summa utriusque sit \$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\$ &c. differentia \$\frac{2}{4} + \frac{1}{16}\$ &c. erit utique summa ad differentiam, ut \$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\$ &c. ad \$\frac{1}{4} + \frac{1}{16}\$ &c. hoc est, ut 3 ad 1, per XXIV; unde spatium unum alterius duplum esse necesse est, ut maxime neutrius absolutam magnitudinem exploratam habeamus, Vid. Schol, ibid. (1).

#### XLV.

Exhibere Quadraturam Circuli aut Rectificationem linea circularis per seriem. [Fig. 3.]

In peripheria semicirculi BCD, sumto indefinite puncto H, demittatur ex illo in radium AB perpendicularis HE; & sit AB == 1, & BE == x, adeoque, ex natura circuli, EH == √(2x LGH & Trianguli HEA, HE sit ad HA, sicut LG vel EF, elem, abscissa BE, ad LH, elem. arcus circ. BH; reperitur LH = dx:  $\sqrt{(2x - xx)}$ , factaque multiplicatione per  $\frac{1}{2}$ , semissem radii AH, sector HAL seu elem, sectoris HAB = dx: 24 (2x in seriem convertenda est; sed prius tollenda irrationalitas, quod co fere modo fit, quo in Problematis Diophanteis uti vulgo sueverunt. In hunc finem pono  $\sqrt{(2x-xx)} = x:t$ , seu 2x-xxx = xx: tt; ubi, quia divisio fieri potest per x, ipsaque non nisi unius dimensionis in æquatione relinquitur, ejus valor in rationalibus prodibit, unde & dx, & per hypoth.  $\sqrt{(2x-xx)}$ seu x: t. ipsaque adeo fractio dx:  $2\sqrt{(2x-xx)}$ , rationales fient; nempe x = 2tt: (1+tt),  $dx = 4tdt: (1+tt)^2$ ,  $\sqrt{(2x)^2}$ -xx) = x: t = 2t: (t + tt), & denique  $dx: 2\sqrt{(2x-xx)}$ = dt: (1+tt); hinc fractio in seriem geometricam per XXXVII conversa exhibet  $dt - ttdt + t^*dt - t^*dt + t^*dt$  &c. Summa igitur elementorum HAL, seu totus sector HAB == t lo,

(1) Supra pag. 531, 532.

fo, arcus  $BH = \frac{3}{5}t^3 + \frac{3}{5}t^5 - \frac{3}{5}t^7 + \frac{1}{5}t^9$  &c. quæ series mixtæ sunt ex geometrica & harmonica, per XLI, a quarum proin summatione decantatum illud de Circuli Tetragonismo Problema dependet.

Num, LXXIV.

Nota, ductis ex B & H tangentibus circuli BI, HI, sibi mutuo occurrentibus in I, junctaque HD, quæ radium AC secet in K, fore BI vel IH = AK, utramlibet autem = t. Nam 2, ang. BAI = BAH = AHD + ADH = 2ADH. Ergo BAI = ADH; cumque & ABI & DAK anguli, nec non latera AB & AD æquentur, erit quoque BI = AK. Deinde cum sit per hypoth. I ad t, ut  $\sqrt{(2x-xx)}$  ad x; itemque, ob sim. Triang. DAK & DEH, AD seu I ad AK, sicut DE ad EH, hoc est, ex natura circuli, HE ad EB, seu  $\sqrt{(2x-xx)}$  ad x; erit utique 1: t=1: AK, ac proinde AK seu BI = t.

COROLL. 1. Sumta t=1; quo casu & BE, x seu 2tt: (1+tt), æquatur BA, 1, siet quadrans BAC — simplici seriei harmonicæ  $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}$  &c. — subducto reapse unoquoque termino signo — affecto a præcedente  $3 + \frac{1}{2} + \frac$ 

COROLL. 2. Posita Tangente BI = t, crit arcus, cujus tangens est,  $= t - \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{7}t^7$  &c. utpote semissis arcus BH. Confer. Acta Lips. 1691. pag. 179. (5).

#### XLVI.

Exhibere generaliter Sectorem cujusvis Sectionis Conica ex centre per seriem. [Fig. 4 & 5.]

(6) Ubi LEIBNITIUS eandem seriem affert, sed fine demonstratione.

Esto Coni-sectio que cunque, Hyperbola sive Ellipsis, BCD, LXXIV. cujus centrum A, vertex B, semi-latus transversum AB == 4. semi-axis conjugatus AL = 1, adeoque semi-latus rectum = 1:a, & ratio laterum, ut aa ad 1. Ponanturque porro abscissa indeterminata BG = x, AG  $= z = a \pm x$   $[\pm significat +$ in Hyperbol. & — in Ellips. uti = vicissim — in Hyp. & + in fill. ] ejusque elementum FG vel  $CH = dx = \pm dz$ , ordinata GD = y, ejus elementum DH = dy, & jungens D cum centro recta AD  $= u = \sqrt{(zz + yy)}$ . Ducta etiam intelligatur HCI parallela axi, secansque curvam in C & rectam AD in I, atque ex C demissa concipiatur in AD perpendicularis CE. Quibus positis, erit primo ex natura curvæ aa: 1 == ± z z = AA[2Ax ±xx]:yy; unde fit AAyy == ±zz = AA [2Ax ± xx, & differentiando  $axydy = \pm zdz$ . & denique  $dy = \pm zdz$ .  $\pm z dz$ : aay = z dx: aay. Deinde quoniam, ob fim. Triang. DGA & DHI, DG  $\lceil y \rceil$  est ad GA  $\lceil z \rceil$ , sicut DH  $\lceil dy \rceil$  ad H1, invenitur H1=zdy: y, ac proinde CI [HI=HC] =zdy: y-dz=(zdy-ydz): y. Quare denuo propter Triang. sim. AGD & IEC, ut AD [\*] ad DG [y], sic IC [(zdy-ydz):y] ad CE; unde reperitur CE =(zdy-ydz)y dz): u, quæ ducta in semissem AD, seu  $\frac{1}{2}$ u, dat aream trianguli elementaris ACD = \frac{1}{2}zdy - \frac{1}{2}ydz = [ posito loco dy valore ejus ]  $\pm zzdz$ : 2aay —  $\frac{1}{2}ydz = \pm (zzdz - aayydz)$ : 2 a a y = [ substituendo ± z z ± a a loco a a y y ] ( ± zzdz =  $zzdz \pm aadz$ ):  $2aay = \pm adz$ : 2ay = adx:  $2ay = \begin{bmatrix} 1000 & ay \end{bmatrix}$ furrogando  $\sqrt{(2ax\pm xx)}$ ] adx:  $2\sqrt{(2ax\pm xx)}$ , de qua in seriem convertenda & summanda agitur. Primo autem irrationalitas ex illa tollenda, mediante alia indeterminata, quæ loco x furrogari debet, ut in præc. Pono itaque  $\sqrt{(2ax \pm xx)}$ x:t, unde fluit  $x=2att:(1 \pm tt)$ , &  $dx=4atdt:(1 \pm tt)^2$ , &  $\sqrt{(2ax\pm xx)} = x:t = 2at:(1\pm t)$ , & denique adx:  $2\sqrt{(2a \times \pm x \times)}$  = adt:  $(1 \mp tt)$  = ferici geom. adt  $\pm$  att dt + at dt = at dt + at dt &c. per XXXVI & XXXVII. Summa igitur omnium sectorum elementarium ACD, id est, area torius Sectoris ABCD = at ± 1 at' + 1 at' ± 1 at' + 1 at', &c rectanrectangulo scil. comprehenso sub a semi-latere transverso & recta, cujus longitudo est  $t = \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 = \frac{1}{7}t^7 + \frac{1}{5}t^5$  &c. Unde patet, quo pacto generaliter quadraturæ sectionum Conicarum ad summas serierum ex geometricis & harmonicis mixtarum reducantur.

Num.

Nota, ductis per verticem B & curvæ punctum D tangentibus BM, DM, sibi mutuo occurrentibus in M; dico fore BM =t. Quoniam enim AG: AB = AB: AI, per 37 Lib. I

APOLLONII, ac ideireo convertendo AB: TB = AG [z]:

BG [x]; nec non [ob sim. Tr. TBM & CHD], TB: BM = CH[dx]: HD [dy] = [ex equatione Curvæ differentiali] aay: z; crit, ex equo perturbate AB [a]: BM = aay: x; unde obtinetur BM  $= x: ay = x: \sqrt{(2ax \pm xx)}$ , adeoque  $\sqrt{(2ax \pm xx)}: x = 1:BM$ . Verum, per constructionem,  $\sqrt{(2ax \pm xx)}: x = 1:t$ . Ergo omnino BM = t. Cons. Acta Lips.

1691, pag. 179.

Vide Num. XC.

#### ENIMETPA

1.

F Alsissmum est, nihil a nobis dici pose, quod non sit dictum prim.

H.

Argumentum CARTESII pro existentia Dei, ab idea entis persectissimi desumtum, est sophisticum.

#### III.

Illud etiam, quo Philosophus realem mentis a corpore distinctionem probare nititur, est siculneum.

#### IV.

Naturam enim corporis in sola extensione consistere, nobis equidem nondum persuasit.

Jac, Bernoulli Opera,

Eccce

Ų,

Num.

#### V.

Sed & hoc videtur nobis divoror, quod cum inter mentem & corpus reale discrimen statuat, idem non agnoscat inter diversas mentis sacultates, qua non minus separatim possunt concipi, ac illa.

#### VI.

Distinctio perceptionis rei corporea in imaginationem & conceptum purum nulla est; omnis enim perceptio rei materialis est imaginatio.

#### VII.

Qui contra MEISNERUM, PERERIUM, THOMAM Aquinatem, d'alios, possibilem vel extensionis, vel durationis Mundi infinitatem negant, munimen sua sententia quarant adversus hoc argumentum; Quod omni assignabili quantitate majus est, infinitum est, per desinit. Geom. Quod omni assignabili quantitate majus esse potuit, infinitum esse potuit: Et analogice: Quod omni assignabili tempore prius est, æternum est: Quod omni assignabili tempore prius esse potuit, æternum esse potuit: Sed Mundus, nemine contradicente, omni assignabili quantitate & tempore major & prior esse potuit. Ergo infinitus & æternus esse potuit.

### VIII.

Cur, in Versione LOBW ASS. Psalmi CIX, ultimi versus plenarumque stropharum omni mensura destituantur, causa est, quod sum impari constent syllabarum numero, nequeunt esse lambici masculini. Vitium vitasset Auctor, si vel omnes fecisset Trochascos, ut in stroph. 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, &c. vel Amphibrachycos, ut in stroph. 5, 12, 33, 55, 62, 72, 75, 77, 83, vel saltem sambicos femininos, qui cum versibus antepenultimis rythmos constituerent, ut secerunt BEZA & CONRADUS in versionibus suis gallicis.

#### IX.

In vulgaribus Systematibus Arithmetica perperam omittitur illa species Regulæ Dupli, qua ex duabus proportionibus reciprocis componitur.

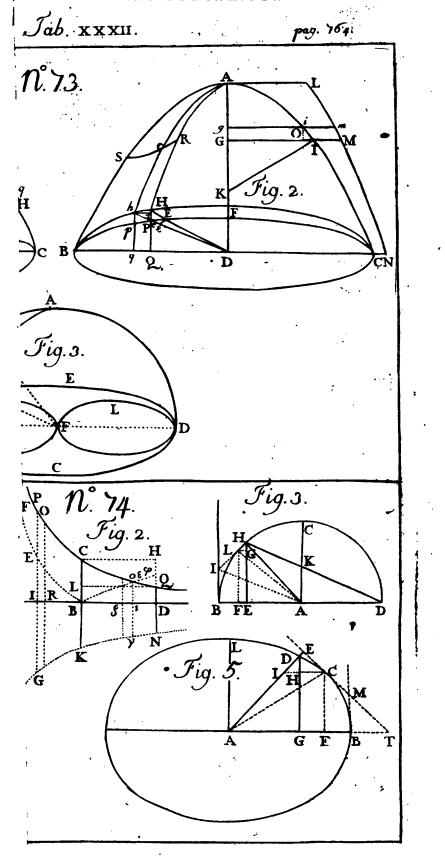

X I I I.

X.

Num. LXXIV...

Axioma Euclideum: Si ab æqualibus æqualia auferas, residua sunt æqualia, absolute verum non est, quando residua hac incomparabiliter parva sunt respectu datarum vel ablatarum magnitudinum: ad quod proin in calculo infinite parvorum caute advertendum: ne in paralogismum incidamus.

#### XI.

Cl. Daus. NIEUWENTIIT, dum prima quantitatum elementa, seu differentialia recte admittit; secunda, seu differentia-differentialia inepte rejicit.

#### XII.

Modus inscribendi generaliter omnia Polygona regularia in circuloquem ex RENALDINO sitat Celeb. STURMIUS in Mathesi enucleata, pag. 38. manifeste fallax est; ut mirum sit illum non statim a
Viro Cl. repudiari. Sumit enim inscriptionem Heptagoni pro Problemate plano. quod solidum esse constat. Ut taceam, quod ne quidem
in Pentagono & Ostogono succedit. Peccat autem, in toto circuitu;
pro Pentagono circiter min. 13. in desettu; pro Heptagono, min. 37;
& pro Ostogono min. 90, in excessu (2).

Leecc 2

(a) Qualis sit iste modus inscribendi in circulo Polygona regularia, discas vel ex RENALDINO ipso, De re-

folutione & compositione mathematica, vel ex STURMIO, loco citato, vel ex WOLFIO, Elem. Analys. sinit. Probl. 136. §. 192. Hæc autem ratio, quando & quantum fallat, facile colligitur comparando latus Polygoni hac methodo determinatum cum vero latere. En utriusque formulam. Sit radius circuli \_\_\_\_\_ I, numerus angulo-

 $= ((\frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2}\sqrt{-1})^{6:n} - (\frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{-1})^{6:n})\sqrt{-1}, \text{ latus Renaldianum}$ 

rum Polygoni = n, erit latus verum

 $=\sqrt{((nn+4n+16-\sqrt{(n^4+8n^5)})}$ -- 144nn+ 512n-512)): (2nn-48 +8)). Igitur si n sumatur successive pro 3, 4, 5, 6, &c. comparatio valorum ex utraque formula derivatorum manifestabit quibus in casibus Regula Renaldiniana succedat, aut fallat, & erroris quantitatem determinabit. Nec arbitror eam in aliis Polygonis quam in Triangulo, Quadrato, & Hexagono succedere. Certe, si universalis esset, determinaretur facile peripheria circuli. Nam, si fiat n = 00, formula lateris Renaldiniani reduceretur ad √((nn+4n+16 \_\_\_\_nn\_\_4n + 80, &c.): (2nv — 4n Num. LXXIV.

#### XIII.

Quid contra sentiendum sit de Scholio dicti Auctoris, pag. 182, quo Quadraturam circuli Leibnitianam suspectam vella reddere videtur, superius ex nostra Prop. XLV colligitur.

#### XIV.

Titius apud Caium omnia sua bona sænori exponit; ea conditione, ut sibi quotannis in sui alimentationem, ultra convenientem usuram, qua sola non sufficeret, partem sortis tantam reddat qua, una cum dista usura, determinatam quandam summam, de qua conventum est, constituat. Quaritur, quamdin suffectura sint ejus bona? Resp. Observetur mira identitas Quastionis in speciem diversissima, cum Problemate penultimi Corollarii Disputationis nostra pracedentis. De Seriebus, ubi quasitum suit, quot antita haustibus aer recipientis ad datum raritatis gradum perducatur. Nam si ponatur

Sors integra --- = a --- Cavitas recipientis

Eadem cum usura primi anni = b = Cavitas recipientis & antlia simul

Pensio annua --- = c -- Densitas aeris naturalis

Id quod', elapso primo anno ,

forti demendum --- = f --- Densitas aeris optata:

Numerus annorum, quibus

bona exhauriuntur -- = x == Numerus haustuum antlia:

reperitur utrobique x = (Log.o -- Log.s.); (Log.b --- Log.a), (\*)

fi multiplicetur per n numerum laterum, habebitur pro peripheria Polygoni infinitilateri, id est, circuli, 4/3

6. 928 +, quod veræ peripheriæ longitudinem multum excedit.

(1) De numero haustuum requifito ut aer in dato recipiente contentus ad datam raritatem reducatur, videsis, N°. LIV, pag. 541, Notam n; ubi hoc tantum animadvertendum est, si formulam  $x = \log r$ :  $\log a$ , ad literas hic ab Auctore usurpatas revocare velis, si rationem r vel r: ream esse quæ hic e: f; & rationem a, vel a: 1, eam quæ hic b: a dicitur. Igitur  $\log r = \log c - \log f$ , atque  $\log a = \log b - \log a$ ; nec

 $non = [\log r : \log a] = (\log c$  $-\log f): (\log b - \log a).$ 

Problema quod attinet hujus Coroll. illud fic potest concipi. Caius Titio fingulis annis non modo debitam usuram b - a solvit sortis a, cuius summæ debitor remanet, sed insuper ipsi fæneratur summam f quæ cum ulura b—a efficit c, [adeo ut fit c = b - a + f] cujus summæ f, cum uluris, & ulurarum uluris, creditor fit apud Titium, donec creditum fingulis annis crescens tandem compenset debitum a. Anno igitur primo creditum est f; quod anno secuado, propter uluras excrescit ad f, eui adjicitur summa f. Anno

tertio, hæc summa cum sænore æquatur  $\frac{bb}{a}f + \frac{b}{a}f$  cui additur pariter f, ficque singulis annis augetur creditum, quod tandem post elapsos x annos, æquale est ((b:a) x - 1 +  $(b:a)^{x-2} + \cdots + b:a+1)f$ = [per Prop.8, pag.381] ((b:a)\*  $-\mathbf{1})f:(b:a-\mathbf{1})$ ; quod fi ponatur = a [scil. ut crediti debitique fiat compensatio ] erit  $(b:a)^x =$ (b-a+f): f=c:f. Igitur  $x\times$  $\log.(b:a) = \log.(c:f)$ ; aut x = $\log.(c \cdot f) : \log.(b \cdot a)$ , vel x = $(\log c - \log f) : (\log b - \log a)$ 





Eccec 3

### මුතුවල් අවත් අවත් වෙත්වේ අවත් වෙත්වේ අවත් වෙත්වේ අවත්

N°. LXXV.

## JACOBI BERNOULLI SOLUTIO

### PROBLEMATUM FRATERNORUM

Peculiari Programmate Cal. Jan. 1697, Groningæ, nec non Actorum Lips. mense Junio & Decemb. 1696, & Febr. 1697, propositiorum; una cum Propositione reciproca aliorum,

A&a Erud. Lipf. 1697. Mai.p.211.

Eometræ methodum de Maximis & Minimis ad illa duntaxat Problemata huc usque adhibuerunt, in quibus ex infinitis partibus sen functionibus unius datæ curvæ aliqua maxima minimave requiritur; neque cogitarunt de ejus applicatione ad talia, ubi ex ipsis infinitis curvis non datis una desideratur, cui maximum aliquod minimumve competat; licet & hæc subtilitate inventionis & utilitatis præstantia cæteris minime sint inferiora. In eorum numero est, quod Frater Mense Junio primum proposuit, cujusque solutioni terminum elapsi anni sinem statuit, Problema de invenienda Curva Oligochrona, per quam descendendo grave a dato puncto brevissimo tempore perveniat ad aliud datum punctum. Quanquam autem hac Fratris provocatione me non teneri existimabam; nihilominus cum superaccessisses.

cessisse humanissima Celeberrimi Domini Leibnitii invitatio, N.EXXV. laborem solutionis amplius subterfugere non potui. Postquamenim hie Vir, litteris die 13 Septembris ad me datis, significasset se solvisse Problema, juxtaque desiderare ut & alii tentarent: ad ejus sollicitationem aggressus sum quod alias intactum reliquissem, idque optato protinus successu: solutionem enim sexto Octobris jam habui, & ab illo tempore Amicis ostendi. Cur autem non potius ad Acta communicarim, causa est, quod cum terminum solutionis in exterorum gratiam ad Pascha usque præsentis anni prorogatum intelligerem; ego interea speculationem ad alia quoque difficiliora Problemata nunc una proponenda promovere statuissem. Priusquam vero ad solutionem præsentis Problematis accedam, sequens præmitto Lemma.

Si curva ACEDB [Fig. 1] talis sit, quæ requiritur; hoc est, per quam descendendo grave brevissimo tempore ex A ad B perveniat, atque in illa assumantur duo puncta quantumlibet propinqua C & D: Dico, portionem curvæ CED omnium aliarum punctis C & D terminatarum curvarum illam esse, quam grave post lapsum ex A brevissimo quoque tempore emetiatur. Si dicasenim, breviori tempore emetiri aliam CFD, breviori ergoremetietur ACFDB, quam ACEDB; contra hypothesin.

Esto igitur in plano utcunque ad horizontem inclinato [necesnim verticale sit, necesse est] curva desiderata ACB [Fig. 2] per quam descendens grave ex A breviori tempore perveniat ad B, quam per aliam quamcunque in eodem plano positam; & sint in illa sumpta ubivis duo puncta C & D infinite propinqua, ductaque intelligantur recta horizontalis AH, ejusque perpendicularis CH, & huic normalis DF, bisectaque CF in E, compleatur parallelogrammum DE ducta recta EI. Quaritur in hacipunctum G, id est, inclinatio particularum curva CG, GD ad se invicem, qua faciat, ut tempus descensus per CG+ tempus descensus per GD [quod sic denoto t CG+t GD, intellige semper post lapsum ex A] sit minimum. Ad hoc indagandum, intelligatur in recta EI aliud punctum L, sic ut GL sit incompara-

Digitized by Google

NLXXV. parabiliter minor ipsa EG; ductisque CL, DL, super C & D descripta concipiantur arcuum elementa LM, GN; erit, ex natura minimi, tCL+tLD = tCG+tGD; adeoque tCG-tCL=tLD-tGD, (a) quo posito, sic arguo:

CE:

(a) Notabile est in primis istud Problema, quod primum fere dedit occasionem Geometris cogitandi de hujulmodi quæltionibus, in quibus non inveftigatur in data curva maximum aliquod, minimumve; fed curva desideratur quæ sit ipsa maximum. aut minimum, hoc est, hanc habeat curvaturam quæ proposito alicui fini optime conveniat. Quoniam autem Synthesin meram, particularem, nec ad fimiles casus facile applicandam, hic protulit Noster, æquum est ut Analysin magis generalem proponamus, rem Geometris notissimam, sed Tyronibus, quoaum in gratiam scribimus, forte utilem. Igitur, post Lemma Auctoris nostri, quo docet conditionem maximi minimive qua tota curva gaudet, etiam singulis ipsius particulis infinite parvis competere, & islud ottendendum erat, quod affumit; si curva ACGD [Fig. A,] atque ejus particula CGD tempore breviffimo percurratur, vel, generatim, omnium optime præstet aliquem effectum, esse, sumta GL incomparabiliter minori ipsa EG, tCG+ tGD = tCL + tLD; ubi tCG, non modo tempus descensus per CG, sed effectum quemcunque qui præstatur per CG denotare potest. Scil. Si CaD, ClD, CLD, CGD, CgD, C<sub>2</sub>D repræsentent omnes curvas

possibiles a C ad D ductas, inter quas desiderata sit CGD; patet, si maxima sit effectus propositi quantitas in CGD, eandem crescere debere eundo a CAD ad CGD, & decrescere pergendo a CGD ad CyD. Ergo in CGD neque crescet, neque decrescet, sed stabit. Idem erit igitur effectus per CGD. & ipsi vicinissimam CLD; hoc est, erit tCG+tGD = tCL+tLD, yel tCG-tCL=tLD-tGD.

Hoc posito, sit  $A = t \subset G$ , & dA = tCG - tCL; nec non a =tGD, & da=tLD-tGD, & erit dA - da. Sed, ut habeatur dA, A non est simpliciter differentianda, fed ita, ut maneant constantes x [AH], dx [HP vel CE], y [HC], s [AC]. Nam cum CL transit in CG, folæ CL, [ds], EL [dy]mutantur. Ista crescit incremento LG [ddy]; illa augmento GM  $[dds] = d\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dyddy:$  $\sqrt{(dx^2 + dy^2)}$  [eft enim dx constans] = dyddy: ds. Igitur si A sit functio ipfarum x, dx, y, dy, s, ds. ejus differ. d A, induet hanc formam Bddy + Cdds = Bddy + Cdyddy: ds= (B + Cdy: ds) ddy. Pariter ut habeatur da, attendendum est quid maneat quid mutetur, quando GD tranfire ponitur in LD. Manent autem  $AP[\xi], PQ = LO = GK[d\xi]. Sed$ PG [v] decrescit, atque DK [dv], CE : CG = CE : CG ex natura

CE : CL = CE : CL descens grav.

Ergo CE:CG—CL[MG]=tCE:tCG—tCL

Sed MG: GL = EG: CG [ob fim. tr. MLG, CEG]

Quare: CE: GL = EG × tCE: CG × (tCG - tCL)

EF:

quod evadit DO, crescit quantitate G L [ddy]; ACG[ e] reducitur ad ACL & minuitur lineola GM [ dyddy: ds], GD [de] vero, quod fit DL, augetur incremento LN  $[ddv] = d\sqrt{(d\xi^2 + dv^2)} = [ob$ d & constans ] du ddu : de = du ddy: de. Ergo de habebit hanc formam – Pdu + Bddu - yds + zdds = — Φddy + βddy — γdydd**y:** ds +  $\mathbf{z} d\mathbf{v} dd\mathbf{y} : d\mathbf{r} = (-\mathbf{0} + \mathbf{\beta} - \mathbf{\gamma} d\mathbf{y} : d\mathbf{s}$ + ndu: de) ddy. Hoc si æquale ponatur ipsi dA, erit, utrinque dividendo per ddy, B + Cdy: ds = $-\varphi + \beta - \gamma dy : ds + xdv : ds$ , vel, transponendo  $\phi + \gamma dy : ds =$  $B \longrightarrow B + \pi dv : dr \longrightarrow Cdy : ds.$  Eft autem  $\beta - B = dB & ndv : dr -$ Cdy: ds = d(Cdy: ds). Nam B, C, dy, ds, auctæ fuis incrementis, fiunt B, x, dv, de. Igitur e+7dy: ds =d(B+Cdy:ds). Unde hæc fluit Regula. Differentietur quantitas proposita tGD, a, vel tCG, A, perinde enim est, ponendo x, dx, dy, & ds constantes, ac faciendo ipsius y differentiale = 1, ipsius vero s differentiale = dy: d's, & habebis  $\phi$ +>dy: de. Iterum differentietur A, ponendo x, dx, y & s constantes, ac faciendo ipfius dy differentia-Jac. Bernoulli Opera.

le \_\_\_ I, & ipsius ds differentiale =dy:ds, habebisque B+Cdy: ds. Pone igitur differentiale prius ipsius A sequale differentize more vulgari sümptæ posterioris differentialis, & habebis æquationem ad Curvam. In hujus autem Regulæ usu hoc animadverti sane meretur, quod si ipsius A differentiale prius fit \_\_\_o, id quod accidit, quoties expressionem A non ingrediuntur quantitates y & s; tum quoniam d(B+Cdy:ds) = 0, erit B+Cdy: ds differentiale posterius æquale ponendum quantitati constanti: quo casu, Regula mira facilitate negotium absolvit.

Hanc Regulam exemplis nonnullis illustremus. Ac primo, quæritur
curva celerrimi descensus. Hic, quoniam tempus est ut spatium ds directe & velocitas \( \strice{x} \) inverse, t C G,
vel \( A \), exprimetur per \( ds : \sqrt{x} \). Hanc
autem expressionem cum non ingrediantur variabiles \( y \) & \( s \), e jus differentiale prius erit \( = 0 \). Igitur quantitati constanti æquandum est differentiale posterius, in quo \( x \) constans,
ds crescere per incrementum \( ds : ds \sqrt{x} = \) constanti \( = 1 : \sqrt{a} \), quæ æquatio,
\( F \) fff

MLXXV.

#### Pariter .

Ergo EF:LD—GD[LN] = tEF:tLD—tGD/

Sed LN: LG == GI: GD [ob fim. tr. LNG,GID]

Quare EF[CE]: LG == GIx/EF: GD x (/LD -- /GD)

ideo-

multiplicando & quadrando, fix  $ady^2 = xds^2 = xdy^2 + xdx^3$ , aut  $xdx^2 = (a - x)dy^2$ , atque dy = dx/x: (a - x) quæ est æquatio ad Cycloidem.

2°. Quæritur Solldum minimæ refistentiæ. [Vid. Num. LVI, Not. i,
pag. 569]. Resistentiæ quam patitur solidum genitum ex rotatione
figuræ planæ circa axem, est ut:
f(xdx³:ds²), [Vide ibid. Notam
h, pag. 569], cujus differentiale
prius—o. Igitur differentiale posterius, quod est

 $\frac{2x dx^3 dy}{dx^4}$ , sequetur quantitati conflanti 2x, & habebimus  $xdx^3dy = adx^4$ ; ad naturam curvæ exprimendam.

3°. In hisce exemplis differentiale prius quantitatis A evanescebat. En alterius generis exemplum. Quæritus curva ejus naturæ ut sp<sup>n</sup> ds sit maximum. Est igitur A=y<sup>n</sup> ds. Hojus differentiale prius est my<sup>n</sup>— ids;

posterius y"dyn di. Ergo my" dis  $= d \frac{y^n d y}{y} = (n y^n - 1) d d y^2 + \dots$ y"dsddy -y"dydds): ds2; vel ny"-1'de! -ny"-1 dedy! y"dıddy-y"dydds: Pto ddy ferihe dsdds: dy,, id enim postulat dec constant, of erit ny " da". ny" — I didy' = y"di'dds : dy y"dyddi = (y"di'dde y"dy'ddi):: dy, vel [ quia dr - dy! = dx! ],  $ny^{n-1} ds dx^2 = y^n dx^2 dds : dy, auti$ denique my dyds \_\_\_ y dds \_\_ ov. Hæc autem potest integrari, si per ds' divisa ponatur. Nam ipsius: (ny" dyds -y"dds): ds2 integrale eft y": di, quod fi ponatur zwiquale constanti a": dx; habebimuss y"dx = a" ds, æquationem ad cusvam..

Quare  $\frac{EG}{\sqrt{HC}}: \frac{GI}{\sqrt{HE}} = CG: GD.$ 

Ubi in transitu considerandum proponimus Celeberrimo Demino NIEUWENTIIT usum differentio differentialium [quæ aple immerito explodit ] in co, quod assumere coacti fuimus parciculam GL ipsis EG, GI infinite parvis infinities adhuc minorem; absque quo, non video quomodo ad solutionem Problematis via patuisset. Sunt enim EG, GI elementa abscissarum AH, quemadmodum CG, GD elementa ipsius curvæ, & HC, HE ipfæ ejus applicatæ, carumque elementa CE, EF; adeo ut Problema ad puram Geometriam redactum huc redeat, ut inveniatur curva, que elementa sua habeat composita ex elemendis absolfiarum directe, & cadicibus applicatarum inverse: qua quidem proprietate Mochronam illam Hugenianam, nunc & Oligochronam futuram, tritam nempe notamque Geometris Cycloidem, gaudere deprehendo; quod in Fig. 3, ubi ACP semi-Cycloidem, CM, GN duas ojus rangentes, RQP semi-circulum genitorem refert, its porro demonstro:

Quod si nunc determinanda sit Cyclois, quæ transeat per data puncta A & B, describenda est super basi horizontali AH quo-Ffff 2 vis ELEXV. vis circulo genitore Cyclois AT, que ductam rectam AB, & productam, si sit opus, secet in T; quemadmodum enim recta AT est ad rectam AB, se diameter circuli genitoris Cycloidis AT est ad diametrum genitoris quæssitæ AB ( ). Alterius generis nec minus elegans Problema foret, si jam porro quareretur, quanam ex infinitis Cycloidibus [aut saltem Circulis, Parabolis aliisve curvis ] per A transcuntibus, ac super eadem basi AH constitutis, illa sit, per quam descendens grave minimo tempore ex A ad datum perpendiculum ZB appellat. Qui speculationem de maximis & minimis promovere volet, tentabit (\*). Nobis fufficiat propoluisse.

> Atque ita curva hæc, quæ tot Mathematicorum ingeniis exercita fuit, ut nihil in illa eruendum restare videretur, nova proprietate conspicuam sele nobis sistit, quam velut persectionum fuarum colophonem, quasi nihil suturis seculis debitura, sub finem adhuc præsentis adipisci vosuit, postquam initio ejusdem matales, ac medio dimensiones omnes cum aliis præclaris affectio-

mibus accepisset.

Cæterum monendum est, quod iisdem insistendo vestigiis, pari facilitate reperiri possit curva, quam mobile per medium maqualis densitatis vel raritatis latum minimo tempore percurrat, quæ quidem convenienter principio Leibnitiane Mense Junio 1682 (\*) demonstrato, cadem reperiatur necesse est cum Curva Refractionis, quam Hugenius in Tractatu de Lumine pag. 44. contemplatur, & cujus identitatem cum illa, quam primo consideravit Celeberrimus Dnus, LEIBNIFIUS mense Septembre 1692, (+) pag. 446, nosque mense Junio 1693, pag. 254, construximus (5), conscio Fratre, jam olim deprehendi (g).

Sed per has speculationes ad alia quoque difficiliora Problematæ

' (\*) Vide Num. LXXVIII.

(w) Quia scil: omnes Cycloides hoc est, via, quæ tempore minimo percurratur.

(°) N°. LV. pág. 548. ( ) No. LVI. pag. 570.

funt inter se similes.

<sup>(&#</sup>x27;") Radium fril. luminis via facillima a puncto ad punctum ferri ;

<sup>(\*)</sup> Vid. Num. CIII. Art. XIV.

mata patet accessus, qualia sunt, quæ de figuris Hoperimetris N.LXXV. formari possant. Quæritur, exempli gratia, quænam ex iis omnium sie capacissima [vulgo creditur esse circulus, & recte, sed fine demonstratione; ] Quanam centrum gravitatis area & peripherize suz habeat a basi remotissimum, quam Frater observavit esse Funiculariam, sed ex diverso fundamento &c. Hec itaque & talia per Methodum Maximerum ei resolvenda proponimus. Præsertim vero, si vicem reddere volet, sequens generale tentabit : Queritur ex omnibus Isoperimetris super communi basi BN constitutis illa BFN [Fig. 4] que non ipsa quiden maximum comprehendat spatium, sed faciat, ut aliud curva BZN comprehensum sit maximum, cujus applicata PZ ponitur esse in ratione quavis multiplicata vel submultiplicata rectæ PF, vel arcus BF; hoc est, qua sit quotacunque proportionalis ad datam A & rectam P.F., curvamve BF? Huic, ne detrectare possit, adjungimus alterum quod de infinitis Cycloidibus supra motum fuit, majoremque cum suo affinitatem habet. Et cum iniquum sit, ut quis ex labore, in alterius gratiam & cum proprii temporis dispendio rerumque suarum demno, suscepto nihil emolumenti percipiat, prodit nonnemo, pro quo caveo, qui soluturo Fratri, utra laudes promeritas, honorarium quinquaginta imperialium decrevit; hac tamen lege, ut intra tertium ab hujus publicatione mensem se suscepturum promittat, ipsasque solutiones finito anno, utcunque licet per quadraturas exhibeat. Hoc enim elapso si nemo dederit, meas exhibebo. (\*)

Haz itaque occasione Problematis Physico-mathematici a Fratre mense Junio primum propositi hac vice dicta sufficiant. Quæ ibidem de complanatione superficierum. Conoidicarum attigit, cum me propius spectarent, jam mense Octobri \* pertractavi. Nobiliffimum TSCHIRNHAUSTUM Merque codem mense Junio notavimus +. Unicum igitur in Schediasmate Fraterno superest, quod, ne quid intactum prætereamus, enucleandum restat » Fffff 3 methor

<sup>( )</sup> Vide Num. LXXXII. \* No. LXXXII. + No. LXIX.

NAXXV methodus videlicet, quam celavit, inveniendi curvam ex sols data relatione ipsorummet curvæ punctorum ad se invicem. Quarenda sit, exempli gratia, curva AEC [ Fig. 5. ] talis. ut projecta utcunque ex dato puncto D recta DC, secante curvam in C & E, rectangulum C DE sequetur constanti spatio, puta unicati, quod primum est exemplum Fratris. Ad datum positione rectam DG ordinatim applicentur EF, CG in angulo arbitrario, & fit DE = x, EF = y, DC = z & CG = z, crit, per hypothesin, CDE, seu were 1, & x == e -1; dein propter sim. Te. DEF & DCG, EF seu y == tx: &== t&== 2. Fundamentum so dutionis: Talis supponatur equatio, seu relatio inter « & y, w substitutis ipsarum valoribus modo inventis, similis vel cadem in ter & & relatio resultet, que inter x & y; quod hic ita fit; Pono y=axm, bx\*, crit, facta substitutione, sx-2 == az-\*  $+bz^{-n}$ , five t = az - n + z + bz + n + z; que ne affimiletre priori ax = + bx =, comparo az ==+= cum bx =, & bz == += cum ax ", ac reperio utrobique b \_\_\_\_ a, nec non \* === 2 -unde concludo, neturam curve quesite esse 7 === ax = + ax 2-18, vel, quod codem modo ostendetur, y == axm + a x = m + bx + bx 2- ".

Haud absimiliter solvuntur duo sequentia, que habet. Preblemata pag. 266, quorum posterius in Programmate suo generaliter ita proponit, ut loco utriusque segmenti sumatur que cunque ipsorum potestas que sit m. Huic curva satisfacit (1), que expri-

(1) Nifi fallor, ista fuit Auctoris
postri Analysis. Quoniam  $x^m + z^m$ = 1, crit [ multiplicando per  $x^m$ = 2, yel  $x^m - z^{2m} = x^m - z^m$ , vel  $x^m + bx^q$ , & quoniam cadem est
inter; & & relatio, quæ est inter y

& x, crit quoque;  $x^p + bx^q$ .

Denique, quia x: y = x: t, vel x': y' = x': t', aut, æquando media extremis, t' = x' y'; erit [ substitutis valoribus ipsorum y' & x', ]

Comparetur hæc æquatio cum prima x''' = x''' = x''', & invenietur x'' = x''' = x'''', & invenietur x'' = x''' = x''''

N.LXXV.

exprimitur per y=x(x -x 2m). Qua vero ultimo subjungit pag. 267 (\*) sed absque solutione; his curve satisfaciune mechanicz, quarum natura est  $y = x(a + f(dx; x dx))^n$  profig. 2; & by  $+ cyy + cy^3$ , &c.  $= (a + \int (dx : x / x))^n$  pro fig. 3, [intellige per lx logarithmum ipsius x ]. Quanquam tatere non possum; assumi his aliquid dubiæ & suspectæ veritatis; videlicet, portiones semper esse unius ejusdemque numero curva, quæ cadem aquatione denotantur. Dari enim possunt exempla in: contrarium, saltem in curvis mechanicis, ubi hoe non contingit, cademque aquatio diversas numero ourvas designat, quodi vel ex his ipsis exemplis liquet; quandoquidem hæ æquationes  $\gamma = x (a + \int (dx \cdot x dx))^{\alpha}$  &c. non magis quadrant pro hypothefi xzz === 1, quam pro quavis alia xzi, aut xzi, aut xz? = 1; quibus tamen hypothefibus omnibus unam candemque curvam satisfacere implicat. Hoc itaque ulteriori Lectorum scrutinio perpendendum relinquimus:

Pène hae absolveram, cum præserrentur ad nos Atta mensis No-

vel p=m+r, & q-r=2m; vel q-2m-1-r. Igitur æquatio assempta  $y' = ax^p + bx^q$  abit in hanc  $y' = ax^p + bx^q$  $x^{m+r} - x^{2m+r}$ , aut  $y^r = x^r$ (1x m - x2m) vel radicem r extrahendo,  $y = x (x^m - x^{2m})^{1:r}$ , aut, faciendo  $\frac{1}{r} = n_i y = x(x^m - x^{2m})^n$ . Sed facile apparet particularem esse folutionem, quæque non fine aliqua lagacitate, ad alios casus similes applicari poterit. Universalior est Celeb. NEWTONI Solutio (Acta Erud. 1697, Mai, pag. 223) quam illustraront Viri Celeb. HERMANNUS.

Comm. Acad. Petrop. Tom. IV', pag. 40, CLAIRAUT & FONTAINE, AB. Acad. Patif. ad ann. 1734, pag. 196, & 527, Edit. Parif. pag. 268, & 724., Ed. Amst.

(1) Quærebatur curva ejus proprietatis, ut ducta a dato puncto recta qualibet curvam in duobus pundis secante, solidum sub uno segmento & alterius quadrato constans esset! Sed observarunt Erud. Galli! sub finem notæ præcedentis laudati, huju modi conditionibus nullam curvam satisfacere. Quare non satis capio, quid fibi cum folutione fua velit! Noster, & ipse ejus insufficientiam! latis animadvertifle videtur.

#### 778 AD TSCHIRNHAUSIUM RESPONSIO.

N.LXXY. Novembris in quibus Nobilis Auctor Meditatorum Geometricorum \*, eodem mense Anni 1695 publicatorum, motis sibi scrupulis nonnullis satisfacere ac sua vindicare satagit, coque ardentius in nobis desiderium accendit videndi, penitiusque introspiciendi tam præclara inventa. Dixi enim me nullatenus dubitare quin, pro excellenti quo pollet acumine, quicquid pollicitus est præstare possit; atque optare tantum, ut speciminum loco talia promat, qua etiam iis, quibus de vastissimo Viri ingenio aliunde non constat, persuadere queant; quo nomine ipsum iterata vice & perhumaniter pullandum censemus. Nam quod proprietatem spectat, quam focis curvarum attribuit, cum ca quibusvis puncis, adeoque non focis, qua focis, competat, difficulter quis capiat, quid hæc ad naturam focorum, aut curvarum per focos cognoscendam conducat. Quemadmodum etiam intellectu haud facile existimo, quomodo quæ figur. 1 & 3 † de Ellipsi & Parabola ostendit, ad omnes alias etiam distimiles & diversorum generum curvas applicari. possint, cum illa duntaxat ejusdem generis & speciei curvis quadrent, ac præsertim posterius illius tantum generalioris consectarium sit, quod jam Anno 1692 \*\* exhibui. Et quod ultimo docet de abscindendis ex quavis curva portionibus in data ratione; hoc plane fallere dixi in Parabola, quod etiam agnoscere videtur Acutissimus Auctor; aut si dubitet, ego paratus sum demonstrare: unde, si nihil aliud, saltem hoc novo exemplo roborari opus haberet.

> \* No. LXXVIII. + No. LXVIII.

\*\* N. XLIX. pag. 501.

N'.LXXVI.

Nº. LXXVI.

## JACOBI BERNOULLI SOLUTIO

## DIFFICULTATIS CUJUSDAM,

Circa naturam Flexus contrarii.

Ixeram in Meditatione de natura osculi, Mense Martio Atta Erud. 1692, pag. 116\*, Quod in omni Flexu contrario Circulus Sept.p.410 osculator infinite magnus, adeoque Curvedo Linea nulla. Hoc enim ex notione flexus contrarii, & illa naturæ lege, qua constanter saltum abhorret, satis, puto, per se manifestum. Illustrissimus tamen Dnus. Marchio Hospitalius ingeniose mihi objecit casus quosdam particulares, ubi contrarium evenit, & circulus osculator infinite parvus est; ut in ourva GAg [ Fig. 1.] cujus natura est  $aax^3 = y^5$ , & quæ in vertice A habet flexum contrarium, tametsi radius osculantis circuli ibidem sit nullus, quippe quæ ex evolutione curvæ IA i per ipsum verticem A transeuntis describitur. In quo sane Vir laudatissimus quiddam valde singulare detexit; cum hoe assertionem meam dictamque naturæ legem prorsus evertere videatur. Stante enim hoc Axiomate Natura non facit saltum, sed etiam in minimis agit gradatim, difficulter concipi potest, quomodo partes curvæ, uno sensu inflexæ, sensu contrario flecti & incurvari possint, nisi prius amissa curvedine situm inter se directum acquirant, Ergo ubicun-Fac. Bernoulli Opera. Ggggg

\* N°. XLVII. pag. 480, 481.

que id accidere videtur, credendum est, in illo puncto virtuali-LXXVI. ter contineri omnes curvedinis gradus intermedios; quod sic explico. Loco curva aax' = y', concipio hanc aax' = y' bby, quæ curva hujnsmodi plexus format, quales in Fig. 2 repræsentantur, eritque posita AH=x, & HG=y, applicata in vertice AC = b, & applicata in extrema ora finus ACS, scilicet ST = b \( \frac{3}{3} \) (a). Radius circuli osculatoris [facta infuper  $ayy - abb = s^3$ , syy - sbb = tt, & syy - sbb = uu universaliter reperitur  $(9s^4 + t^4) \sqrt{(9s^4 + t^4)}$ : 6 as x x y (b). Unde discimus, primo, radium osculi fore infinitum, si vel s. vel w, vel y sit = 0, id est, sive y sit = 0, sive = b, sive = $3b:\sqrt{5}$ . Secundo, aliis vero in calibus semper finitum, ut in puncto S, cum  $y = b\sqrt{3}$ , quo casu radius hic  $\int posito \frac{2}{3}abb =$ z<sup>3</sup> ] fit  $= \sqrt{\frac{3}{10}} az$ . Tertio, cundem fore politivum, si vel ambæs, & uu fint negatæ, hoc est, si sit y < b; vel affirmatæ ambæ, id est, si  $y > 3 b \cdot \sqrt{3}$ . Quarto, negativum autem, si existence s affirmata, un maneat negata, id est, si y sit > b, &  $< 3b : \sqrt{5}$ . E quibus porro colligimus, curvam in parte ASC, & EFG [ supposite in E applicate  $y = 3b : \sqrt{5}$ ] versus exem C2 VAIR

- (\*) Nam, in puncto S ordinata tangens est; igitur dx = 0. Differentietur itaque æquatio  $a^2x^3 = y^5$ .  $bby^3$ , tractando x ut constantem, & habebis  $0 = 5y^4dy 3bbyydy$ , aut, dividendo per yydy, 5yy = 3bb, atque  $y = b\sqrt{3}$ .
- (b) Æquationis  $a a x^{\frac{3}{2}} = y^5 bby^3$ , vel  $x = a^{-\frac{3}{2}} (y^5 bby^3)^{\frac{1}{2}}$ , differentiale est  $dx = \frac{1}{3} a^{-\frac{3}{2}} (y^5 bby^3)^{-\frac{3}{2}} (5y^4 3bbyy) dy (5yy 3bb) yydy : 3 (ayy abb)^{\frac{3}{2}} yy$ , seu faciendo 5yy 3bb = 3t, & 10ydy = 2tdt, nec non ayy

 $---abb = s^3$ , atque 2aydy = 3ssds, est dx = ttdy: 3ss, & ddx= (6 sstdt - 6ttsds) dy:9s+  $=(6s^3tdt-6ttssds)dy:9s^5$  $= (30 s^3 y d y^2 - 4att y d y^2) : 9s^5$  $= (30s^3 - 4att) y dy^2: 9s^3 = (10ayy)$ -18abb)  $ydy^2$ :  $9s^5 = 2auuydy^2$ :  $9s^5$ [faciendo uu = 5yy - 9bb]. Est etiam elementum curvæ  $dz = \sqrt{dx^2}$  $+dy^2$ )= $\sqrt{(t^4dy^2:9s^4+dy^2)}$ =  $dy \sqrt{(9s^4+t^4)}$ : 3 s s. Igitur cum radius osculi sit [ Vid. Num. LVIII. pag. 578] =  $dz^3$ : dyddx, invenietur, substitutis his valoribus (( 954 $t^{4}$ )  $\sqrt{(9s^{4}+t^{4})} dy^{3}: 27s^{6}$ ):  $(2auuydy^3:95^5) = (95^4 + 1^4)$ √(25++1+): 6asuny.

cavam esse, in parte CDE convexam; & puncta A, C & E esse Num. puncta flexuum contrariorum, ibique nullam curvedinem esse; in puncto vero aliquo duobus flexibus intercepto, ut & alio quodam ultra flexum extremum E, puta in punctis B, D & F curvedinem esse maximam, ac proinde curvam a G versus A ordine describi alterna convolutione & evolutione curvarum IKLMNOPQR raponmiki. Jam fi b sensim intelligatur minui, ac tandem evanescere, ut loco æquationis  $aax^3 = y^5$ bby' resultet aax' = y', manebunt quidem radii circulorum osculatorum in punctis A, C & E infiniti; sed radius puncti S fiet nullus quippe  $=\sqrt{\frac{3}{50}}az$ ; quapropter, cum hac omnia puncta tum coalescant in unum punctum A, sequitur, in hoc puncto radium circuli osculatoris esse simul & 0 & 00; adeoque punctum illud A eminenter in se continere omnes curvedines a maxima ad minimam, omnesque evolutas KLMN &c. nmlk in unam rectam, axem videlicet curvæ AH, coincidere. Ex quo tandem illud evincitur, quod in Fig. 1, Evoluta curvæ GAg proprie non sit sola curva IAi, sed una cum assumpto axe HAh, ita quidem ut gignatur per convolutionem & evolutionem hoc ordine factam IAHhAi, radiusque circuli osculatoris in extremitatibus tantum puncti A si ita loqui fas cst nullus sit, in parte vero intermedia infinitus.

Explicationem nostram confirmat insuper hoc, quod circulus super quolibet puncto axis infiniti AH per A descriptus, adeoque & ipsa linea recta MN, ob axem AH curvæ in A perpendicularem, curvam ibidem ungit, candemque ob flexum contrarium fimul secat; quod cum, nemine nunc refragante, signum habeatur osculi, sequitur infinitos hos circulos curvam in A osculari, omnesque proin curvedinis gradus eminenter in hoc puncto contineri. Id quod hac vice ostendendum suscepi, ad assertionem meam olim editam cum Illustrissimi D. Marchionis observatis utcunque conciliandam. Habui quidem hanc speculationem jam dudum, sed neglecta jacuit, jacuissetque diutius, nisi animadversionem Viri perillustris nuperrime in Supplementorum To-Ggggg 2

Num. mo III, Sectione II, pag. 78, ex Commentariis Mathematico-Phylicis LXXVI.

Parisiensibus recensitam, atque etiam in ejus Analysi infinite-parvorum pag. 19, publicatam vidissem.

### 

Nº. LXXVII.

## JACOBI BERNOULLI A D D E N D A

### AD CONSTRUCTIONEM

### PROBLEMATIS

### BEAUNIANI. \*

Ixi tum, quod si curva data AC [Vide ibidem Fig. 1.]

sept.p.412

Ixi tum, quod si curva data AC [Vide ibidem Fig. 1.]

sept.p.412

Lipsi. 1697.

Sept.p.412

Sept.p.412

Exi tum, quod si curva data AC [Vide ibidem Fig. 1.]

sept.p.412

2. Quod eo casu semper duz satisfaciunt curvz, Mechanica & Algebraica. (2)

2. Idque

\* No. LXXII.

ponitur s variabilis. Tunc enim æq.

(\*) Mechanica nempe; quando

in æquatione ultima F [ Vide Num.

o, integrata dat s=-1.2.3.4.54

LXXII, Not. c, pagr 734 7735,]

Nx; ubi Nx, quantitatem transcen-

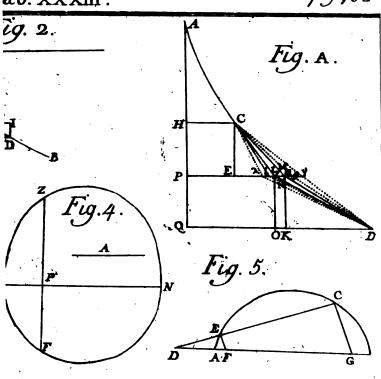

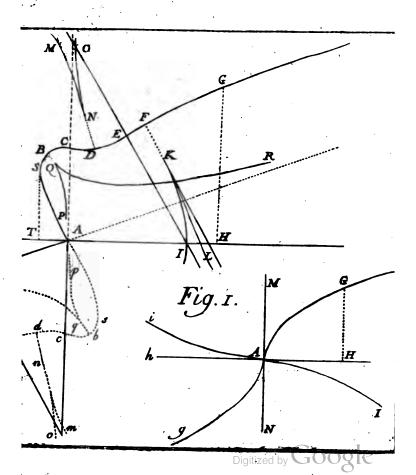

- 2. Idque non tantum, cum curva AC est ex numero Para- Numboloidum, sed etiam quotiescunque talis, ut ejus applicata BC LXXVII. exprimatur per quotlibet potestates integras & positivas ipsius x, hoc est, si terminus  $x^{v}dx$  quoteunque membris constiterit; veluti si sit  $ady = ydx \pm x^{v}dx \pm x^{v}dx \pm x^{v}dx$ , &c. (b)
- 3. Quod algebraica ejusdem perpetuo gradus futura est cum data AC.
- 4. Hinc fi AC recta est, angulom constituens cum axe AB, seu v = 1, & ED recta esse poterit [quod jam olim etiam, cum Problema Beaunianum inter nos revivisceret, animadversum mihi suit]. Si AC est Parabola communis, ipsa ED quoque Ggggg 3 talis

cendentem, numerum scil. cujus x est logarithmus, denotat, adeoque curvam mechanicam arguit. Quod si in eadem æquatione ponatur t constants & dt = 0, habebimus t = 1.2.3.4.5 a: unde regrediendo ad æquationem primam  $ady + ydx - x^5 dx$ :  $a^4 = 0$ , inveniemus  $y = x^5 \cdot a^4 - 5x^4 \cdot a^3 + 4.5 x^3 \cdot a^2 - 3.4.5 x^2 \cdot a + 2.3.4.5 x \cdot a - 1.2.3.4.5 x, quæ curvam geometricam repræsentat.$ 

(\*) Si, per methodum in Nota
c, Ni. LXXII expositam, gradatim
reducatur æquatio a dy - y dx  $+Ax^{v}dx+Bx^{v-1}dx+Cx^{v-2}dx...$  +Zdx=0, devenietur tandem ad æquationem hujus formæ  $adt-tdx+(Z+1.aY+1.2.a^{2}X$   $+1.2.3 a^{3}V....+1.2.3...$   $va^{y}A) dx$ ; in qua potest poni dt =0, & erit constans t=Z+1.aY  $+...+1.2.3...va^{y}A$ . At
fi ponatur t variabilis, erit dx=adt: (t-Z-1.aY-...-1.2.3...

.. v = M), & integrando  $x = \log$ .  $(t-Z-1.aY...-1.2.3...va^{\gamma}A)$ vel t = Z + 1.aY + ... + 1.2.3... $v \, a \, {}^{\gamma} A + N x$ . Unde erit  $y = A \, x \, {}^{\gamma}$  $+(B+vAA)x^{v-1}+(C+$  $(v-1)aB+(v-1)va^2A)x^{v-2}+(D+(v-2)aC+(v-2)(v-1)$  $a^{2}B+(v-2)(v-1)va^{3}A)x^{v-2}$ .  $\dots + (Z+1.aY+1.2.a^2X+$  $1.2.3.a^{3}V + \cdots + 1.2.3...va^{3}A),$ quæ est æquatio ad curvam algebraicam gradus v. At si huic valori ipfius y adjicias Nx, habebis æquationem ad curvam mechanicam. Sic in exemplo Auctoris nostri post §. 5,  $ady - ydx + x^3dx : aa - 3xxdx:a$ +bxdx:a=0. Pone in formula generali v=3, A=1:aa, B=-3:a, C=b:a, & invenies  $y = x^3:aa +$  $(-3:a+3:a)x^2+(b:a-$ 2.3 + 2.3)x + (0+b-1.2.34 $+1.2.3.a) = x^3: aa + bx: a + b$ cui, si placet, addatur Nx: prorsus ut docet Auctor noster.

talis erit; sed si AC est Parabola cubica, erit saltem ED una ex LAXVII. curvis secundi generis &c.

> s. Quod dicum de æquatione  $ady = ydx \pm xvdx$ , idem quoque intelligendum de æquationibus differentio-differentialibus,  $aaddy = ydx^2 \pm x^{\nu}dx^2$ ;  $a^3dddy = ydx^3 \pm x^{\nu}dx^3$ , aliifque altiorum graduum in infinitum, quibus singulis [sumptis dx zqualibus] in casu exponentis v integri & positivi, transcendenres pariter & algebraicæ curvæ satisfacere possunt. (c)

> Unicum exemplum esto loco omnium: Sit curva data AC vel IC [ ibidem Fig. 2. vel 3.] cujus applicata BC = x3: ua -3xx:a+bx:a, hoc est, sit æquatio construenda ady $ydx - x^3dx$ : aa + 3xxdx: a - bxdx: a. Dico, si in recta infinita BG, seu ex G puncto logarithmicæ, seu ex B puncto tantum axis, abscindatur sursum quantitas algebraica x3: aa+ bx: a+b; fore, ut obtineatur utrovis modo punctum in optat2

(\*) Id unico exemplo offendisse sufficiat. Proponatur æquatio aaddy  $-ydx^2 + Ax^3dx^2 + Bx^2dx^2 + Cxdx^2$  $+Ddx^2 = 0$ . Pone  $y = Ax^3 + p$ , aut  $dy = 3Ax^2dx + dp$ , ac ddy =6Axdx2 + ddp & æquatio mutabitur in addp  $--pdx^2 + Bx^2dx^2 + (C+-$ 6aaA)  $xdx^2+Ddx^2=0$ . Fac p= $Bx^2+q$ , unde erit  $ddp = 2Bdx^2 +$ ddq, & æquatio abibit in aaddq  $qdx^2 + (C + 6aaA)xdx^2 + (D +$  $(2aaB) dx^2 = 0$ , quæ, polito q =(C+6aaA)x+r, ac ddq=ddr, abit in hanc and  $and dr - r dx^2 + (D + r)$ 2aaB)  $dx^2 = 0$ , vel faciendo (D+ 2aaB) = E, in  $aaddr - r_i dx^2 +$  $Edx^2 = 0$ , quæ jam refolvenda venit. Manifestum autem est poni posfor ddr = 0, at que exit constant r =E = D + 2aaB. Igitur æquatio y  $= Ax^3 + Bx^2 + (C + 6aaA)x$  in duobus terminis ultimis.

十(D+2AB), satisfacit. Sed ponatur r variabilis, & mukiplicando per 2dr fingulos terminos æq. aaddr -rdx + Edx = 0, ea.fiet integrabilis, 2 aadrddr - 2r dr d x2 + 2Edrdx2 = 0. Ejus enim integralis [addita constante ccdx2] est andr2  $--r dx^2 + 2Er dx^2 + cc dx^2 = 0,$ que dividendo ac radicem extrahendo induit hanc formam .dx == aadr:  $\sqrt{(rr-2Er+cc)}$  =, quæ rurlus integrata, erit [addita constante e] x + e = aa. Log.  $(r - E + \sqrt{rr} -$ 2Er + cc), unde, scribendo Nx pro numero cujus Logarithmus est x+f, habetur  $r = E + \frac{1}{2}Nx + (EE -$ (c): 2Nx. Est itaque  $y = Ax^3 +$  $Bx^2 + (C + 6aaA)x + E + \frac{1}{2}Nx$ +(EE-cc):2Nx, quæ non differt ab æquatione algebraica, nisi

ta curva ED; quæ propterea priori casu transcendens siet, po- Num. steriori algebraica, & ejusdem generis cum data AC vel IC.

Ex quibus omnibus, nescio an observatis hactenus, præclare confirmatur ejus veritas, quod ad Problemata Groningani Programmatis nuperrime \* notavi, fieri scilicet posse, ut una eademque æquatio differentialis differentes numero graduque curvas designet. Hic enim exempla produxi infinitarum talium, quæ curvis etiam toto genere diversis quadrant.

\* N°. LXXV, pag. 7.77.

### ල් අව රා අව රා අව අව රා අව

N°. LXXVIII.

# JACOBI BERNOULLI

DEMONSTRATIO SYNTHETICA.

### PROBLEMATIS

De infinitis Cycloidibus, absque adminiculo infinite parvorum;

Item Constructio aliorum buic affinium a se propositorum mense Maio Anni 1697. \*

Um sub sinem Anni 1698 solutione mea Problematis de As. Erud.

curva celerrimi descensus, quam omnibus nunc constat Lips. 1698.

esse Cycloidem, Lipsiam paranda occuparer; animum

subiit aliud, huio quidem quoad materiam affine, sed quoad ap,

plica-

\* N°. LXXV. p. 774.

Num. plicationem methodi de Maximis & Minimis plane diversum; quo videlicet porro quæritur, quænam ex infinitis Cycloidibus illa sit, per quam descendens grave ad datam quandam positione lineam citissime pertingat. Et quoniam ex consideratione similitudinis Cycloidum solutioni viam patere illico videbam, indeque animadvertebam modum operandi in omnibus aliis curvis similibus eundem existere, imo non ad descensum tantum celerrimum, sed ad plurimas alias curvarum functiones applicari posse; quemadmodum si quæratur ex infinitis curvis similibus illa, cujus inter commune principium & datam positione lineam interceptus vel arcus, vel area, vel nata conversione arcus superficies, aut spatii conversione solidum sit minimum &c. constitui Problema, non minus utile quam elegans, publice proponere, ut & alii ejus contemplationi vacare, mecumque in partem folutionis venire possent.

Ad imitationem itaque Fratris, qui in Programmate suo Problemati de curva celerrimi descensus, alia minus principaliora adjunxerat, primario meo de Figuris Isoperimetris Problemati ipsi vicissim proponendo alterum hoc secundarium subjeci, sed duobus tantum verbis, & in casu duntaxat simplicissimo linea rectæ verticalis, nec nisi Cycloidis, Circuli, Parabolæque sacta mentione, studioque etiam suppressa voce curvarum similium, tum quod persuasum haberem, qui in una quæsitum præstiterit, in omnibus pariter illud præstiturum esse, tum quoque ne fundamentum solutionis nimis aperte darem. Factum autem est, hoc non obstante, ut, præter Fratrem, Vir Illustrissimus Dnus. Marchio Hospitalius adyta Problematis optime penetraret, solutionemque non tantum hujus, sed & aliorum hujus occasione a Fratre Mense Augusto 1697, Diarii Gallici \* propositorum, nupero Actorum Januario exhiberet. Ego itaque, ne actum agam, nec tamen etiam nihil inventi mihi afferam, cum totum jure potuissem, illa tantum, que ab Illustrissimo Viro Fratreque meo intacta relicta sunt, delibare breviter; ac primo quidem Proble-

<sup>\*</sup> Vide Num. sequentem.

Problematis a me in Cycloide propositi demonstrationem syn- Num. theticam citra adjumentum infinite parvorum, in gratiam corum qui horum calculum vel ignorant vel improbant, exhibere animus est; quod faciam suppositis tantum vulgo notis Lemmatibus;

- mus est; quod faciam suppositis tantum vulgo notis Lemmatibus;

  1°. Quod arcus circuli major ad sinum suum majorem ha-
  - 2°. Quod Tangens major sit arcu suo.

beat rationem, quam minor ad suum.

### P R O P O S I T I O.

Si super eadem bass horizontaliter constituta AR dua consistant Cycloides AFC, ABP, [Fig. 1] quarum altera AFC, datum perpendiculum ZB ad angulos rectos secat in C, ac dimittantur super illis duo gravia ex communi principio A, illud quod per AFC descendit breviori tempore ad perpendiculum appellet.

### DEMONSTRATIO.

Sunto axes Cycloidum ZC, RP; semicirculi genitores ZLC, RTP, quorum ille radio GL in duos quadrantes sit divisus. Fiant AR, AZ, AH proportionales, ducanturque rectæ HF, FDS, CI, BE, illa perpendicularis, hat parallelæ basi, nec non ZDI & huic parallela FM, ut ex sigura liquet: erunt AR & AZ, AZ & AH, RP & ZC, RTE & ZLD partes Cycloidum similes, adeoque proportionales. Quare

r. Hypothesis. Si AR > AZ. LD: GS < LZ: GZ [Lem. 1], & permutando LD: LZ < GS: GZ, componendoque DLZ: LZ < SZ: GZ; sumptis consequentium duplis DLZ: CLZ < SZ: CZ = SD: CI < SD: CD [Lem. 2]; inverse & permutatim CLZ: CD > DLZ: SD, & tandem per conversionem CLZ: DLZ > DLZ: DLZ - SD, hoc est, ex natura Cycloidum AZ: AM < AM: AH; unde \( AZ: \sqrt{A}H \) [=\sqrt{RP}: \( \sqrt{CZ} \) < AM [DLZ,]: AH = ETR: AZ = \( \frac{1}{2} \) fas. Bernoulli Opera. Hhhhh EIR:

Num. LXXVIII.

ETR: CLZ. Ergo ETR:  $\sqrt{RP} > CLZ: \sqrt{CZ}$ . Sunt surtem has quantitates, ut tempora descensium per AB & per AC, demonstrante Hugenio in Tractatu de Pendulis, & nuper id quoque assumente Illustrissimo Hospitalio. Tempus igitur per AB majus est tempore per AC. 2. e. d.

2°. Hypothesis. Si AR < AZ. ZM = FD = CD > DS = HM; cum igitur hoc casu siat AH > AZ, erit AM major media arithmetica, coque fortius media geometrica inter AZ & AH; unde statim in ipsis terminis habetur AZ: AM < AM: AH, e quo cætera deducuntur ut prius.

Cæterum generaliter observabam, in omnibus ejusmodi quæstionibus, ubi ex infinitis curvis similibus aliqua invenienda est, quæ sunctionem quampiam optime præstet, quod duarum curvarum quarum intersectione quæstitum determinatur, altera semper possit esse Linea, quam voco, Functionis, adeoque nune mechanica, nunc algebraica, dum altera perpetuo est algebraica: quod hujus vices ipsa semper recta præstare possit; quo casu altera, utut plerunque a linea functionis diversa, ab esus tamens descriptione dependet: quod ambæ denique datæ cuidam e curvis similibus sic adaptari queant, ut carum ordinatæ vel inter se sint parallelæ, vel hujus siant tangentes, aut perpendiculares, aut alio aliqua modo illi applicentur. (°) Exempla sunto:

L Ex

vel minima, quando hace resta in FB existit, aliam curvam KD vel KD, quando ista situm obtinet ED, vel ed. Simul, intelligitur lineam ADB, quae per omma puncta maximæ minimæve sunctionistransit, rectam esse, quando curvæ KD, KD, KB similes sunt; curvam ubi dissimiles. In eo igitur casu unum id requiritur, ut inveniatur positio rectae ADB, vel angulus FAB; in isto, curva ADB describenda est.

Frimum calum unite attight No-

I. Ex infinitis Circulis per A transferntibus & centra habentibus LXXVIII. in horizontali AB, illum invenire, per quem descensus sit celerrimus ex puncto A ad datum perpendiculum. [Fig. 2.]

Hhhhhh 2

Con-

ster,si forte excipias specimen aliquod posterioris, quod N°. CIII, Art. 4 videatur. Generaliorem tentabimus solutionem, post breve aliquod in Auctoris inventa commentarium.

Sint itaque primum curvæ  $KD_{i}$ KB [Fig. B] similes & circa datum punctum A similiter positæ, atque ad datam positione rectam ED terminatze, inter quas illa seligenda fit KD, cujus functio quæpiam propolita lit maximum minimumve. Ex iis quælibet KB ad arbitrium sumatur, quæ principalis dicetur; & duda intelligatur reda ADB, quæ per omnia puncta 1, D, B, maximæ vel minimæ functionis transit. Nunc, cum fimiles ponantur curvæ KD, KB, fimiles erunt functiones illarum, & erunt inter se functiones istæ fKD, fKB, ut potestates ejusdem dimensionis rectarum AD, AB: hoc eff, si sunctio proposita sit linearis, seu primi gradus, erit f KD: f KB == AD: AB; si functio sit superficialis aut secundi gradus, erit fKD: fKB== AD2: AB2; si solida vel gradus tertii, erit fKD: fKB = AD': AB';if fit gradus n, erit fKD: fKB =A Do: A Bo. Sumantur curvæ K B ableisse A F [x] ab origine A in recta AEF, applicate FB [y] fint parallelæ rectæ positione datæ ED; dicaturque AE, a; & functio ipsius KB, seu f KB, f. Et si ea sit gradue n, erit  $fKD: fKB[f] = AD^n$ :

 $AB^{\bullet} = AE^{\bullet} [A^{\bullet}] : AF^{\bullet} [x^{\bullet}].$  Igitur f KD = of: x. Heec autem maxima minimave ponitur. Hujus itaque differentiale an ( xn df  $-n x^{n-1} f dx$ ):  $x^{2n}$  æquandum nihilo, unde est z"df = nz"-1fdx, vel, dividendo per \* " , xdf === nfdx, aut f = xdf: ndx. Invenietur itaque fitus rectae AB, quæ omnia puncta 3, D, B maximi minimive determinat, quærendo ubinam, in curva principali, functio proposita f fit = x d f: n dx. Id vero possumus assequi mediantibus duabus curvis, altera CHb, quæ linea functionis dicitur, cujus ordinatæ FH, fb proportionales fint functionibus pertinentibus ad curvas KB, KBb; altera LHI, enjus ordinatæ FH, fl fint æquales fractionibus xdf: ndx. Hæc igitur algebraica est; ponitur enim df: dx quantitas algebraica. Sed potest etiam equatio xdf = nfdx, converti in hanc -x = f dx : df, ex qua patet', subtangentem FT [fdx:df] lineæ functionis, esse ad abscissam ejus AF [x] in puncto maximi, ut. 1 ad n. Quæ proprietas maxime universalem suppeditat constructionem. Descripta nimirum curva MN, cujus ordinatæ FN fint æquales subtangentibus FT lineæ functionis CH, [a qua proinde curvæ MN descriNum.

CONSTRUCTIO. Datus six semicirculus AQB divisus in duos LXXVIII. quadrantes ANC, BNC, in cujus circumferentia sumpto indefinite puncto Q agantur recta QP, QB, quarum illa parallela: est radio NC, hac ipsum secat in T: & fiat Linea Functionis ASX, nempe talis, ut ejus ordinata PS tempus descensus per AQ repræsentet, hoc modo: Super diametro circuli AB erigatur quadrans curvæ Lemniscatæ ARB [vide Acta Lips. 1694, pag. 337, + & 1695, pag. 543, \* ] cujus nodus A, e quo subtendatur curvæ recta AR media proportionalis inter AB & zPQ, ac sumatur PS == arcui AR pro sinistro, aut ARB+ BR pro dextro circuli quadrante. Quo facto, fiat curva algebraica AVX, cujus applicata PV quarta sit proportionalis ad rectas AR, AB & 2NT; hæc priorem intersecabit in puncto aliquo X; unde demissa in AB perpendiculari XM erit, ut AM ad AB, sic distantia perpendiculi a puncto unde grave dimittitur, ad diametrum circuli quæsiti. (b)

II. Politis

descriptio pendet ], ducha insuper recta AN quæ cum AF angulum comprehendat FAN talem ut sit, AF ad F N, ut n ad 1, ca occurret curvæ MN in puncto N, per quod acta NFB positione datæ DE parallela, determinabit punctum B, rechamque AB. Id quod synthetice demonstrare facillimum esset.

Sed elegantion plerumque nascitur Problematis constructio, si functiones curvæ principalis, non ipsius applicatis, sed ipsius tangentibus applicentur; quemadmodum oftendemus infra [Not. d]. Ordo enim postulat, ut solutionem jam expositam binis exemplis, quæ Noster adducit, illustremus.

\* N°. LX. pag. 609, 610; & N°. LXVI. pag. 649, 650.

(b) In isto exemplo, curvæ sunt circuli, quorum principalis AQB, qui, posito AN == 1, definitur æquatione yy == 2x --- xx. Functiones sunt tempora descensus per arcus AQ, quæ tempora ànalytice exprimuntur per  $f(ds: \sqrt{y})$ . Hujus functionis gradus n est 1. Nam ipfius ds dimensio est 1, ipsius  $\sqrt{y}$  dimensio 1. Ergo ipsius ds: /y dimensio  $I = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ . Igitur, in hoc calu speciali, æquatio generalis f x d f: n d x reducitur ad  $f(ds: \sqrt{y})$  $== 2x ds : dx \sqrt{y}$ ; cujus utrumque membrum sic construit Noster. Quia yy = 2x - xx, erit ds = dy:  $\sqrt{(1-yy)}$  & PS  $= \int (ds: \sqrt{y})$  $= \int (dy : \sqrt{(y - y^2)}). \text{ Sed } [N^\circ].$ LXIV. Nota f. pag, 649] = as(adz. √('aaz — z')) exprimit arcum

II. Positis, qua prius, invenire Girculum, cujus inter punctum LXXVIII. A & datum perpendiculum interceptus arcus sit minimus. [Fig. 2].

CONSTRUCTIO. Fiat linea functionis, nempe Linea Sinuum ASX, sumpta ubique PS == arcui AQ: tum describatur curva algebraita AVX, facta PV - NT, & ex puncto interfeationis X demittatur perpendicularis XM, critque ut supra, A M ad A B; ficut distantia perpendiculi a puncto A ad diametrum circuli quæfiti. (°).

Nota tamen, Problema simplicius quodammodo construi intersectione solius linea recta, & linea sunctionis, si hujus ordinate in tangentes datæ curvæ projiciantur. (d) Vide generalem: Hhhhhh 3.

Lemniscatæ, cujus semiaxis == a, & cui subtenditur ex nodo recta  $=\sqrt{az}$ . Pone a=2 AB & z = 2y = 2PQ, érique arcus lemnulcatae, cujus femiaxis AB, & cui ex nodo subtenditur A R =  $\sqrt{4}$  y, media proport. inter 2, & 2y, arcus, inquam, erit  $\frac{1}{2}\sqrt{2}\int (4dy)$ :  $\sqrt{(8y - 8y^3)} = f(dy : \sqrt{(y - y)^2})$ y')) = PS, plane ut wilt Noster. Nec minus liquet esse PV == 2xds:  $dx \sqrt{y} = 2x : y\sqrt{y}$ , [cum sit ds : dx= i:y]. Nam NT: BN [1]. = PQ : BP = AP [x] : PQ [y],ob fim. Tr. BPQ, QPA. Ergo.  $NT = x : y, & cum fit AR [\sqrt{4}y]$ : AB[2] = 2NT[2x:y]: PV.,erit  $PV = 4x : y\sqrt{4y} = 2x : y\sqrt{y}$ . In curvarum ASX, AVX concursus X est igitur  $\int (ds: \sqrt{y}) = 2x$ :  $y \lor y = 2xds : dx \lor y$ . Ergo X M, determinat abscissam A M curvæ principalis, cui respondet arcus per, quem celerrimus fit descensus.

(\*) Hic curvæ propositæ sunt rurlus circuli, sed functiones sunt ip-

si arcus, atque ideo sunt lineares & est n = 1. Æquatio igitur fundamentalis f = xdf : ndx, abit in s = xds: dx. Itaque linea functionis habet ordinatas PS æquales arcubus. AQ. Altera AVX, ordinatas PV habere debet = xds : dx = x : y\_\_\_ NT [ Vide Not. præced. ]

(4) Ratio projiciendi functionem in tangentes curvæ principalis hæc est. Sit BG [ Fig. B] tangens, terminata in G ad rectam AGg ipsi ED positione datæ parallelam, eritque BG = xds: dx. Nam fim. Tr.  $BG_{Z}$ , BbG, dant BG vel Ff[dx]: Bb [ds] = Bg vel AF[x]: BG.Ergo cum sit f = x df : n dx =.  $\frac{df}{nds} \times \frac{xds}{dx} = \frac{df}{nds} \times BG$ , erit BG =nfds: df., Abscindantur itaque exfingulis tangentibus, BG corvæ principalis KB partes BG = nfds: df, & curva. KGG quæ per omnia puncta. G transit, gus erit naturæ, nt re-Cham AGg ipfi ED positione data. parallelam secet in quodam puncto-G ,,

Num. constructionem infra in solutione sex Problematum Fraterno: LXXVIII. rum. N°. LXXX.

III. Ex infinitis Curvis similibus, & circa punctum A axemque communem AC similiter constitueis, quarum una data sit AB, invenire aliam AD occurrentem retta positione data DE in D, e quo demissa in axem perpendiculari DM, vol comprehensum spacium ADM, vel nata conversione curva circa axem superficies, vel natum conversione spatii solidum, sit maximum minimumve (°). [Fig. 3].

Constructio. Sumto indefinite in curva data AB puncto B, ducatur tangens BG, axi perpendicularis BC, & hine tangenti perpendicularis CL; quo facto functio primæ quæstionis, hoc est, spatium ABC dividatur per CL; sunctio secundæ sive superficies sphæroidis geniti conversione curvæ AB, per semi-circumferentiam radii BC; sunctio tertiæ seu solidum spatii ABC rotatione effectum, per rectangulum sub dicta semicircumferentia & triente CL: quotienti semper abscindatur ex tangente æqualis BG, erit G ad curvam quandam AGH, quam secet recta AG datæ rectæ DE parallela in G. Ex G ducatur GB, tangens datam curvam, sit punctum contactus B; tum juncta AB, quæ datam DE secet in D, siat curva AD similis ipsi AB. Hæc erit optata. (f).

G, unde ducta GB tangens curvam KB determinabit punctum B, rectamque desideratam AB. Sit ex. gr. fKB ipse arcus KB = s, unde sit n = 1 & df = ds, capienda est BG [nfds: df] = 1 sds: ds = s. Igitur KOG est curva quæ ipsius KB evolutione describitur. Vide Num. LXXX. Probl. 6.

(c) Facile constat esse CL = ydx: ds. & cum notum sit esse spatium ADM = sydx, superficiem vero natam conversione curvæ circa axem, posita cy circumferentia ra-

dii y [BC], esse seyds, quae dure sunctiones sunt secundi gradus; denique solidum rotatione spatii ADM genitum esse  $\int_{\frac{1}{2}}^{1} c y y dx$ , quae sunctio est tertii gradus: sequitur BG [ $nfds: df = f: \frac{1}{n}(df: ds)$ ] capiendam esse in primo casu  $= f: \frac{1}{2}(ydx: ds) = f: \frac{1}{2}CL$ , in secundo  $f: (\frac{1}{2}cyds: ds) = f: \frac{1}{2}cy$ ; in tertio  $f: \frac{1}{2}(\frac{1}{2}cyyds: ds) = f: \frac{1}{2}cy \times \frac{1}{2}CL$ , ut habet Auctor noster.

(') Sint curvæ KD, KB [Fig. A] dissimiles, adeoque ADB non jam

jam amplius recta, sed curva. Hær vero describenda est.

1. Detur primum natura Curvarum KD, KB, & functio fKD[f]; atraque algebraice exprella per conflantes qualcunque, & variabiles x, y, &, quæ ultima parametrum designet in unaquaque curva KD confiantem, sed de curva in curvam variabilem, adeout heec pro curva KA fit a, pro KD, a + da. Differentientur tam f quam æquatio curvæ, fintque hæc Adx + Bdy + Cda= 0, illa df = Ddx + Edy + FdaQuod fi x constans ponatur, habebimus Bdy + Cds = 0, vel dy, quæ hic repræsentat  $\Delta D = -Cda : B$ ; nec non  $df [fKD - fK\Delta] =$ Edy + Fda = Fda - CEda: B,quod cum fit = o in casu maximi, erit, dividendo per da,  $F = CE \cdot B$ , vel BF = CE, unde, eliminando  $\alpha$ , ope equation ad curvas KD, habebitur æquatio ad curvam ADB; in qua fi fiat insuper x = AF[e], invenietur y = FB, unde dabitur punctum quæsitum B.

2°. At fi f detur transcendenter, fifit v.g. f \_\_\_ [Adx, ubi A componitur ex a, x, & constantibus, tunc functio maxima vel minima est, cujus differentia  $[fKD - fK\Delta]$ , posita x constante, æqualis est nihilo. Sed ille tota erraret via, qui putaret differentiam hanc sumi pos-Se, faciendo df = Adx, & inde conclude A=0. Etenim Adx non eft  $fKD - fK\Delta$ , fed fKD - fKd. Hic igitur adhibenda methodus differentiandi de curva in curvam magnis viris G. G. LEIBNITIO & Num. Job. BERNOULLIOusitatam, nec LXXVIII. Nostro prorsus incognitam, ut ex N. CIII Art. V, constare potest. Hujus fundamentum est, quod differentia duarum quantitatum æqualis sit summæ disserentiarum partium. Sic  $fKD - fK\Delta$  composite intelligitur ex omnibus differentiis partium, qualis est  $fDd - f\Delta \delta$ . Habetur autem  $fDd - f\Delta \delta$ , si elementum functionis, quod est Adx, differentietur, manentibus x, & dx, fed fluente a. Sit differentiale hoc Bdadz. Illud nunc integrandum est, manente a & da, sed fluente x, ut habeatur differentiarum illarum summa a K ad D. Erit igitur  $\int (fDd$  $f \triangle l$ ) =  $d = f B d \times$ , que debet esse = 0. Igitur  $\int Bdx = 0$ . Ergo, pro qualibet curva KD, fiat alia AIE talis ut ordinata ejus sit semper 🚃 fBdx, & ubi hæc curva attingit re-Cham AF, velut in E, agatur ED applicatis parallela, quæ eurvam KD secabit in puncto D pertinente ad curvam quæfitam ADB.

3°. Detur f per constantes, & per. variabiles a, x, & y, differentieturper confiantes & per variabiles x, a, que f, posita x manente & siat df = e. Si fit f quantitas algebraica, hujus differentiale habebit hanc formam Bda + Cby [ by designat differentiale  $\Delta D$  ipsius y, transeundo de curva in curvam ]. Si fit  $f = \int Adx$ transcendens, differentietur curva in curvam, & erit df ===  $\int (Bdxdx + C)ydx$ ). Est igitur vel Bda+Cdy, vel f (Bdadx+-Cdydx)=0. Inde vero nihil lucramur, nisi sciamus quid sit 3 ye Id vero innotescit æquationem curNum.

væ KD differentiando de curva LXXVIII. in curvam. Sit illa transcendens dy = pdx [ nam si algebraica poneretur, ope illius eliminando y, Adx componeretur ex meris a, x, & con-Itantibus, resque reduceretur saltim ad casum præced. ], & ponamus primum p componi ex a, x, & con-Stantibus. Differentietur pdx, x manente; sitque diff. qdadx, quæ integretur, manente a, fluente x, habebiturque  $\Delta D \ [ \ \ \ \ \ \ \ \ ] = dafqdx$ . Supra autem habebamus vel Bda +- $C \delta y = 0$ , vel  $\int (B da dx + C \delta y dx)$ = 0. Erit itaque vel Bda + Cdasqdx = 0, vel  $\int (Bdadx + Cdadx) qdx$ = 0, aut dividendo per da, B + $C \int q dx = 0$ , vel  $\int B dx + \int (C dx) q dx$ = 0. Fiar itaque pro qualibet curva KD alia AIE cujus ordinata sit vel  $B + C \int q dx$ , vel  $\int B dx +$ f(Cdxfqdx), & ubi hæc rectam AF fecat in E, agatur ED, quæ in curva KD designabit punctum D pertinens ad curvam quæsitam ADB. Denique, ponamus in æquatione dy = pdx, p dari per constantes & per variabiles a, x, y. Differentietur pdx, x manente, sitque differ. qdadx + rsydx. Igitur 88 y === qdadx + r 8 ydx; quæ æquatio integranda est, manentibus a & da, fluentibus vero x, dx & y, dy. Id

fieri potest, ponendo by man, atque day = [·mddn+dmdn]  $=q d a d x + r \partial y d x = [q d a d x +$ rmdndx.] Pone mddn = gdadx; atque dmdn = rmdndx, vel dm: m == rdx & ent Log.  $m = \int r dx$ , vel m numerus cujus logarithmus est fr dx. quæ quantitas datis a, x, & y, data est. Igitur ob ddn = qdadx: m, erit dn = da f(qdx:m). Est igitur y $= mdn = mda \int (qdx : m) data per$ a, x, y & da. Supra autem invencramus vel Bda + Cdy = 0, vel  $\int (Bdadx + C\partial ydx) = 0$ . Erit itaque vel Bda+Cmdaf(qdx:m) $= 0 \text{ vel } \int (Bdadx + Cmdxda \int (qdx)$ m)) = 0, aut dividendo per da, vel B + Cmf(qdx : m) = 0, vel f(Bdx) $+Cmdx \int (qdx \cdot m) = 0$ . Fiat ergo pro qualibet curva KD alia A IE, cujus applicata fit vel B + Cm/(qdx)m) vel  $\int (Bdx + Cmdx) (qdx : m)$ = 0, prout f datur vel algebraice, vel transcendenter, & ex E puncto in quo illa secat rectam AF, agatur ED applicatis parallela, ea curvam KD attinget in puncto D, quod est ad curvam desideratam ADB.

Et ista quidem, paulo forsan abstractiona mererentur quæ exemplis illustrarentur. Sed deterrent tædia calculi & istius notæ nimia longitudo.

N°. LXXIX .

No. LXXIX.

# PROBLEMES

#### RESOUDRE.

70 ICI quelques Problèmes De Maximis & Minimis, que Monsieur Journal BERNOULLI, Professeur à Groningue, propose aux Géomé-des Savans tres, qui croyent avoir des méthodes pour toutes les questions Journal, du de cette nature.

26 Aoust.

 Deux points étant donnés sur une superficie convexe, on deman-P-324, Ed. de une manière (y) dégrire géométriquement, d'un de ces points à de Paris l'autre, la ligne la plus courte; supposé que cette surface soit géomé-de Holl. trique, telles que celles de la Sphère, du Cone, du Cylindre, dans lesquelles le Problème est fort facile, de quelque manière que les points soient situés; mais dans les Conoïdes, & dans les Sphéroïdes, il devient très difficile. C'est pourquoi l'on propose, pour exemple, la su-perficie du Conoïde parabolique, dans laquelle il faille tirer la ligne la plus courte, qui joint deux points situés, non pas dans le même Méridien, [ce qui seroit encore facile, puisque la ligne recherchée seroit la portion du même Méridien comprise entre ces deux points; ]' mais situés dans des Méridiens différens. J'appelle ici Méridien toute parabole tirée du sommet du Conoïde jusqu'à sa base.

- II. Toutes les ellipses possibles, ACB, ACB, ACB, &c. [Fig. 1] étant décrites sur l'axe AB donné de grandeur, & en ayant retranché des segmens égaux CDB, CDB, CDB, &c. on demande lequel de ces segmens a le point C le plus proche du point B; c'est-à-dire, qu'il faut déterminer l'ellipse ACB, dans laquellé la droite CB soit la plus courte.
- III. Les mêmes choses supposées, on demande la nature & les touchantes de la courbe CCC.
- IV. Sur l'axe BA [Fig. 2] donné de position étant décrites toutes les courbes d'une même espèce, par exemple, toutes les paraboles BC, BC, BC, &c. Et en ayant coupé des arcs égaux BC, BC, BC, &c. - Jac. Bernoulli Opera.

Num. on demande le point C le plus proche du point B; c'est-à-dire, qu'il LXXIX. faut déterminer lequel de ces arcs a la plus source soutendente BC.

V. Les mêmes choses supposées, on demande la nature & les touchantes de la courbe CCC.

VI. Une ligne droite D D étant donnée de position, laquelle rencontre les courbes BC aux points D; on demande le plus petit de tous les arcs BD.

Nº. LXXX.

# JACOBI BERNOULLI SOLUTIO

SEX PROBLEMATUM FRATERNORUM.

In Ephem. Gallic. 26 Aug. 1697, propositorum.

#### PROBLEMA I.

Alla Erud. I N superficie dati Conoidis, vel Spharoidis, exempli gratia Pa-Lips. 1698. I rabolici, inter duo data puneta geometrice describere lineam Mai.p-227- I omnium in illa superficie sic ductarum brevissimam [Fig. I].

SOLUTIO. Notanda primum ambiguitas in voce geometrice, que procul dubio in causa suit, cur Illustrissimus Dnus Merchie Hospitalus in solutionibus suis mense Januar. Asteram exhibi

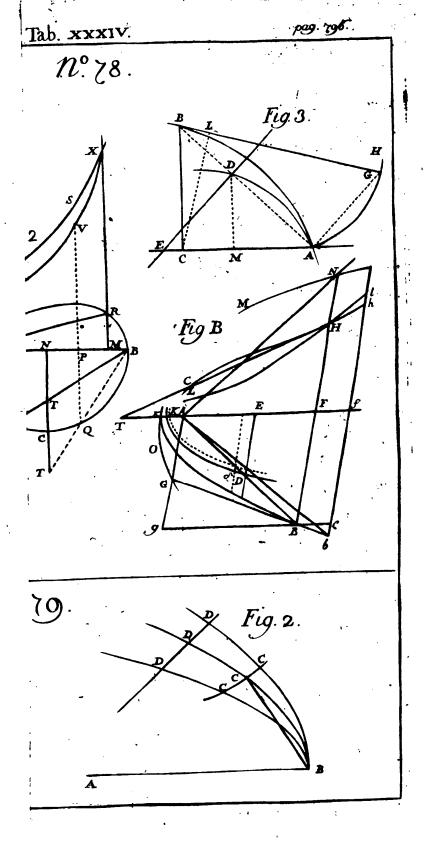

hibitis hoc Problema prorsus neglexerit. Si hac voce talis constructio poscatur, qua indefinite omnia puncta curvæ inveniantur per meras quantitates ordinarias, vel algebraicas; Dico, Problema in ipso Cono Cylindroque non minus difficile, imo impossibile, atque in cæteris Conoidibus Sphæroidibusque. Sin vero & illa constructio geometrica esse concedatur, in qua quantitates quoque transcendentes seu quadraturæ, quæ, ipso Celeberrimo Dno. Leibnitio adstipulante, non minori jure geometricarum quantitatum nomine veniunt, adhibentur; Problema in omnibus pariter Conoidibus ac Sphæroidibus æque ac in Cono Cylindrove, est facillimum.

Esto enim curva quæcunque ABC, cujus tantum tangens dari concedatur, sitque basis ejus CD = a, applicata quædam arbitraria basi parallela BG = c, alia indeterminata MN = x, tangens per x data = t; rotetur autem curva ABC circa axem AD, & gignat Conoides ABCFDA, cujus polus A, meridianus ABC, æquator CF, eique parallelus per M transiens MH. Tum sumpto æquatoris arcu  $CF = \int (actdx: xx\sqrt{(xx-cc)})$ , transeat per F meridianus AHF, secabit hic parallelum MH in puncto aliquo H curvæ cujusdam BH, quæ talis, ut quælibet ejus portio omnium aliarum in eadem superficie ductarum & iisdem punctis interceptarum curvarum sit brevissima (a). Ipsa autem longitudo curvæ  $BH = \int (tdx: \sqrt{(xx-cc)})$ .

Iiiii 2

Applica-

(a) Auctoris analysin vide N°. CIII, Art. 6. Notemus tamen, per transennam, solutionem Problematis generaliorem, pro qualibet data superficie curva, deduci posse ex methodo generali investigandi curvas, quæ maximum minimumve conssituunt, proposita N°. L X X V I, Nota a, pag. 780. Sed prius dicendum est superficierum curvarum naturam exprimi posse æquationibus tres indeterminatas involventibus,

quemadmodum lineze curvee per sequationes quas ingrediuntur duse indeterminatæ repræsentari solent. Nam si ad tria plana A, B, C sese mutuo ad datos angulos v. gr. rectos intersecantia [ qualis est situs trium hedrarum angulum cubi solidum capientium] ex singulis superficiei propositæ punctis agantur rectæ duobus planis parallelæ, sic ut illæ quæ ad planum A ducuntur, quasque dicemus x, sint planis B

Num. LXXX. Applicatio constructionis ad Conum. [Fig. 2 & 3.]

Sit Conus ACFD facta conversione Trianguli rectanguli ACD circa cathetum AD; ponatur hoc Triangulum seorsim super re-

& C parallelæ, & illæ [y] quæ ad planum B, sint planis A & C parallelæ; illæ verò [2] 'quæ ad pla-' num C, fint parallelæ planis A'&B, patet omnino determinari punctum quodcunque superficiei proposita,, detorminatis tribus rectis x, y, z, ad illud pertinentibus : exprimi, igitur, superficiei naturam per æquationem tres indeterminatas x, y, z involventem. Et, si descripta intelligatur in ea superficie linea quæpiam, rectæ z ex singulis ejus punctum in planum C demisse, ibi delineabunt lineam, quam projectionis vocant, cujulque natura, per æquationem ex x, y, & constantibus compolitam exprimitur. Ibi enim omnes & evanescunt. De hujusmodi lineis in superficie curva depictis eximium scripsit Tractatum Vir Cl. Alexis. CLAIRAUT, Paris. 1731. Recherche sur les Courbes à doubles courbures.

Itaque ubi proponitur ducenda linea brevissima quæ in data supersicie curva describi possit, proprie quæritur qualem illa essiciat projectionis lineam. Facile autem intelligitur, hujus lineæ in supersicie curva descriptæ elementum esse  $\sqrt{(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$ , positis scil. angulis planorum A, B, C, rectis. Est enim elementum illud hypothenusa trianguli rectanguli, cujus latus unum dz, aliud elementum lineæ

projectionis, quod est  $\sqrt{(dx^2 +$ dy2). Igitur A, seu functio quæ minima effe debet, eft  $\sqrt{(dx^2 + dy^2 +$ dz2), & differentiando, ratione in No. LXXV indicata, hoc est, manentibus x, y, & dx, fed fluentibus dy & dz, ent dA = (dy ddy +dxddz):  $\sqrt{(dx^2+dy^2+dz^2)}$ (dyddy + dzddz): A. Quid vero sit ddz sic investigo. Differentietur æquatio ad superficiem, manente x, & fiat dz = pdy, upi p datur per x, y, & constantes, ac rursus differentiando, manentibus x & y fiet. ddz = pddy: quo substituto fit dA $= (dyddy + pdzddy) \cdot A = (dy + 1)$ pdz) ddy: A. Differentietur nunc  $a = \sqrt{(d\xi^2 + dv^2 + d\zeta^2)}$  manente de, sed crescente du per augmentum ddv = ddy, &  $d\zeta$  per incrementum  $dd\zeta = ddz = pddy$ , eritque da = $(duddu + d\zeta dd\zeta): \sqrt{(d\xi^2 + du^2 +$  $d\zeta^2$ ) =  $(dvddy + pd\zeta ddy)$ : a = $(dv + pd\xi) ddy$ : a. Igitur cum sit, ex natura minimi, dA = da, crit dividendo per ddy, (dy + pdz): A  $== (dv + pd\zeta)$ : a vel dy: A $dv: \alpha + p(dz: A - d\zeta: \alpha) = 0,$ how eff  $d\left(\frac{dy}{A}\right) + p d\left(\frac{dz}{A}\right) =$ 

de infinita @D : centroque C radio CA describatur quadrans Num. circuli KIG, & radio minori CD circulus PRQ; tum sumto LXXX. in latere coni puncto utcunque B, transferatur AB in CS, & ducatur SL parallela ipsi SK secans rectam KL ipsi CD parallelam in L, ac denique per punctum L intra asymptotos CD, CK trajiciatur Hyperbola LO: quo facto, per punctum quodvis O in Hyperbola acceptum duæ ducantur rectæ asymptotis parallelæ OI, OT, quarum illa quadrantem RIG secet in I, hæc latus coni AC in T; arcuique quadrantis KI ex circumferentia minoris circuli PRQ, id est, basis coni CF, resectur hinc inde æqualis arcus PR seu CF, qui nonnunquam totam circumferentiam excedit; ac tandem in latere coni per F transeunte fumatur AH = CT; eritque H punctum optatæ curvæ BH = √ (CT² - CS²); adeoque nequit esse [ quod quis suspicari posset ] aliqua sectionum conicarum, cum harum nulla redificationem admittat: tota vero curva conum serpentis in modum ambit, duoque coni latera a supremo curvæ puncto B; utrinque æquidistantia sibi asymptota habet; subinde & unum tantum, cum curva coni superficiem aliquoties exacte circumit: circumit autem semel, ubi latus coni AC radii basis DC duplum est, bis úbi quadruplum, ter ubi sextuplum &c. Effici prætereà potest facile, ut curva per duo quavis data puncta transcat, prout supremum ejus punctum B in alio aliove latere coni, propiusque vel remotius ab ejus vertice assumitur. (b).

Iiiii 3

SCHO-

quæ æquatio, si constans ponatur  $\sqrt{(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$ , reducitur ad ddy + pddz = 0. Vide ejusdem Celeb. CLAIRAUT Dissert. in Attis Acad. Reg. Scient. Paris. ad annum 1733, pag. 186, Ed. Par. p. 258, Ed. Amst. Hæc autem æquatio, licet simplicissima, cum sit disserntialis secundi gradus, non potent ad primum revocari, nisi in specialibus quibus dam casibus; de quibus vide-

fis Cel: EULERI Schediasma, in Comm. Acad. Petrop. Tom. III; pag. IIO: præsertim vero Cel. Job. BERNOULLI Dissertationem de eodem argumento, quæ mox, cum omnibus ejus Operibus, lucem visura est.

& 8. Sed cum ibidem Noster hoc utatur principio, superficiem conicam posse in planum extendi, cumNum, LXXX. SCHOLION. Quia constructio here requirit, ut ex circulis utcunque inæqualibus KG, PQ æquales abscindantur arcus KI, PR, quod supponit anguli sectionem in data ratione; here vero gene-

que res sit in Cono recto facillima; miror ipsum in hujus superficie per ambages & Hyperbolam præstitisse, quod nullo negotio peragitur, posito hoc Lemmate.

In circulis inequalibus equales areus affignare. Sint dati duo circuli ABD, abd [Fig. A] inæquales: & in illo datus arcus AB, cui æqualis capiendus est ad in isto. Fac angulum aCd, qui sit ad datum ACB, ut radius CA ad radium Ca. Dico sactum. Nam, ob similes sectores ACB, aCb est ab: AB = Ca: CA = [per constr.] ACB: aCd = [VI. 33.] ab: ad. Quare AB = ad.

Patet itaque solutionem pendere a sectione anguli in data ratione, atque ideo Problema esse transcendens, ubi radii CA, Ca sunt incommensurabiles; geometricum, ubi sunt commensurabiles; geometricum, stylo Veterum, hoc est planum, si radius CA sit vel multiplus quivis radii Ca, vel ejus submultiplus denominatus a quolibet termino hujus progressionis duplæ 2, 4, 8, 16, &c.

Quibus positis, si detur conus rectus AVL [Fig. B], cujus basis ABL, &c in eo signentur duo puncta E, F, per quæ ducenda sit linea brevissima EGF in coni superficie: centro v, radio va — VA lateri coni, describatur circulus alá, in cujus peripheria sumatur arcus alá æqualis pe-

ripherize baseos coni ABLMA, & erit, ut notum est, sector ablavasuperf. conicæ AVL, atque ipsi circumplicatus eam teget. Agantur itaque latera duo VA, VD per data puncta E, F,  $\delta c$  capiatur arcus  $ad = \operatorname{arcui} AD$ , nec non ve = VE kvf \_\_VF, ducaturque recta ef. Hæc, quoniam est in plano brevissima, in circumplicato sectore, hoc est, in coni superficie erit quoque curve brevissima. Id ergo unice requiritur, ut absque circumplicatione, que mechanica esset solutio, rectæ ef circumplicatæ puncta in coni superf. designentur. Proponatur punctum g. Age radium vgb, arcui ab cape zqualem AB, & in latere VB sume partem VG = vg, habebilque pundum G curvæ desideratæ EGF.

Pone punctum G esse vertici V proximum, hoc est, pone g esse centro v proximum, in quod nempe cadit perpend. vg ex centro; patet esse  $g \in V$  ( $ve^2 - vg^2$ ), atque etiam erit EG = V ( $VE^2 - VG^2$ ).

Quod si lineam, ultra puncta E, F producere velis, prolonganda modo est ef recta in fb, & simili modo ad coni superficiem referenda in FH. Pars vero EI, ultra punctum E, respondebit rectæ i, quæ determinatur, capiendo vi — ve, & saciendo ang. i i — vef. Nam circumplicatione sectoris aleva, cadit

generaliter non nisi per quantitates transcendentes absolvitur; Num. constat, quod dixi, curvam geometrice, id est, algebraice non esse descriptibilem. In superficie cylindrica puncta curvæ reperiri possunt continua arcus bisectione (°), sed inventio omnium indefinite punctorum pariter sectionem arcus in data ratione vel ejus rectificationem supponit.

Atque hæc de primo Problemate dicta sufficiant: cætera supra laudatus Vir Illustrissimus D. Marchio HOSPITALIUS nupero Januario plene & eleganter soluta dedit. Sed quia observo, paulo generaliora a Fratre proponi potuisse (4), ea sequentem

in modum formo ac folyo.

PRO

va super và, & e super è, atque éi prolongatio est ipsius fe.

Duchi itaque radii ol, vm paralleli rectis eb, &, respondebunt lateribus coni VL, VM, quæ sunt curvæ IGH asymptota. Parallelæ enim vl, eb; vm, & non concurrent. Ergo nec in superficie coni concurrent VL, EFH; VM, EL

Verum, notandum est, ut omnis vitetur æquivocatio, licet eurvæ IGH pars EGF inter E, F puncta set brevissima, non tamen semper sequi ipsam IGH esse inter I, H puncta brevissimam. Fieri enim potest, ut ab altera parte verticis coni alia ducatur INH brevior, scil. si in sectore aláva, recta in b puncta i, b conjungens, brevior sit summa rectarum ié +eb.

Quod si desideratur linea I + 7 & H quam linea IGH in basin projecta describit, ea facile construitur. Nam demissa G7 in basi signat punctum 7, dividens radium CB, ita ut sit CB: O7 \_\_\_\_ VB: VG \_\_\_\_ vb: vg. Sumatur itaque in circulo baséos, arcus AB ab, & capiatur Cy ad CB, ut vg ad vb, eritque punctum y in desiderata Is y o H.

- (°) Et idem quoque præstare licet simplici arcus bisectione, quotiescunque latus coni radii baseos erit multiplus, aut etiam subduplus, subquadruplus, suboctuplus, &c. [Vide Not. præc.]
- (\*) Generaliter Problema proponi sic potuisset; Propositis infinitis curvis BC, BL, ordinatim positione datis, aliam reperire CL qua a singulis auserat arcus BC, BL, quorum similiones quapiam sint aquales. Id vero ex principiis N. LXXVIII, Notaf, p.793, 794, positis sic solvi potest. Si BD vocetur x, DM, dx, DG, y, GK, dy, GC, by, KC, dy; & xquatio curvarum BC, BL, sit dy pdx, ubi p datur per constantes & variabiles x, y, & a parametrum in unaquaque curva eandem, sed decurva in curvam variabilem; sitque instus

Num. LXXX.

#### PROBL. II & III.

Axi ET insistant infinita curva BL, BF genere eadem. hos oft. quarum ordinata ML, MF constanter sint proportionales; sitque alia curva CL ex prioribus spatia auferens BLM, BCD. tum inter se, tum dato spatio aqualia. Quaritur, qua sit natura curva C'L, qua ratio ducendi ejus tangentes, & quodnam in illa punttum alteri ubivis dato puntto proximum? [Fig. 4].

Solutio. Esto data ex infinitis una BL, datumque in curva CL ubivis punctum C, e quo demissa in axem applicata CD, que seccet

ipsius pdx, manente x, differentia  $= q dadx + r \delta y dx$ ; often fum eft fore  $\delta y = m da \int (q dx : m)$  ubi m designat numerum cujus frdx est Logarithmus. Ponamus brevitatis caufa  $n = m \int (q dx : m)$ , aut  $\delta y = m$ n d a. Et cum sit ex hypoth. f BC = fBL, crit fBL - fBG =fBC-fBG. Sed, posita fBL  $=\int Adx$ , erit  $\int BL - \int BG = \int Adx$ ; &  $\int BC - \int BG = \int (Bdadx)$  $+ C \delta y dx$ ), [existente nimirum Bda + Cdy differentia ipsius A, quæ prodit manente x ] = da  $\int (Bdx + Cndx)$ , substituendo nimirum nda pro by. Habemus itaque  $Adx = da (\int Bdx + \int Cndx)$ , vel da = Adx : f(Bdx + Cndx);atque  $GC = \vartheta y = nda = nAdx$ : f(Bdx + Cndx). Igitur KC  $= dy = \delta y - dy = nAdx$ :  $\int (Bdx + Cndx) - pdx$ . Nec non  $DT = ydx \cdot dy = y \cdot (\frac{n \cdot x}{\int (Bdx + Cndx)} - p)$ Habemus igitur rationem ducendi tangentes curvæ CL, aut, quod

idem est, habemus curvæ æquationem differentialem dy = n A dx:  $\int (Bdx + Cndx) - pdx.$  Ubi notare possumus in hoc Problemate illud contineri, quod propositum suit & solutum N°. LXXVIII, Nota f. Nam ubi curva CL applicatam tangit, ibi cam secat curva BC cujus functio maxima est, vel minima. Fiat igitur dy infinita, & habebitur  $\int (Bdx + Cndx) vel \int (Bdx + Cndx) (qdx:m)$ = 0, ut ibi.

Sed hujusmodi solutiones generales satendum est esse nimis abstractas, nec facile in usum convertendas. Quare utilius est ad speciales casus descendere, inter quos eminent casus curvarum ejusdem generis, quæ nempe habent ordinatas constanter proportionales, & casus curvarum similium. In illis, si sunctiones sint areæ, in his areæ vel arcus curvarum, qui sunt casus hic propositi, res tam facile succedit, ut ne calculo quidem opus sit, sed brevissima sufficiat synthesis.

secet datam curvam in G, ducatur tangens GE: super DE constituatur Rectang. EH æquale spatio dato BCD; siatque CH: HD \_\_DE: DT; juncta CT curvam CL tanget in C (°).

Num.

Nota ratione ducendi tangentes, natura curvæ latere nequit: estque semper, quod hic specialiter annoto, reducibilis ad casum Problematis Beauniani generalius concepti (\*) mense Decembri 1695\*, adeoque construibilis per Logarithmicam, vide, Mense Julio, 1696 †. Punctum curvæ CL proximum ipsi B quodnam sit, generaliter ostendit Vir perillustris, potestque nullo negotio ad aliud quodvis datum punctum accommodari (g),

PRO-

(\*) Agatur EN ipsi CD parallela, quam secent in N & O, rectæ per L & G ductæ ipsi DE parallelæ. Et cum ponatur constans ratio ordinatarum DC, DG erit spat. BCD, vel ipsi æquale BLM, ad BGD, ut DC ad DG, ac convertendo BLM: LMDG = DC: CG. Est autem, ex constr. BLM = DHIE, & LMDG, seu, quod ipsi æquale sumitur rect. MG = GKNO [I. 43]: Est igitur DHIE: GKNO= [DH: GK] DC: CG, aut altern. DH:DC = GK:CG, vel conv.  $DH: \mathbf{CH} = \mathbf{GK}: \mathbf{CK} = \mathbf{GK}: \mathbf{LK}$ +LK:CK=LM:EM+TM:LM = TM : ME, vel TD : DE. Ergo DH : CH = TD : DE.

(f) Sit DC\_y, ED=s, functioni pfius y datæ ex natura curvarum BC, BL: fit z abscissa curvæ quæssitæ CL; atque ideo subtangens TD=ydz:dy. Pone etiam spatum datum DHIE=cc, atque erit DH=cc:s, & CH=y—cc:s, & proportio DH: CH=TD: DE,

Jac. Bernoulli Opera.

dabit hanc æquationem dz = ccsdy: (syy - ccy), quam non opus est ad Problema Beaunianum reducere; nam facile construitur, cum indeterminatæ sponte sint separatæ: est enim s sunctio ipsius y.

\* No. LXVI. pag. 663.

† N°.LXXII. p.731, & LXXVII. pag. 782.

(f) Illud nempe punctum curvæ CL dato puncto proximum est, in quod cadit perpendicularis ex dato puncto in curvam demissa. Ad hoc vero punctum, ut facile liquet, est dx ad dy, ut y — f ad z — g, positis f & g ordinata & abscissa puncti dati. Quamobrem, si in æquatione mox inventa dz: dy = ccs: (syy — ccy), pro dz: dy substituatur (y — f): (z — g), habebitur z — g = (y — f) (ssy — ccy): ccs, qua determinatur relatio ipiarum z & y in puncto quæsito.

Kkkkk

Num. LXXX.

### PROBL. IV. & V.

In eadem figura, sunto BC, BL infinita curva similes seu secie eadem, e quibus curva CL auferat arcus aquales BC, BL: Quaritur natura curva CL, ejus tangens in puntto C. & puntum curva dato cuipiam puntto proximum { [Fig. 4.]

Solutio. Exemplum proponit Frater in Parabolis. Huic sape laudatus Dnus. Marchio ita satisfacit, ut dusta per C Parabola BC, ejusque tangente CE, faciat CE—BC: BC—BD: BI. Addo, si in hac proportione duntaxat BD vertatur in BE, constructio generaliter ad omnes curvas similes sese extendet; unde & componendo semper erit CE: BC—ET: BT (h). Quemadmodum etiam si curva CL talis esse ponatur, ut ex curvis similibus areas abscindat æquales BCD, BLM, reperitur Triang. CDE: spat. BCD—ET: BT (1); quæ Theoreman observari merentur. De natura curvæ CL, punctoque in illa alteri cuidam proximo cadem tenenda, quæ in Problemate pracedenti.

PR O-

- (\*) Si curvæ BL, BC fint fimiles & circa punctum B similiter pofitæ, fitque BGL = BC; erit, producta BL donce in Q occurrat curvæ BCF, BL: BQ = BGL, seu BC: BCQ, & convert. BL: LQ = BC: CQ, atque alt. BL: BC = LQ: CQ = [ducta BV ipsi QCE parallela] = BL: BV. Est igitur BV = BC. Ergo cum sit EC: BV = ET: BT, erit EC: BC = ET: BT.
- (1) At fi BCD = BLM; erit BCQR: BLM vel BCD = BQ2:

BL<sup>2</sup> & divid. invert. CQRD:
BCD=BQ<sup>2</sup>—BL<sup>2</sup>: BL<sup>2</sup>=
(BQ+BL) (BQ — BL): BL<sup>2</sup>
= [quia BQ, BL vix different]
2BL. LQ: BL<sup>2</sup> = 2LQ: BL Pariter ECD: EQR = EC<sup>2</sup>: EQ<sup>2</sup>, & div. ECD: CQRD=E C<sup>2</sup>: EQ<sup>2</sup>, & div. ECD: CQRD=E C<sup>2</sup>: EQ<sup>2</sup>
—EC<sup>2</sup> = EC:2CQ. Unde composion for the composion of the composion

Num.

#### PROBLEMA VI.

Sint infinita curva similes BH, DL, circa idem punctum A similiter constituta, quas trajiciant dua recta positione data AH, ED, quarum altera AH transcat per A: Quaritur arcuum ambabus rectu interceptorum maximus minimusve? [Fig. 5].

Solutio. Data sit una curvarum similium BH secans rectam positionem datam AH in H, alterique positione datæ ED ducatur per A parallela AG. Evolvatur curva HB, principio evolutionis sacto in H, & gignat curvam HG, quæ rectam AG secet in G; filum autem evolvens, dum describit G punctum, sit GB tangens curvam in B. Jungatur AB secans rectam ED in D, ac per D transeat portio curvæ DL similis portioni BH, erit arcus DL omnium rectis AH, ED interceptorum maximus minimusve (\*).

COROLLARIUM. Patet hine infignis evolutionum usus, nondum quod seio consideratus, nempe: si sit Curva quævis HB, ejus evolutione descripta HG, silum evolvens BG, atque Kkkkk 2 ex

(\*) Hæc conftructio jam analytice demonstrata est N°. LXXVIII, Nota d, pag. 792. En synthesin. Arcus DL omnium similium rectis AH, ED interceptorum minimus est si vicinissimo dl sit æqualis. Agantur ADB, Adb, & BF ipsi ED parallela, eritque δl: βb = Aδ: Aβ = δd: βb = dD: bB = AD: AB = DL: BH. Ergo δl+δd[ld]: βb+βb[bb] = DL: BH.

Constabit igitur esse dl = DL, si probavero bb = BH. Id vero sic oftenditur.  $BH: \beta b = AB: A\beta$ . Convertendo  $BH: BH - \beta b = AB: B\beta = AB: b\beta + b\beta: B\beta = AB:$ 

 $b\beta + BG : AB$  [ob fim. Tr.  $Bb\beta$ , ABG] = BG:  $b\beta$ . Ergo BH: BH —  $\beta b$  = BG:  $b\beta$ . Sed ex natura evolutionis BG = BH. Igitur.  $b\beta$  = BH —  $\beta b$ , & BH =  $b\beta$ . +  $\beta b$  = bb. Ergo etiam DL = dl. Igitur arous DL inter similes rectis rectas AH, ED interceptos est minimus.

Et similiter ostendemus, ducta I M rectæ A C parallela, esse ib = IH, atque ideo BI = bi. Est igitur arcus BI omnium similium rectis BF, IM interceptorum minimus, maximusve, ut habet Noster in Coroll. sequenti.

Num.

LXXX.

ex punctis H & G inflectantur rectæ HA, GA concurrentes in quolibet puncto A, & posteriori per B agatur parallela recta infinita BF, erit evoluta BH omnium circa idem punctum A similiter descriptarum ac rectis AH, BF interceptarum curvarum maxima minimave. Quin & amplius, si accipiatur in curva HG quodvis aliud punctum C, quod filum evolvens IC dum describit, tangit curvam BH in I; atque ex I recta agatur in IM ductæ CA parallela, erit arcus BI omnium rectis IM, BF interceptorum maximus minimusve.

#### विकास केएन केएन केएन के किन्तु के तुर्व के न्यू के न्यू

No. LXXXI.

# JACOBI BERNOULLI SOLUTIO

#### PROBLEMATIS FRATERNI

in Actis mensis Maii 1697 propositi,

De Curva infinitas Logarithmicas ad angulos rectos secante.

Asa Erud. P Roblema de curva invenienda, quæ infinitas lineas ordinatim Lipf. 1698. positione datas tangit, jam Mense Octobri 1694 \* solutum dedimus. Quæstio hie est de tali, quæ datas omnes ad angulos rectos

\* N°. LXII. pag. 618. feq.



rectos secet. (1) Dependet autem Problema a methodo tangen- Num. tium inversa, ut nullam generalem solutionem admittat, estque pro varia datarum politione miræ diversitatis; neque gradus vel Kkkkk a species.

(\*) Has curvas, quæ aliarum ordinatim positione datarum seriem ad rectos angulos secant, vocant Geometræ Trajectorias orthogonales, nomine ipsis indito a Celeb. Job. BE R-NOULLI. Id argumentum is tam subtiliter & accurate pertractavit in Actis Erud. 1720, Mai. pag. 223, & Supplem. Tom. VII, Sect. 7. pag. 303, & Sect. 8. pag. 337, ut exhaustum videatur. Inde ea quæ ad istius Numeri intelligentiam faciunt excerpemus.

Postquam universalissimam dedit Trajectoriarum formulam, qualis quidem dari potest, ad speciales casus delabitur; qui tamen ita sunt comparati ut unusquisque infinita sub fe genera comprehendat. Hic autem tres corum præcipue funt recen-

fendi.

I. Ubi Trajectoria quæritur quæ curvam eandem, sed motu parallelo latam semper ad angulos rectos secat. Sit [Fig. A] AMm curva data, cujus abscissa AP[x], applicata PM [y]; earum elementa Qm, dx; QM, dy. Ea si fluere ponatur secundum axem AR, & perveniat in BNn, ibique secetur ad rectos angulos SNn a Trajectoria SN, cujus abscissa AR [z] & applicata RN [ $\gamma$ ], ent ON = dy, OS = -dx, quia crescente y decrescit z. Jam, ob rectum angulum SNn, est ON2  $= SO \times On = SO \times Qm$  [ funt enim

æquales On, Om vel analytice  $dy^2 =$ -dxdx. Datur autem dx in y & dy, quia data est curva AMQ: sitque dx = Ydy, [Y functionem ipfius y qualemcunque designante ]. Igitur  $dy^2 = - Ydzdy$ , vel dz = -dy:Y. quæ est Trajectoriæ S N æquatio.

Videantur exempla Notis b, c, d, e. II. Ubi curvæ ad rectos angulos secandæ sunt ejusdem generis, hoc est, quarum ordinatæ ad eandem abscissam synt inter se in ratione data. Quales funt AMm, BNn, si assumpta ad libitum abscissa CL [y], applicatæ LM[x], LN[z] datama habeant rationem 1:g, defignante g quantitatem quandam, in eadem curva BNn constantem, variabilem vero, ubi de curva in curvam tranfieris. Igitur LN[z] = gx, & On = gdx. Sed OS, [dz] elem: ordinatæ LN, quatenus ad Trajectoriam pertinet, est = -dz, atque NO = dy. Igitur, com sit  $ON^2 = SO \times On$ , erit  $dy^2 = -g dx dz$ . Datur autem, quia data est curva principalis AMm, dy in dx, fitque dy = Xdx: erit  $XXdx^2 = -gdxdz$ , vel XXdx = -gdz = -zdz : x,quoniam g = z : x. Habemus itaque. XXxdx = - zdz; quæ æquatio algebraice, si XXxdx integrari posfit, fin minus, transcendenter exprimit relationem ipsarum x,z; LM, LN. Assumpta igitur ad libitum abscissa CL, & sic determinata ordina-

Num. LXXXI.

species curvarum est caracter facilitatis vel difficultatis Problematis, cum nonnunquam in algebraicis res difficulter, in transcendentibus contra facile succedat.

Exempla promisque algebraicarum & transcendentium curvarum in quibus solutio facilis.

I. Si eidem axi insistant infinita Parabola aqualium parametrorum, sed diversorum verticum, sive [quod codem recidit] si ex infinitis una super plano suo ita protrudatur. ut singula ejus pun-Eta rectas describant axi parallelas, crit curva, que infinitas il-

ta LM, habebitur LN, atque pun-Aum N Trajectoriæ quæsitæ. Ex-

empla vide Notis f, h.

III. Ubi curvæ secandæ sunt similes. Sint AMm, DEF [Fig. B] curve similes & circa punctum A similiter positæ, inter quas eligatur principalis AMm; ductifque rectis AME, AmF describantur arculi MI, EG. Sitque AM, x; Im, dx; AE, vel AG, y;GH, --- dy, quia crescente x in curva principali, decrescit y in Trajectoria KEH. Quia data est curva AMm, arcus MI dabitur in x & dx; sit ille Xdx, &, ob curvas similes AMm, DEF, habebimus EG =Xydx:x, & GF=ydx:x. Igitur cum sit, angulo FEH existente re- $\mathfrak{A}\mathfrak{o}$ ,  $EG^2 = FG \times GH$ , seu  $XX_Y y dx^2$ . mx = -ydxdy : x, erit XXdx : x= -dy: y, quæ æquatio, si  $\int (XXdx:x)$  ad logarithmos reduci possit, algebraice; sin minus, transcendenter dabit relationem ipsarum x, y; AM, AE. Assumpta igitur ad. E Trajectoriæ KEG.

habeatur natura expressa per æquationem inter coordinates AP[x], PM[y], sitque DEF curva inter similes talis ut ductis AME, AmF, fint 1:a = AM: AE = AP[x]:AN[ax] = PM[y]: NE[ay].Jam si sit K punctum Trajectoriæ KEH vicinissimum puncto E, & variantibus & & x, differentientur AN, [ax], & NE [ay], invenientur TK = -adx - xda, & ET =ady + y d a. Præterea, cum sit, ob ang. rectum KEF, KT [ - adx xda]: TE[ady + yda] = TE: TF = [ ob fimil, curv, AMm, DEF] =MQ[dy]: Qm[dx], crit $-adx^2 - xdadx = ady^2 + ydady,$ unde fit  $-da: a = (dx^2 + dy^2):$ (xdx + ydy), quæ æquatio algebraice, si  $(dx^2 + dy^2)$ : (xdx + ydy)possit reduci ad logarithmos, aut transcendenter saltem, dabit relationem ipsius a ad ipsas x & y. Assumpta igitur ad libitum \* [AP], quo ipso datur PM, habebitur a. libitum AM, dabitur AE, & punctum. Producatur itaque AM in E, donec fit AE:AM=a:1, & habebitur Vel, si curvæ principalis A Mm, punctum E Trajectoriæ desideratæ.

las Parabolas seu unicam ita motam perpetuo ad angulos rectos scer, Logarithmica, cujus subtangens æquatur semiparametro LXXXI. Parabolæ (\*). Et vicissim, si Logarithmica dicta ratione super axe promoveatur, curva quam continuo ad rectos secat angulos, est Parabola (c). Ita si Parabola cubica super axe propellatur, quam ad rectos secat, est Hyperbola; si altiores Parabolæ, ab altioribus gradatim Hyperbolis normaliter secantur, & vicissim &c. ( 4).

II. Si infinita aqualium parametrorum Parabola axibus parallelis insistant, & vertices habeant in linea his axibus perpendiculari, sive, Si Parabola ita feratur, ut singula ejus puncta rectas describant axi perpendiculares; Curva quam infinitæ, vel unica sic mota normaliter intersecat, Parabola est cubicalis secundi genesis, cujus latus rectum ad Parabolæ parametrum est, ut novem ad sexdecim. Si alia Paraboloidea ita ferantur, aliis itidem Paraboloideis normaliter secantur, & vice versa &c. (°).

III. Si

(\*) Hoc exemplum ad Calum I, Notæ præced. pertinet. Parabolæ aquatio est ax=yy, seu adx === 2ydy, aut dx = 2ydy: a. Igitur Y == 2y: 4, & æquatio ad Trajectoriam [dz \_\_\_ dy:Y,] erit dz \_ - ady: 2y \_ 1 ad y: y ad logarithmicam.

(e) Æquatio ad logarithmicam est dx = a dy : y. Ergo Y = a : y. Igitur æquatio ad Trajectoriam [ de =-dy:Y], fit dz=-ydy:a,  $vel z = -yy : \frac{1}{2}a$ , aut  $-\frac{1}{2}az =$ yy, ad Parabolam.

(4) Sit generaliter  $a^{m-1}x =$ ad Parabolas cujuscunque gradus, fou  $dx = my^{m-1} dy : a^{m-1} : crit$ 

$$[=-dy:Y] = -\frac{1}{m}a^{m}-1$$

$$y^{1-m}dy, \text{ five } z = -\frac{1}{m(2-m)}$$

$$a^{m-1}y^{2-m} \text{ aut denique } y^{m-2}z$$

$$= \frac{1}{m(m-2)}a^{m-1} \text{ ad infinitas}$$
hypert olas.

Igitur æquatio ad Trajectoriam [ 
$$dx$$
 =  $-dy$ : Y ], fit  $dz = -ydy$ :  $a$ , vel  $z = -yy$ :  $\frac{1}{2}a$ , aut  $-\frac{1}{2}az = -ye$  vel  $x = a$   $\frac{1-1}{2}my$  aut  $dx = -yy$ , ad Parabolam.

(a) Sit generaliter  $a^m - 1$   $x = -xym$  ad Parabolas cujuscunque gradus,  $\frac{1}{2}a = \frac{1-1}{2}my$   $\frac{1}{2}m - 1$   $\frac{1}{2}m$ 

LXXXI.

III. Si infinita Paraboloidea ejusdem gradus [ cujus index sit m] sed diversorum laterum rectorum, circa eundem axem & verticem consistant; Curva quæ has omnes normaliter trajicit, constanter est Ellipsis, cujus centrum in communi vertice, latus transverfum in axe, ejusque ratio ad latus rectum, ut t ad m. (f).

IV. Si infinita aqualium subtangentium Logarithmica super totidem axibus parallelis consistant, transcantque per commune punctum B; Quaritur curva eas omnes normaliter intersecans? [Fig 1].

CONSTRUCTIO. Este una carum data FBf cum suo axe AG, inque hunc demissa perpendiculari BA, sumptoque quolibet in Logarithmica puncto F, agantur ad axem perpendicularis FG, tangens FL, & huic parallela BM, ac insuper ad partes Logarithmicæ ab axe remotiores statuatur in axe recta A N arbitrariæ longitudinis, major tamen subtangente GL: quo facto, fumatur inter duplam subtangentem & excessium quo NG superat AM, media proportionalis, eique in recta BA æqualis abscindatur BI seorsum deorsumve, prout punctum F supra infrave B assumptum fuerit, ac denique ex I ducatur IH parallela axi secansque applicatam GF in H; crit H punctum in optata curva CHD, cui similes & zquales in cateris rectarum BA, BC sese decussantium angulis constitui possunt.

Nota.

atque 
$$z = \frac{m}{2 - 1:m}$$
 $y^2 = 1:m$ ,  $vel z^m = (\frac{mm}{2m-1})^m$ 
 $z^m = 1$ , aut tandem

 $z^m = 1$ , aut tandem

atque  $z = \frac{m}{2 - 1 : m}$   $a^{1 : m - 1} x^{m - 1} dx$ , erit  $X = ma^{1 - m} x^{m - 1}$ .  $y^{2 - 1 : m}$ , vel  $z^{m} = (\frac{mm}{2m - 1})^{m}$  Ergo  $[XX \times dx = ]mma^{2 - 2m}$   $x^{2m - 1} dx = -z dz$ , & integrando  $\frac{1}{2}ma^{2} \xrightarrow{2m} x^{2m} = \frac{1}{2}cc$ Lez [4 cc est constans addita ad complendam æquationem', ] seu, pro  $x^{2m}$  scribendo  $a^{2m-2}yy$ , myy =ce - zz, æquatio ad ellipsim, cujus axis major 2¢, latus rectum = 2 ¢ 18,

Nota, Maxima curvæ altitudo  $BD = \sqrt{(2 GL \times (AN - \frac{Num.}{LXXXI.}))}$ 

Si GM AN, cadit IH in BC, fitque maxima curvæ latitudo. (8).

V. Quaritur denique Linea [ quod est speciale exemplum Fratris ] qua omnes Logarithmicas super eodem axe & per idem puntum ductas ad angulos rectos secat? [ Fig. 2 ].

Constructio. Esto axis communis Am, punctum intersectionis Logarithmicarum B, earum una data FBf; demissa in axem perpendiculari BA, per punctum F utcunque acceptum in Logarithmica agantur rectæ FT, FN secantes rectam BA in T&N, quarumque illa axi parallela sit, hæc tangat Logarithmicam [prætereaque supra T, siquidem punctum N inserius sit ipso T, abscindatur TN æqualis inseriori TN; ] quo sacto, diametro AN, nempe AT + TN, describatur semicirculus APN, cui occurrat recta FT in P; sumptaque arbitraria quadam constan-

(\*) Sint BH, Bb [Fig. B] Logarithmicæ duæ vicinissimæ, quarum axes AD, ad, quas secet ad rectos angulos Trajectoria Hh. Hujus abscissa BC sit = x, ordinata CH = y, atque BA = a. Et ex natura Logarithmicæ erit  $BC[x] = \log \cdot (HG)$ :  $BA = \log(a-y):a$ , aut (a-y):a\_\_\_ numero, cujus x est logarithmus, id quod designabimus sic, Nx. Est igitur a = y : (1 - Nx), & y = a - aNx, atque IK = -adxNx. Ergo  $Ib [dy] = IH^2 : IK =$  $-dx^2$ : adxNx = -dx: aNx ==yNx: (1-Nx), vel -ydy = dxdx : Nx, five ydy = -dx + dx:Nx. Erit igitur integrando  $\frac{1}{2}yy = c$ x — 1: Nx, [c est constans addita

ad æquationem complendam]. Ergo y media proportionalis inter 2, & c - x - 1 : Nx, hoc est inter duplam subtangentem Logarithmicæ cujuspiam, quæ subtangens GL prounitate sumi potest, & excessum quo NG = c - x, [sumta AN = c], superat AM, quæ cum sit tertia proportionalis ad HG, BA, & GL, erit  $= GL \times BA : HG$ , hoc est 1 : Nx, cum sit GL = 1, & HG : BA = Nx.

Est autem maxima curvæ altitudo, seu y maxima, quando x + 1 : Nx, minima est; hoc est, quando x = 0, & Nx atque 1: Nx = 1; tuncque sit yy = 2c - 2. Maxima vero curvæ latitudo est, quando c = x + 1: Nx, quando AN = GM. Nam, ubi c < x + 1 : Nx, y imaginaria est.

Jac. Bernoulli Opera.

LIIII

Num. LXXXI. frante L, abscindatur in BA ex puncto T recta TR \( \frac{1}{2} TA' \) \( \pm L^2 \) \( \pm \) is jungatur RP; [vel, si punctum T superius sit ipso B, descripto super TR semicirculo, applicetur illi prius TP, ac tum demum jungatur RP; ] junctæ in recta FT æquales hinc inde abscindantur TS, TS; eruntque puncta S, S ad curvam quandam m CMCm, quæ omnes Logarithmicas circa punctum B constitutas ad angulos rectos secabit, ut requirebatur.

Nota. Sumpta  $TR = \sqrt{(\frac{1}{2}TA^2 + L^2)}$ , occurret curva axi in puncto m, ut fit Am = L: fed sumpta  $TR = \sqrt{(\frac{1}{2}TA - L^2)}$ , transibit inter puncta A & B, nec ad axem pertinget.

Maxima curvæ latitudo BC  $= \sqrt{(\frac{1}{2}BA^2 \pm L^2)}$ . (1).

Atque horum omnium solutio facilis admodum suit: dari autem possunt aliæ eurvarum positiones, quæ Problema magis arduum reddunt, & vel in simplici Parabola ad casus methodi tangentium inversæ nondum exploratos deducunt; veluti, Si quaratur Curva, qua omnes Parabolas super eodem axe extructas, lateraque sua recta respectivis verticum a puncto sixo distantiis aqualia kabentes, ad rectos angulos trajicit (1) &c. Cui addi potest

(1) Pertinet exemplum islud ad casum 2 Notæ a: sunt enim curvæ genere eædem. Sit AT\_y, TF = x = ly, posita BA = 1, & erit y = Nx, atque dy = dxNx. Igitus X \_\_\_ Nx & æquatio XXxdx\_\_\_ -zdz fit  $zdz = -Nx^2$ , xdx, vel integrando ½zz == ± ½cc+  $\frac{1}{4}Nx^2 - \frac{1}{2}xNx^2 = \pm \frac{1}{2}cc + \frac{1}{4}yy$  $-\frac{1}{2}xyy$ . Ergo  $z[TS] = \sqrt{(\frac{1}{2}yy)}$  $\pm \epsilon \epsilon - xyy = \sqrt{(\frac{1}{2}AT^2 \pm L^2)}$ -TP2) [est enim TP2 \_\_AT × TN = xyy, cum sit TN = xy, tertia nempe proport. ad subtangentem = 1, AT = y, & TF = x $=\sqrt{(TR^2-TP^2)}=PR.$ 

Maxima curvæ latitudo est, ubi = 0. Ergo ubi ydy — yydx — 2 xy dy seu dx  $Nx^2$  — dx  $Nx^2$  — 2xdx  $Nx^2$  = 0, hoc est ubi x = 0, seil. in BC, ibique illa est  $\sqrt{(\frac{1}{2}yy \pm cc)}$  =  $\sqrt{(\frac{1}{2}BA^2 \pm L^2)}$ ; nechon ubi Nx = y = 0, seil. in Ant; ibique illa, vel = 0, si sumatur +cc [+L<sup>2</sup>], vel imaginaria  $\sqrt{-cc}$ , si sumatur — cc [-L<sup>2</sup>].

(i) Solvitur issud Problema per casum 3 Notæ a. Sit curva principalis Parabola, cujus parameter = 1, æquatio yy = x - 1, & reducetur formula  $-da:a = (dx^2 + dy^2): (xdx + ydy)$  ad  $-da:a = (4yy + 1)dy: (2y^3 + 3y) = dy: 3y + <math>\frac{1}{6}$  × 4y  $dy: (2y^3 + 3y) = dy: 3y + <math>\frac{1}{6}$  × 4y dy: (2yy + 3) quæ integrabilis est, & dat IC

& hoc: Quaritur Curva, qua Parabolam, aut aliam datam Cur- Num. vam super plano suo circa datum punctum in orbem conversam in angulo dato secat; (1) quemadmodum constat, rectam ita conversam circa extremitatem suam in angulo recto secari a circulo, in obliquo a Logarithmica spirali.

 $la = \frac{1}{3}ly + \frac{1}{6}l(2yy + 3)$ , aut regrediendo ad numeros C: a =  $\sqrt[6]{((2yy + 3)^5}$  yy). Assumpta igitur y ut libet, dabitur a, & ejus ope curva describitur, vel etiam ejus æquatio algebraica potest inveniri.

( b) Sit [ Fig.C] centrum conversionis C, ex quo describatur Circulus AGH, in quo assumatur punctum sixum A; Trajectoria MBb, ipla vero curva in orbem conversa sit BF, a cujus puncto quovis B ducatur BC, [y] & ad hanc normalis CD [s] tangenti BD occurrens in D. Sit AC I, tangens anguli dati bBD = t, posito finu toto = 1; estque tangens an-

guli CBD \_\_\_\_ s.y. Igitur tangens anguli  $CBb = (ty - s) \cdot (ts + y) =$ b1: IB = bI:dy. Ergo bI = (ty - s)dy = (ts + y). Sed Cb[y]: bI[(ty-s) dy:(ts+y)] = Ce[1]Ee = (ty - s) dy : (tsy + yy).Igitur  $AE = \int ((ty - s) dy : (tsy +$ (yy)). Assumpta itaque ad libitum (CB [y]), dabitur arcus AE, atque sic punctum B trajectoriæ quæsitæ. Si datus angulus fuerit rectus, tunc ejus tangens t infinita evadit. Quare arcus AE simpliciter sumendus est = f(tydy:tsy) = f(dy:s). Non differt hæc solutio ab ea quam dedit Cel. Job. BERNOULLI in Act. Erud. 1698, Oct. pag. 474.



N', LXXXII,

LIIII2



N°. LXXXII.

## LETTRE

#### DE Mr. BERNOULLI,

Prosesseur de Groningue, à Mr. VARIGNON.

Du 15. Octobre 1697. \*

## Sur le Probléme des Isoperimetres.

des Savans 1697. 39. Journal du Holl.

Ly a près de trois mois que je vous fis part de quelques nouveaux Problèmes, proposés par mon Frère dans les Attes de Leipsie, au mois de Mai dernier. Il les a, dit-il, imaginés à l'occasion de celui que j'avois proposé sur la plus vite descente des corps pe-26. Dec. p. sans, lequel a été assez favorablement reçu, tant ici (Hollande) qu'aux 458. Edit. de Paris, pays étrangers; témoins les excellentes solutions, qui en ont été données pag. 737. par les plus savans Géométres de ce tems (a), & qui toutes s'accor-Edit, de dent merveilleusement avec la mienne

Vous vous souviendrez, qu'en vous communiquant ces nouveaux Problémes, je vous dis en même tems que j'en avois trouvé les solutions, le même jour que le mois de Mai de ces Actes m'étoit tombé entre les mains, & de plus qu'elles étoient infiniment plus generales que les conditions de ces Problémes ne le demandoient. Je ne me serois peut - être pas attaché si - tôt à cette recherche, si je n'y eusse été comme obligé par un défi, qu'une louable émulation, qui est entre mon Frére & moi, lui a fait me faire nommément à moi & en parti-

\* On trouve un Extrait de cette Pièce en Latin, dans les Attes de Leipsic 1698. Janv. pag. 52.

(a) Mrs. Leibnits, Newton, Dc l'Horital, Bernoulli.

tulier. Un Inconnu même, dont mon Frére est le garant, y ajoute Num. une promesse de 50 impériales, ou écus blancs, pourvû que j'accepte LXXXII. publiquement ce dési dans trois mois, & que je donne les solutions requises avant la fin de cette année. Je ne manquai donc pas, dès le lendemain du jour que ces Problémes vinrent à ma connoissance, de donner avis à Messieurs les Collecteurs des Actes de Leipsic, que j'enavois déja trouvé les solutions, les priant d'en avertir le Public (b). Je ne manquai pas non plus d'envoyer incontinent mes Solutions à Mr. LEIBNITZ, & de les lui remettre comme en dépôt, avec l'analyse qui m'y avoit conduit; sûr que je ne pouvois mieux m'adresser en ce rencontre qu'à ce Géométre incomparable. Je le suppliai de vouloir bien être nôtre Juge, ne doutant nullement que mon Frére ne s'en rapporte très volontiers à lui. Mr. LEIBNITZ y consentit, pourvujque de part & d'autre on en soit content. Tout ce que je viens de dire, se trouve inseré dans l'Histoire des Ouvrages des Savans, au mois de Juin, où je donne aussi mes remarques sur les diverses solutions de mon Probléme de la plus vite descente, qui ont paru dans les Astes de Leipsic.

Cependant, comme le tems s'en va expirer, & que je n'entends plus rien de l'Inconnu prometteur, j'ai jugé qu'il ne faloit plus attendre sa réponse, de peur qu'il ne laissat couler tout doucement le tems préfix,

& qu'il ne me chicanât ensuite sur mon retardement.

Voici donc, Monsieur, mes solutions: Je m'assure que vous les trouverez dignes d'être communiquées au Public; & ce d'autant plus que mon Frère fait une estime singulière de ses Problèmes, tant pour leur subtilité, que pour leur dissiculté. Avant que de les proposer, parlant de figures isopérimetres, il dit (\*) qu'on croit communément, mais sans demonstration, [vulgo creditur, & recte, sed sine demonstratione] que le Cercle est la plus grande de toutes les figures d'un même circuit: mais il n'a pas pris garde, que PAPPUS l'a très-bien démontat dans les Collections Mathématiques, Liv. 5. Prop. 10. Je ne m'arrêterai donc pas à le prouver. Je dirai seulement en passant, qu'il y a long-tems que je sis part à Mr. LEIBNITZ d'une méthode que mon Frére me demande à cette occasion, comme s'il étoit le premier qui fût tombé sur cette spéculation, qui est de trouver la Courbe funiculaire, ou de la chainette, par la considération de Maximis & Minimis, en ne faisant reflexion que sur ce que le centre de gravité de la chaine doit descendre le plus bas qu'il est possible. Il suffit que Mr. LEIBNITZ en soit témoin; des raisons particulières m'empêchent de publier ma méthode. Lilli 3 Venons.

(b) Ce qu'ils firent, dans les Alles de 1697, Octob. pag, 485, (c) Ci-dessus No. LXXV. pag. 775.

Digitized by Google

Num. Venons au fait. La première question est telle: D'entre toutes les LXXXII. Courbes isopérimétres constituées sur un axe déterminé BN, [Fig. 1] on demande celle, comme BFN, qui ne comprenne pas elle-même le plus grand espace; mais qui fasse qu'un autre compris par la Courbe BZN soit le plus grand, après avoir prolongé l'appliquée FP, de sorte que PZ soit en raison quelconque multipliée, ou sous multipliée, de l'appliquée PF, ou de l'arc BF; c'est-à-dire, que PZ soit la tantième proportionelle que son voudra d'une données A, & de l'appliquée PF, ou de l'arc BF. Le sens de cette quession est de déterminer la Courbe BFN entre une infinité d'autres de même longueur qu'elle, dont les appliquées PF ou les arcs BF élevés à une puissance donnée, & exprimés par d'autres appliquées PZ, sassent le plus grand espace BZN.

J'ai plus d'une solution de ce Problème: mais je ne mettrai ici que la plus simple; elle sussit. Soit l'exposant de la puissance, n; une droite arbitraire, a; PF, ou BG, x; BP, ou GF, y; que l'on prenne

GF, ou  $y = \int (x^n dx \cdot \sqrt{(a^{2n} - x^{2n})})$ . Je dis que le point F sera à la courbe requise BFN, tellement que faisant PZ en raison de la puissance n de l'appliquée PF, l'espace BZN sera le plus grand de tous ceux qui se pourroient ainsi former par d'autres courbes constitués sur BN, & de même longueur que BFN (4).

D'où il est manifeste, que si n=1, la courbe BFN sera la demi-eir-conference d'un cercle; car y, ou  $f(x^n dx : \sqrt{(a^{2n} - x^{2n})})$  deviendra  $= f(x dx : \sqrt{(aa - xx)}) = a - \sqrt{(aa - xx)}$ . Or c'est justement ce qui doit arriver, la courbe BZN étant, dans ce cas, la même que BFN.

En faisant n=2, c'est-à-dire, PZ comme les quarrés de PF, la Courbe BFN est celle que représente un linge pressé d'une liqueur, &

que mon Frére attribué aussi à son Elastique.

Que si  $n = \frac{1}{2}$ , c'est - à - dire, si les PZ sont en raison sous - doublée dés PF, alors BFN sera la Roulette ou Cycloïde ordinaire. De sorte que voilà encore une très - belle proprieté de cette sameuse Courbe, contre l'attente de ceux qui croyoient, qu'après la découverte de la plus vite descente que nous y venons de faire, il n'y restoit plus rien à découvrir. Ce n'est pas encore tout: J'ose avancer, & au premier loisir que j'aurai, je le ferai voir par un échantillon qui ne déplaira pas aux Géométres, que nonobstant toutes les recherches, & le rigoureux examen, que les plus habiles ont fait de cette Courbe depuis tant d'an-

(4) Voiez sur ceci les Num. suivans, & sur tout le XCIII. & le XCVI.

nées, elle a encore bien des proprietés très-considérables qui leur sont Num. échappées. (4)

Au reste, je remarque en general, que toutes les sois que n est une fraction dont le numerateur est l'unité, & le dénominateur un nombre pair quelconque, la courbe BFN se pourra toujours construire par la quadrature du Cercle; & si le dénominateur est un nombre impair quelconque, alors la courbe BFN sera tout à fait algébraïque: (°) par exem-

(4) Mr. BERNOULLI veut parler ici de la Quadrature d'une infinité de Segmens & de Zones de Cycloide quarrables. Sur quoi voiez le N°. XCII & suiv.

(e) Si l'on fait  $a^n = c & x^n = z$ , on trouver que  $\int (x^n dx \cdot \sqrt{(a^{2n} - x^{2n})})$ fe reduit à  $\frac{1}{2}\int (z^{1:n}dz.\sqrt{(cc-zz)})$  $=m\int (z^m dz: \sqrt{(cc-zz)})$ , en faifant m = 1: n. Or  $m \int (2^m dz) \cdot \sqrt{(cc)}$ -zz)) eft  $=-z^{m-1}\sqrt{(cc-zz)}$  $+(m-1)cc\int(z^{m-2}dz.\sqrt{(cc-2z)}).$ On peut s'en assurer par la differentiation, ou par cette analyse. Pour integrer  $z^m dz : \sqrt{(cc-zz)}$ , je le confidére comme le produit de ces deux fracteurs t \_\_\_\_ z m \_\_ 1 & ds = - zdz: V (cc - zz). Puis donc que sids = ts - sidt, aussi  $\int (z^m dz : \sqrt{(cc-zz)}) = -z^{m-1}$  $\sqrt{(cc-zz)+(m-1)} \int (z^{m-2}dz\sqrt{(cc-zz)})$ . Mais ce dernier terme est égal à  $(m-1) \int ((cc$  $zz)z^{m-2}dz: \sqrt{(cc-zz)}$  ou à  $(m-1)cc \int (z^{m-2} dz) \cdot \sqrt{(cc-zz)}$  $\frac{-(m-1)\int (z^m dz : \sqrt{(cc-2z)})}{\text{Donc } \int (z^m dz : \sqrt{(cc-2z)}) =$ 

 $-z^{m-1}\sqrt{(cc-zz)+(m-1)}$  $c c f(z^{m-2} dz : \sqrt{(cc-zz)})$  $(m-1) \int (z^m dz : \sqrt{(cc-2z)}), \& en$ transposant  $m \int (z^m dz : \sqrt{(cc-zz)})$ =  $-z^{m-1}\sqrt{(cc-zz)+(m-1)}$  $ccf(z^{m-2}dz: \sqrt{(cc-zz)})$ . Ainsi l'intégration de z dz : V (cc -- 2z) se reduira toûjours à celle de z<sup>m-2</sup> dz: /(cc-zz), où l'exposant de z hors du signe est diminué de deux unités. En continuant cette dégradation de l'exposant, on le reduira à la fin à l'unité s'il est impair, ou à zero, s'il est pair : c'est-à-dire, que l'intégration de zmdz:  $\sqrt{(cc-2z)}$ dépend de  $f(zdz: \sqrt{(cc--zz)})$ , ou  $de f(dz: \sqrt{(cc--zz)})$ . Or f(zdz:V (cc — 22)) est intégrable & ==  $-\sqrt{(cc-zz)}$ . Mais  $\int (dz:$ √(cc - zz)) exprime le raport qu'a au raion un arc de cercle, dont le raion est c & le sinus z. Donc si m eft pair, c. a. d. fi n [ \_\_\_ I : m ] eft une fraction dont le numerateur est l'unité & le dénominateur un nombre pair, l'intégration de mz dz:  $\sqrt{(cc)}$ -zz), ou de  $x^n dx$ :  $\sqrt{(a^{2n}-x^{2n})}$ dépend de la quadrature du cercle : Mais cette quantité peut s'intégrer abloNum. exemple, si  $n = \frac{1}{3}$ , ou si PZ est en raison sonstriplée de PF, l'on aura LXXXII.  $y = 2a - (2a^{\frac{2}{3}} + x^{\frac{2}{3}}) \sqrt{(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}})}$  pour l'équation de la Courbe cherchée.

Avant que de passer outre, il ne sera pas hors de propos de donnet ici une solution infiniment plus generale que ne requiert le Problème; en supposant que PZ, au lieu de n'être que comme une puissance donnée de PF, soit maintenant composée comme l'on voudra, de PF & de données; comme si l'on décrit une courbe donnée quelconque BH sur l'axe BG, parallele à PF, & qu'appliquant PZ GH on veuille que l'espace BZN soit le plus grand: Je dis, que pour construire la courbe BFN il faut prendre GF, ou  $y = \int (bdx) \sqrt{(aa - bb)}$ ; j'appelle b l'intégrale ou la somme des GH dx: x (f). D'où il est évident, pour ce qui est de l'arc BF, qui fait l'autre partie du Problème, que quand même PZ ou GH seroit non seulement comme une puissance donnée de l'arc BF, mais aussi composé que l'on voudra de cet arc, de PF, & de données; on aura toujours une équation differentielle, si ce n'est pas du premier, au moins d'un plus haut degré, qui déterminera la nature de la courbe BFN.

Je ne puis passer sous silence une très-belle proprieté que j'ai rencontrée sur nôtre courbe considerée en general. C'est que le rayon FS de la développée, ou du cercle baisant, est toujours à la portion FR comprise entre la courbe & sa base, comme b est à PZ ou GH (s). Et par conséquent, dans le cas simple qu'on me propose, lorsque PZ ou GH  $= x^m$ , on aura toujours FS à FR en raison constante, savoir FS: FR  $= x^m$ . Il est aussi à remarquer, que dans la même courbe, où  $\int x^m dx$  est un Maximum,  $\int (dt:x^m)$  sera un Minimum, je prends dt pour l'élement de la courbe. C'est ce qui fait que m étant  $\frac{1}{2}$ , la courbe BFN, comme nous avons remarqué ci - dessus, doit être la même que celle de la plus vite descente; puisque dans celle-ci  $\int (dx:\sqrt{x})$  est un Minimum par sa nature.

Mais

absolument si m est impair, c. a. d. si n [ == 1: m ] est une fraction dont le numerateur est l'unité, & le dénominateur un impair.

(f) L'Auteur a corrigé ceci dans le No. LXXXIV. Il veut qu'on lise, J'appelle b les ordonnées GH; &

pour ce qui est de l'arc BF, &c.

(\*) Dans le N°. LXXXIV, l'Autheur remarque qu'il faut lire, comme b est à GT, aiant tiré BT parallele à la tangente en H, ou si l'on aime mieux, comme la soutangente de la Courbe BH est à l'abscisse BG.

Mais en voilà assez, Monsieur, sur le premier Problème (h). L'autre Num. consiste à déterminer la Cycloïde, qui entre toutes celles qu'on peut décrire LXXXII. d'une même origine & sur une même ligne borizontale, ait cet avantage, que sa portion comprise entre l'origine & une verticale donnée soit parcouruë dans le moindre tems possible, c'est-à-dire, en moins de tems que toute autre portion des autres Cycloïdes, pareillement comprise entre l'origine & la verticale donnée.

Il semble par la manière de parler de mon Frère, que c'est pour la solution de ce seul Problème, [ quand même je n'aurois pas resolu le premier, ] que nôtre Inconnu me promet le prix de 50 écus; car c'est en me proposant ce Probléme-ci, qu'il dit, prodit Nonnemo, pro quo caveo, qui soluturo Fratri ultra laudes promeritas honorarium 50 imperiahium decrevit. Ainsi il faut qu'il l'ait jugé difficile. Cependant, si je me contentois de répondre simplement à la question, je le pourrois faire en trois mots; car il est visible que la solution de ce Probléme n'est qu'un petit Corollaire, qui se tire immédiatement de ce que j'ai dit de la courbe Synchrone (1), dans le mois de Mai des Actes dont il s'agit ici. Je dis donc, pour découvrir ce mystère, que la Cycloide décrite par un cercle, dont la circonférence soit égale au double de la distance entre l'origine & la verticale donnée, satisfait à la question. Mais pénétrons plus avant. Si au lieu d'une verticale on suppose une ligue droite quelconque donnée de position, ou même une ligne courbe; le Probléme n'en deviendra pas plus difficile; puis qu'il est visible par la nature de ma Synchrone, que la Cycloïde cherchée sera toujours celle qui rencontre à angle droit la ligne donnée de position. Pour en trouver présentement le cercle generateur, il n'y a qu'à décrire au hazard un cercle qui touche l'horizontale au point où elle est coupée par la droite donnée de position; faire ensuite, comme l'arc de ce cercle retranché du côté de l'origine des Cycloïdes par la ligne donnée de position, est à son diamétre, ainsi la partie de l'horizontale interceptée entre l'origine & l'intersection soit à une quatrieme : Cette quatrieme sera le diamêtre du cercle generateur de la Cycloide cherchée. C'est ainsi que mon Frère, voulant me proposer cette question comme difficile, y devoit substituer toute ligne droite donnée de position, au lieu de la verticale, pour me la faire dans toute son étenduë: Je m'étonne que sa méthode ne le lui ait pas suggeré.

Jac. Bernoulli Opera.

Mmmmm

Oa

(1) On trouvera les Démonstrations de tout ceci dans les N°. XCIII, & XCVI.

(1) C'est celle qui retranche d'u-

ne infinité de Cycloides décrites d'une même origine, des arcs isochrones, c'est à dire, qui seroient parcourus dans des tems égaux.

Num. On voit donc que je lui ai plus que suffisamment répondu, & qu'ainzi LXXXII. si je pourrois finir ici. Mais comme j'ai trouvé encore une autre solution de ce dernier Probléme, laquelle s'étend non seulement aux Cycloïdes, mais aussi à toutes les courbes semblables, & semblablement posées; il me prend envie de la communiquer encore, & ce d'autant plus que mon Frère paroit en parler comme d'une chose désesperée, jusqu'à ne vouloir pas même la tenter, se contentant de l'avoir seulement proposée: Qui speculationem, dit-il, de Maximis & Minimis promovere volet, tentabit; nobis sufficiat proposuife. Il donne pour exemples les Cercles, ou les Paraboles à substituer à la place des Cycloïdes de ce Probléme. Pour moi, je l'énonce & le resouds generalement ains. Soient AGB, AHD, &c. [Fig. 2] des Courbes données semblables & semblablement posées; GC une droite donnée de position: On demande par laquelle de ces Courbes, un corps pesant, commençant à descendre de leur origine commune A, arrive dans le moindre tems à la droite donnée GC.

Solut. Ayant choisi une des courbes semblables pour constante; comme AGB, on nommera l'ordonnée BL, y; la courbe AGB, z; ensuite on tirera à chaque point B une touchante BR, que l'on prendra  $\frac{1}{2}\sqrt{y}\int(dz:\sqrt{y})$ ; en sorte que les extrémités R de toutes ces touchantes décriront une courbe nouvelle AOR; laquelle étant décrite, il faut tirer une ligne droite AR paralléle à GC; du point R, auquel elle coupe la Courbe AOR, on ménera une droite RB qui touche la Courbe AGB au point B, duquel si l'on tire la droite AB qui coupe GC en D, & que l'on fasse sur AD une Courbe AHD semblable à AGB; Je dis que la Courbe AHD sera celle par laquelle le corps descendant parviendra le plus vite à la droite GC ( $^{*}$ ).

En certains cas particuliers le Problème devient fort facile. Par exemple, si les courbes AGB, AHD, &c. sont des Cercles, alors la construction s'en fait fort aisément par la rectification d'une courbe que mon Frère comparoit autresois à un nœud de ruben, dont nous nous étions servi pour la construction de l'Isochrone paracentrique de Mr. Leis-NITZ (1): De soste que ces deux Problèmes ont entr'eux une dépendance mutuelle; c'est-à-dire, que par la construction de l'un l'on aura celle de l'autre. Si AGB, AHD, &c. sont des Paraboles, le Problème se réduit de même à la rectification d'une Courbe.

J'ai supposé que les Courbes AGB, AHD, &c. étoient semblables: j'ai pourtant aussi une méthode pour quand elles ne le sont pas (=).

<sup>(</sup>a) Voiez No. LXXVIII, Note d. (1) Ibid. Note b.

Mais parce que je n'ai pas encore eu le loisir de la mettre dans tout son lour, & que la construction en devient fort embarassée dans l'exemple LXXXII. le plus simple des courbes dissemblables AGB, AHD; quand même elles ne seroient que des Ellipses constituées sur un axe commun; je la semettrai dans une autre oscasion; ceci sussissation qui surpassera sans doute l'attente qu'ils avoient de moi; puisque cette réponse comprend beaucoup plus qu'ils ne me demandoient. Me voilà donc surabondamment quitte: Il ne reste plus qu'à l'Inconnu prometteur de s'aquitter aussi. S'il ne le fait pas, qu'il sçache que c'est aux pauvres plûtôt qu'à moi qu'il fait tort; mon dessein ayant toujours été de leur faire distribuer cet argent, tant à cause que ces solutions m'ont trop peu couté pour en prositer, que pour lui saire voir que je ne suis point mercenaire, & que la gloire sussit pour m'engager.

P. S. Je viens de recevoir une Lettre de M. le Marquis de l'Hos-PITAL, par laquelle il me mande qu'il a aussi resolu le second Problème de mon Frère, où il s'agit de déterminer la Cycloïde, qui rencontrant une ligne verticale donnée, soit parcouruë dans moins de tems qu'aucune autre, décrite de la même origine & sur la même horizon-

tale.

### करिएक हैं एक स्थान के किस्से के स्थान के स्था के स्थान के

No. LXXXIII.

# AVIS

Sur les Problèmes dont il est parlé dans le Journal des Savans,

du 2. Décembre 1697.

Onsieur BERNOVLLI, Professeur à Bâle, Auteur de ces Journal, du Problémes, prétend que la solution du principal, qui con-p. 78, Ed. cerne les figures isopérimetres, n'y est pas entiérement consorme de Paris, p. 120, Ed. Mmmmm 2 à de Holl.

des Savans

Num. à la vérité. C'est pour cela qu'il; veut bien accorder encore quelque temps aux Geométres pour la chercher: Et si enfin personne ne la trouve, il s'engage à trois choses.

- 1°. A déviner au juste l'analyse qui a conduit son Frére à la solution qui se voit dans ce Journal.
- 2°. Quelle qu'elle soit, à y faire voir des paralogismes, si on la veut publier.
- 3°. A donner la véritable solution du Problème dans toutes se parties.

Il ajoûte, que s'il se trouvoit quelqu'un, qui s'intéressat assez à l'avancement des Sciences pour proposer quelque prix pour chacun de ces articles, il s'engage à perdre autant s'il ne s'aquitte pas du premier, à perdre le double s'il ne réussit pas au second, & le triple s'il manque au troisséme.

# THE PART OF THE PART OF THE PARTY OF

N°. LXXXIV.

# REPONSE

De Monsieur BERNOULLI,
Prosesseur de Groningue,

Journal des Savans : 1698. 15. · Fournal du 21. Avril, A l'Avis inseré dans le VII Journal des

Savans; du 17 Février 1698.

Ed. de Pa- TE vois bien par cot Avis de mon Frère, que l'Inconnu Nomente ris, p. 290, Lui'a guére envie de se rendre à la raison; de peur sans doute d'être Holl. Obligé de s'aquitter de sa promesse; autrement il accepteroit l'offre que

je lui ai faite, de nous en rapporter à la décision de Mr. LEIBNITZ; Num; comme d'un des plus grands Géométres de ce tems; auquel, pour cet LXXXIV. effet, j'avois envoyé mes folutions comme en dépôt; & entre les mains de qui on devroit de même remettre le prix, si l'on ne veut passer pour juge & partie tout ensemble. Ou si l'on recuse cet habile Mathématicien, qu'on en dise la raison, & qu'on en nomme un autre; car je suis prêt de subir le jugement de tont homme désintéressé, & versé dans ces matiéres. Sans cela, quoi qu'on objecte, je ne répondrai plus à rien, & je mépriserai constamment toutes les chicanes qu'on me sera, & que je prévois déja bien qu'on me veut faire. Voici cependant ce que je

veux bien encore répondre à cet Avis.

On est muet comme un poisson sur ma seconde solution; ce qui fait déja voir qu'on en est parsaitement content, vû l'extrême application où l'on est à me chicaner. Aussi prends-je ce silence pour les laudes promeritas, que mon genereux Promoteur m'a fait espérer pour la solution de ce Probléme, qu'il jugeoit lui-même insoluble. Pour ce qui est de ma première solution, savoir celle du Problème sur les figures isopérimétres, [qu'on dit être le principal, quoique, sclon les expressions de mon Frère dans les Attes de Leipsic, ce soit l'autre qu'il tient pour le plus difficile,] on veut assurer qu'elle n'est pas entièrement conforme à la vérité. Mais ce mot, entiérement, fait assez voir, qu'on n'oseroit disconvenir qu'elle n'y foit du moins conforme en partie; & un peu plus de bonne foi auroit fait avouer qu'elle y est même conforme dans toute l'étenduë du Probléme proposé; & que s'il s'y est glissé quelque faute, ce n'est tout au plus que dans le surcroit d'étendue que j'ai donné moi - même à ce Problème. Pourquoi donc vouloir traiter cette solution de paralogilme? N'étoit-il pas plûtôt à prélumer que cette faute ne venoit point du tout du fond de la méthode, mais uniquement de quelque circonstance accidentelle? Effectivement, pour avoir trop hâté, l'vû que dès le lendemain du jour que ces Problémes vinrent à maconnoissance, j'envoyai mes solutions à Mr. LBIBNITZ, telles qu'elles ont été inferées depuis dans le Journal du 2 Décembre 1697 \*, nonobstant le grand terme qu'on m'avoit donné, & dont j'aurois pu me prévaloir, pour avoir, dis-je, trop hâté, il se glissa une saute légére, non dans la méthode, ni dans la solution du Probléme proposé, mais uniquement dans l'application de cette méthode au surplus d'étendne que j'ai donnée moi-même à ce Problème, au delà de ce qu'il en avoit tek qu'en l'avoit proposé: de sorte que cette méprise ne donne atteinte, no à ma méthode, ni à la solution requise. C'est pourquoi je soutiens en-Mmmmm 3

<sup>\*</sup> Ci - dessus No. LXXXII. pag. 816.

Nam. core, que le Problème, tel qu'il a été proposé par mon Frère, (Déter-LEXXIV miner la Courbe entre les isopérimètres constituées sur une base donnée, dont la somme des ordonnées élevées à une puissance donnée, sasse un plus grand) est entiérement resolu dans le Journal du 2 Décembre 1697, & conformément à sont ce que mon Frère demandoit. Ainsi ayant encore, de son aveu tacite, resolu son autre Problème; auquel des deux qu'il attaene le prix de son Nonnemo, ce prix me sera toujours dû. Mais je l'il dit, & je le dis encore, n'étant point un mercenaire, je le cède aux pauvres; & me chicaner sur le surplus qu'on ne me demandoit pas, c'està-dire, sur ce que je n'ai pas donné plus qu'on ne demandoit, ce ne pent être qu'un prétexte pour leur resuser cette aumône, ou plûtôt pour

leur nier cette dette.

J'en pourrois demeurer là, puisque je n'étois pas obligé à davantage. Mais il manque si peu de chose à ma première solution, pour lui donner le surplus d'étenduë, que j'ai librement ajouté au Problème proposé, que trois mots suffisent pour reparer toute la faute de ma précipitation, tant elle est légére: pag. 462. ligne 7. du Journal du deuxième Décembre 1697, \* où je dis, J'appelle b l'intégrale ou la semme des GH dx:x, estacez cela, & substituez simplement, J'appelle b les erdonnées GH: Omettez aussi le commencement de ce qui suit, savoir ces cinq mots, D'où il est évident que; car ce qui suit n'a point de connexion avec ce qui précéde, comme je me le persuadois alors, pour y avoir été trop vite. Dans la même page, ligne 18 † à la place de, comme b est à PZ, ou GH, mettez, comme b est à GT, ayant tiré BT parallèle à la tangente en H; ou si on l'aime mieux, écrivez seulement, comme la souangente de la courbe BH est à l'abscisse BG. Tout le reste va bien: Je désie le plus clairvoyant de m'y masquer la moindre saute.

Je repéterai ici en general la proprieté très-remarquable, dont je n'avois fait mention que pour le cas particulier de mon Frére; ce qui fera voir en abregé, en quoi confiste toute ma solution generale, & d'où mon Frére pourra juger si elle s'accorde avec sa particulière: c'est que si GH, ou PZ, doit être non seulement comme une puissance donnée de PF, mais aussi composée de PF & de données en que lepare manière que ce soit; alors on peut toujours trouver une même courbe, pour que  $\int PZ dy$  fasse un plus grand, ou un plus petit; & pour que  $\int (dx) PZ$  fasse réciproquement un plus petit, ou un plus grand. Car j'ai trouvé [ce qui est admirable] que quand le sinus de l'angle mixtiligne BFP est à l'ordonnée GH, ou PZ, en raison constante, alors la coube satisfait à l'un & à l'autre ++. Or comme j'ai fait voir dans les

\* Ci-dessus pag. 818. lig. 12. †† Voiez No. XCIII.

† Ligae 22.

'Mes de Leipsie du mois de Mai mille six cent quatre-vingts dix-sept, Number cette proprieté convient à la Courbe de la plus vite descente, dans tou-LEXXIVE tes sortes d'hypothèses. Donc je puis dire avec raison, qu'ayant resolugeneralement le Problème des Brachystochrones, j'ai aussi resolu celui des

Isopérimétres, avant que mon Frère l'eût proposé.

Il en est de même de son autre Problème de la Cycloïde dont la portion, coupée par une verticale donnée, soit parcourue dans le moindre tems possible; puisque j'ai montré que la solution en suit immédiatement de ma Synchrone, & qu'elle n'en est qu'un cas particulier. Il est surprenant que mon Frère m'ayant voulu proposer deux des plus difficiles Problèmes qu'il pût imaginer, il soit; justement tombé sur deux que j'avois déja resolus; & que la solution s'en soit trouvée dans le même mois des Alles où il me les a proposés. C'est ce qui me sourait ensore une réponse sort succincte aux deux questions qu'il me fait; savoir

1. Que la première question sur les Isopérimetres est resoluë par mes Braebystochrones, & en même tems qu'elles.

2. Que la seconde question sur la descente à la verticale donnée par la Cycloïde cherchée, est resoluë immédiatement par ma Synchrone.

Quant à l'autre partie du Problème des Isopérimetres, où l'on demande que PZ soit comme une puissance donnée de l'arc BF, [je ne sais si cette partie est jointe à l'autre copulativement, ou disjondiverment; les particules vel, ve, dont on se sert dans la proposition, paroissant n'exiger de moi que la solution de l'une ou de l'autre : ], j'ai dit dans le Journal du 2 Décembre 1697, qu'on aura toujours par ma méthode une équation differentielle, sinon du premier, du moins d'un plus haut degré, qui déterminera la nature de la courbe. Comme je me contentois alors d'avoir trouvé la méthode qui y conduit, je no me mis guére en peine d'en faire le calcul; mais depuis ayant eu le temps d'y penser, j'ai trouvé cette équation,  $v = \int (ddy: (dt^2 - dy^2))$ , pour la détermination de la courbe, en prenant de ou l'élement de la courbe pour constant: j'entends par v non seulement une puissance donnée de s, ou de l'arc BF, mais toute quantité composée de cet arc BF & de données. Si v est == t, la courbe se construit fort aisément par le moyen de la Logarithmique \*.

Au reste je remarque, que c'est le paralogisme que mon Frère a cru voir dans ma méthode, qui a donné lieu aux deux premiers des trois articles de son Avis, & 'qu'il y a été un peu trop vite. Par le premier de ces Articles il s'engage à déviner au juste l'analyse qui m'a conduit à la solution de son Problème sur les Isopérimètres. Je sais bien qu'il pense que je me suis servi de la méthode des courbes qui se sont par la pres-

<sup>\*</sup> Voiez N°. LXXXVIII & XCIII.

Num. sion des sluides, que je considérois autresois pour le calcul de la VoilieLXXXIV re, comme composée de deux autres pressions collaterales, savoir d'horizontale & de verticale: qu'il dise de bonne soi, si je n'ai pas déviné au
juste sa pensée. Mais il se trompe. Car quoique cette méthode [qui
n'est qu'indirecte], employée adroitement, conduise aussi à la solution
requise; j'en ai pourtant d'autres, & même une directe, qui m'ont toutes sourni une même solution. Ajoutez qu'un si merveilleux accord
n'est pas la seule preuve que j'aye de sa bonté, & que [s'il étoit besoin] je pourrois la prouver encore par une Démonstration Synthétique, faite à la manière des Anciens, & sur-tout à l'imitation de celle
que Papus a donnée pour prouver que le Cercle est la plus grande
des sigures isopérimétres. Je conseille donc fraternellement à mon frire de retracter la gageure qu'il offre pour le premier Article de son
Avis; car il perdroit insailliblement. Il est de mon devoir de l'en avertir.

Pour ce qui est du second article, j'espère qu'il aura assez de candeur pour le revoquer de son propre mouvement, après qu'il aura vu cet éclaircissement. Il n'y a rien à dire sur le troissème. Nous en jugerons quand il aura publié la solution qu'il nous promet depuis si long-temps.

Pour me conformer enfin à l'humeur de mon Inconnu Nonnemo, [ je ne faurois le nommer autrement, puisqu'il ne veut pas se découvrir,] qui ne s'intéresse à l'avancement des Sciences, qu'autant qu'il y a de l'argent à gagner, je m'engage à perdre le quadruple de sa promesse, si avant la fin de cette année il me détermine géométriquement, [comme je promets de le faire, s'il ne le fait pas,] quelle demi-ellipse, de toutes celles qu'en peut décrire dans un plan vertical sur un même axe horizontal donné de grandeur, est parcouruë en moins de temps, supposé que le mobile commence son mouvement à une des extrémités de cet axe. Je permets que mon Frère le secoure \*. J'ajoute à ce Problème les six autres que j'ai proposés dans le Journal du 26 Août 1697 †, dont Monsieur le Marquis de l'Hospital à resolu les cinq derniers, pour les exemples particuliers que j'y donne; mais je demande des solutions generales, sur tout pour les courbes dissemblables, dont il s'agit dans le quatriéme & le cinquiéme. Voilà toute la Replique, que j'ai crû devoir faire à l'Avis de mon Frére.

N°. LXXXV.

<sup>\*</sup> Voiez N°. LXXXVIII & CIII. Art. 4.
† Ci-dessus N°. LXXIX, Voiez N°. LXXX.

N. LXXXV.

## AVIS

# DE MONSIEUR BERNOULLI,

Professour des Mathématiques à Bâle,

Sur la Réponse de son Frère inserée dans le Journal du 21 Avril 1698.

VANT que de publier ma Réponse aux solutions de mon der Savant Prère, je le prie de repasser tout de nouveau sur sa der-1698. 204 nière, d'en examiner attentivement tous les points, &t de nous Journal du dire ensuite si tout va bien; sui déclarant qu'après que j'aurai pag. 240, donné la mienne, les prétextes de précipitation ne seront plus Edit. de Paris, pag. 277, Edit.

Jac, Bermoulli Opera,

Nonna

Nº, LXXXVL

## CONTROL OF CASCASSING CASCASSING

Nº. LXXXVI.

## REPONSE

#### DE MR. BERNOULLI,

Professeur de Groningue,

'A l'Avis inseré dans le Journal du 26 Mai 1698.

Je n'ai que faire de repasser sur mes solutions des Problèmes de mon Frère: Je sai qu'en penser, & mon temps sera assurément mieux employé à faire de nouvelles découvertes. C'est assez que mon Frère Journal du re reconnoisse enfin que je posséde la méthode, puisque c'est tout ce 3 Juin, dont il s'agit ici; la précipitation qu'il croit appercevoir dans ma réponpag. 284° se du 21 Avril dernier, ne faisant, ni pour, ni contre la validité de Paris, pag. détours; & tandis que le Nonnemo resulera de se soumettre au jugement de Holl. d'un tiers, comme il l'a resusé jusqu'ici, nonobstant toutes les assignations que je lui ai données; tout le monde verra bien que c'est cause perdue pour lui. Cependant, pour couper pied à toutes ces chicanes, je soutiens

- 1. Que f'ai exactement & légitimement resolu par mes Brachystochrones le Problème des Courbes, dont les ordonnées élevées à une puessance donnée sont un plus grand.
- 2. Qu'entre toutes les Cycloïdes décrites d'une même origine, & sur une base borizontale, celle qui rencontre à angles droits une ligne droite (verticale,) est aussi celle par laquelle le mobile descend le plus vite à cette même ligne droite, en commençans son mouvement à l'origine commune des Cycloïdes.

C'est là tout ce que ma partie m'a demandé. Ainsi, pour répondre jufie, c'est à ces deux propositions précisément qu'elle doit répondre, oui. eui, ou non: c'est assez; & se jetter sur le surplus d'étendue que j'ai Numidonnée moi-même à ces deux Problémes, c'est prendre le change, ou LXXXVI. le vouloir donner, puisqu'il ne s'agit point du tout de ce surplus, quoi-

qu'il soit aussi parfaitement conforme à la vérité.

Au reste, puisque dans ce nouvel Avir, on ne sait aucune mention des Problèmes que j'ai proposés à mon Nonnemo dans ma Réponse du 21 Avril dernier; j'en conclus qu'il n'ose risquer seulement le quart de ce que j'expose, c'est - à - dire, de tout ce que je lui ai laissé la liberté de parier. Je lui donne encore cinq semaines, à compter du jour que ceci paroitra, pour déclarer s'il veut accepter la gageure. Ces Problèmes sont à la portée de l'esprit humain, puisque je les ai resolus. Ainsi, s'il est brave, & aussi habile qu'il le vout paroître, il doit accepter ce dés si, & ne pas reculer.



N°. LXXXV,II.

#### EXTRAIT

#### D'UNE LETTRE

De Monsieur BERNOULLI de Bâle, \*
Du 26 Juin 1698.

Contenant l'examen de la folution de ses Problémes, insérée dans le Journal du 2 Décembre 1697.

Journal des Savans 1698. 30°.

Omme cette Lettre étoit faite des le temps que l'Avis de Mon- Journal du sieur Bernoulli, inseré dans le Journal du 17 Février 355. Edie. 1698, sut publié, il n'a pas jugé à propos d'y rien changer pour de Paris, Nunn a l'autre pag. 560, Nunn a l'autre pag. 560, Hull.

\* A Mr. VARIGNOM

Num. l'autre solution du 21 Avril; se reservant de répondre séparément à

cette salution, qu'il dit être contraire à la première.

Lorsque je proposai, dans les Journaux de Leipsic, à mon Frére quelques Problèmes de Géométrie, ce sut principalement dans la vue, & dans l'espérance qu'il nous en donneroit un jour la solution. Car outre que je considerois, que nous pouvons avoir bonne part à la gloire de ceux qui se rendent habiles dans une Science, dont il n'y a pas long temps que nous leur avons donne les premieres ouvertures : l'avois encore des raisons particulisres pour souhaiter qu'il y pût rétissir, & gagner le petit prix qui y a été joint par un de mes amis. Ce que je dis, Monsieur, pour vous faire comprendre le plaisir que j'ai eu à lire la solution de mes Problèmes dans le cabier du Journal que vous avez en la bonté de m'envoyer, & plus encore à y remarquer d'abord quelque conformité avec la mienne, laquelle me faisoit croire qu'il s'en étoit acquitté en habile homme. Mais que ce plaisir a duré peu! Il a été bien-tôt suivi du chagrin de voir mon attente frustrée; lorsqu'en ayant examiné toutes les circonstances avec soin, j'ai trouvé que la solution de mon premier & principal Problème étoit très-défectueuse, & même fausse en tout sens; bienqu'en un cas elle nous fasse trouver par accident la pure vérité. Pour prévenir la surprise qu'un aveu de cette nature pourroit causer, il faut considerer qu'en raisonnant juste sur une hypothèse graye, l'on arrive toujours à une conclusion vraye; qu'en raisonpant juste sur une hypothèse fausse, l'on arrive toujours à une conclusion fausse; (comme l'on voit par les démonstrations qu'on appelle ad absurdum; ), mais qu'en raisonnant faussement sur une hypothèse fausse, il se peut saire quelquesois, qu'on arrive à une conclusion vraye; une fausseté, pour ainsi dire, corrigeant l'autre. C'est justement ce que je crois être arrivé à mon Frére, qui, selon toutes les apparences, s'est d'abord jetté dans un principe saux, d'où par le moyen d'un Sophisme, il a tiré une solution, qui par un bonheur extraordinaire, ne laisse pas d'être en partie véritable. Quoique je ne parle que par conjectures, l'il feroit à souhaiter, pour en juger avec certitude, qu'il nous ent donné. l'anaFanalyse, ou du moins la démonstration de sette solution, comme j'ai fait celle de son Problème de la plus vite descente \*: ] je m'assure pourtant que ces conjectures sont tellement sortes, que vous ayant expliqué la manière dont je m'imagine qu'il s'y est pris, vous m'avouerez qu'il est comme impossible qu'il se soit servi d'une autre.

Mais quand il n'y auroit rion à redire à la folution en ellemême, je ne trouve pas encore qu'il puisse prétendre au prix qu'on y a joint; d'autant qu'il n'a resolu le Problème, ni suivant mon intention, ni pleinement, & en toutes ses parties. Vous vous souvenez sans doute, Monsieur, que j'ai proposé mes Problémes, à l'occasion de celui de mon Frére, dont j'avois donné la solution par des principes de pure Géométrie; en sorte qu'il est visible que mon intention étoit d'inviter mes Lecteurs à les resoudre par la même voye. Mais il est très-probable, comme je le ferai voir, que mon Frére ne s'est servi dans cette recherche que d'un principe étranger & méchanique, qu'il devoie plûtôt prouver que supposer; c'est pourquoi l'on ne sauroit aucunement dire, an'il ait agi suivant mon intention. A quoi j'ajoùte, que celui qui aspire au prix d'un Problème, est obligé d'endonner une solution complette, qui satissasse à tous les points de la question proposée. C'est ainsi que je sis à l'égard des Problémes propolés par mon Frère dans son Programme de l'année passée : j'eus soin de les resoudre tous, & en toutes leurs parties, jusqu'à marquer même un endroit où mon: Frère pouvoit s'être: trompé, en prenant des courbes différentes pour une même t. Et c'est ce qu'on ne peut pas dire de la solution qu'il nous donne à présent de mon Problème; puisque, quand j'accorderois. tout le reste, il ne l'a pas resolts dans la partie qui concerne l'arc: BF, ou plûtôt parce qu'il l'a resolu saussement, comme je dirai: ci après.

Mais entrons en matière, & voyons quelle peut avoir été l'amalyse de mon Frére. Il dit qu'il avoit trouvé la solution du Pro-N n n n 3. bléme,

 Num. LXXXVII

bléme, le même jour qu'il vint à sa connoissance; & dans l'Hissoire des Ouvrages des Savans, au mois de Juin 1697, Art. 2. où il nous annonce sa solution, il restreint ce jour-là à trois minutes. Ce peu de temps me fit aussi-tôt soupçonner, qu'il ne l'avoit cherchée que par quelque principe étranger, ou indirect, & tel qu'il saute naturellement aux yeux; sachant par expérience que celle qui se tire de la pure Géométrie est trop recherchée pour être ainsi trouvée tout d'un coup. Je remarquai aussi, qu'il n'y avoit rien qui se présentat plus naturellement à l'esprit, que ce principe de Méchanique: Que les corps pesans descendent, infqu'à-ce que leur centre de gravité soit le plus bas qu'il soit possible; par exemple, qu'un lambeau de linge BTN soutenu par ses extrémités B, N, & rempli de quelque liqueur jusqu'à sa base BN, ou bien qu'une corde BTN chargée de differens poids dans tous les points de sa longueur, doit prendre une figure telle, que le centre, de gravité de cette liqueur, ou de ces poids, descende plus bas qu'il ne feroit dans toute autre. Et c'est à mon avis le principe dont mon Frére s'est servi en cette rencontre. comme il l'applique. Il suppose un linge BTN rempli jusqu'à la base BN d'une certaine liqueur, qu'il conçoit être de differente pesanteur spécifique, & telle que le poids de chaque filet PF PF=x, BF=t. & GH, ou PZ, =p; le poids du petit trapèze PC sera p dy: x [ je marque la division par : à la façon de Mr. LEIBNITZ, pour la commodité de l'Imprimeur, vous priant de rendre cette Lettre publique, ] sa force mouvante, mementum, à l'égard de la ligne BN sera = ; p dy; & par conséquent la somme de ces forces = (1pd); & cette somme devant déterminer la distance du centre de gravité de la liqueur à la base BN, laquelle par l'hypothèse est la plus grande qu'elle puisse être; il conclut que  $\frac{1}{2} \int p \, d\eta$ , ou bien son double  $\int p \, d\eta$ , c'est-àdire, la somme des trapèzes QZ, ou l'espace BZN est un Maximum, ce que la question demande. Il s'imagine donc que, pour en venir à bout, on n'a qu'à chercher la courbure d'un tel linge, suivant la méthode que j'ai autresois pratiquée pour la Voilière;

ce qui se fait ainsi. Par ma Théorie de la pression des fluides, Numble poids PC étant p dy : x, il pousse la portion du linge FC, suivant sa perpendiculaire FD, avec une force FD = pdt : x, laquelle par la doctrine de la communication des mouvemens se peut resoudre en horizontale FE = pdx: x, & en verticale ED = pdy: x. Que toutes ces petites forces verticales, qui agilsent sur la partie du linge FT, soient ramassées dans le corps L. & toutes les horizontales en M: Que ces deux corps tendent les deux filets FI, TI, qui touchent le linge en F & T; il faudra les mêmes puissances en F & en T, pour soutenir les corps L & M, qu'il faut pour soutenir le linge FT, & parce que la puissance T demeure constamment la même, en quelque endroit du linge que l'on applique l'autre F, il s'ensuit que la partie de cette puissance, qui est employée à soutenir le corps  $L = \int (pdy:x)$ somme des forces verticales, qui agissent sur la partie du linge BF. jointe au corps  $M = \int (p dx \cdot x)$  sommes des forces horizontales qui agissent sur la partie FT, & que la puissance T porse toute seule, fait une somme constante. Ceci étant posé, l'on peut considérer, suivant vôtre beau Théorème, dont je me sers en beaucoup de rencontres très-utilement, que le corps L est à la partie de la puissance T qui le soutient, c'est-à-dire, s(pdy:x)  $\lambda = \int (p dx : x)$ , comme le sinus de l'angle FIT ou CFV au sinus de l'angle FIK ou FCV: c'est-à-dire, comme CV à FV, ou dx à dy: proportion qui se reduit justement à l'égalité que mon Frère donne pour la Courbe cherchée, qui est dy = dx  $f(pdx:x):\sqrt{(1-(fpdx:x)^2)}$  ou [en mettant b au lieu de  $f(pdx:x) \mid bdx: \sqrt{(1-bb)}$ , & dans le cas particulier de  $p = x^m$ ]  $dy = x^m dx : \sqrt{(1-x^{2m})}$ , comme l'on peut voir en ce que par la substitution de ces valeurs les termes de la proportion s'identifient (2).

Par un semblable raisonnement on peut prétendre de trouver la

<sup>(\*)</sup> On peut voir aussi le N°. XLVIII, pag. 483, Note (a,) en remarquant, que ce qui est là nommé p, est ici p: 4.

EXXXVII la Courbe BTN, dont  $\int (dt:x^m)$  est un Maximum ou un Minimum, en seignant que cette Courbe est représentée par une corde chargée dans tous les points F de petits poids réciproquement proportionels à  $x^{m-1}$ ; par ce moyen se poids de la portion FC deviendra  $dt:x^{m-1}$ . la force de ce poids à l'égard de la droite BN,  $dt:x^m$ , & sa somme de ces sorces, qui doit marquer la distance du ventre de gravité de tous les poids à la droite BN [& par conséquent un Maximum]  $\int (dt:x^m)$ , comme il est requis. Le calcul en est le même que ci-dessus; on doit seulement remarquer, que le corps M étant nul en cette rencontre, la puissance T qui est constante, & que l'on peut nommer t:m, est toute employée à soutenir se corps L ou  $\int (dt:x^{m-1})$ ; de sorte que l'on a cette proportion,  $\int (dt:x^{m-1}) \cdot \frac{t}{m} = dx:dy$ . D'où

I'on tire encore l'égalité précédente  $dy = x^m dx : \sqrt{(1-x^{2m})}$ ,

comme mon Frère sa trouvée (1).

Vous voyez, Monsieur, quelle peut avoir été l'analyse qui l'a conduit à la folution qu'il nous donne de mon Problème. Il ne faut pas être fort attentif, pour y découvrir deux désauts considérables. Il suppose d'abord, sans sondement, que s'il y a plusieurs figures Isopérimètres chargées de poids en certaine proportion par dedans, ou autour de leurs circonferences, le centre de gravité de ces poids est plus éloigné de l'axe dans celle que les poids auroient

(\*)  $dx:dy=m\int (dt:x^{m+1})$ ,  $x^{m+1}$ , foit dtdxddx:  $(dt^2-dx^2)$  en differentiant se reduit à (dyddx)  $(dt^2-dx^2)=mdx$ :  $x^{m+1}$ , dont dtdxddy: dtdy: d

roient donné à un linge ou à une corde, que dans toutes les au- Num. tres... J'avoue que lorsqu'il y a toujours une même quantité de LXXXVII poids, qui agit successivement sur quelque matière flexible que ce soit, ces poids doivent se ranger de telle sorte que leur centre de gravité se trouve le plus bas qu'il soit possible; mais dans la supposition précédente, la quantité des poids n'est pas la même dans les différentes figures Isopérimétres; ou quand il y en auroit une même quantité, il est impossible que ces poids faisant prende successivement à la matière suide des figures différentes, puissent acquerir ou retenir d'eux-mêmes cette proportion ou disposition qu'on leur suppose. Soient, par exemple, deux figures Isopérimétres BTN & BbinN, dont celle-ci renserme un espace BbenN plus grand que BTN de tout l'espace BbnN, puisqu'on sait que les lsopérimetres ne sont pas égales; qu'on conçoive à la place de la figure BTN un linge rempli jusqu'à la base BN de quelque liqueur ordinaire, & telle que le poids de chaque filet PF soit proportionel à la longueur PF, c'est le seul cas possible dans la nature; que cette liqueur agissant ensuite librement sur le linge, lui fasse prendre la figure Bbin N: Il est clair, qu'après cela, elle n'ira plus qu'en bn. & que par conséquent le centre de gravité de l'espace bin doit bien être plus bas que celui de l'espace BTN; mais il n'est nullement évident qu'ajoutant par dessus celui-là la portion BbnN, le centre de gravité de tout l'espace Bben N soit encore plus bas que celui de BTN, ou de telle autre figure Isopérimetre qu'on voudra. Je soutiens même que cela est saux, & que la figure d'entre les Isopérimetres, dont le centre de gravité est le plus éloigné de l'axe, n'est pas celle d'un linge rempli de liqueur, mais une autre que j'envelope dans cette anagramme, pour donner le loisir à mon Frére de la chercher aussi, s'il veut persuader à nos Lecteurs qu'il possède la véritable méthode pour ces Problèmes: at b2 c3 e5 g2 hi? lem' ne 0+p" 4r2 52 17 v4. (a).

Jac. Bernoulli Opera.

00000

Cc-

(°) Le sens de cette Anagramme est celui-ci : Me nempe [figura] que si-

Digitized by Google

Num.

Cependant quoi que le centre de gravité de l'espace absolu ne soit pas le plus bas dans la figure du linge, on peut du moins conclure que le centre de cette portion, qui est remplie par la masse liquide, doit être plus bas que le centre d'une portion égale qu'on pourroit couper depuis le sommet de telle autre figure isopérimetre qu'on voudra; comme effectivement je le trouve pas mon analyse: marque indubitable de sa bonté & de sa justesse. Et c'est avec cette limitation qu'il faut entendre ce que j'ai dit du centre de gravité de la Courbe élastique, dans les Actes de Leipse de l'an 1694. pag. 276. \*

L'autre erreur qui se trouve dans l'analyse précédente de mon de Holl.

Journal du Frère, n'est pas moins considérable. Elle consiste, en ce qu'il in Aoust, marque la distance du centre de gravité des poids par la somme Pag. 361, Manque la diffance de détermine par Edit. de de leurs forces; & chacun sait que cette distance se détermine par Paris, pag. la somme des forces appliquée à la somme des poids, & qu'ainsi elle ne peut se proportionner à la seule somme des forces, que lorsque la somme des poids demeure constamment la même; ce qui n'arrive pas ici, comme je viens de le remarquer.

> Voilà donc deux faussetés assez palpables dans un même raisonnement; mais aussi deux faussetés, dont l'une redresse l'autre si heureusement, qu'elles font trouver dans quelques cas la véritable solution; quoique cela ne puisse être que l'effet d'un pur hazard, qui ne donne pas plus de droit à la gloire d'avoir réussi. qu'auroit celui, qui pour soutenir qu'un caillou est de la pierre, le prouveroit par ce raisonnement : Tout homme est pierre; Touz caillon est homme; Donc tout caillon est pierre. Marque de cela, c'est que l'on peut proposer tel Problème, où l'une des faussetés venant à cesser, l'autre nous conduiroit à une conclusion nécessairement sausse: comme si l'on proposoit de trouver entre une infinité de Courbes Isopérimétres BTN, BrN, &c. I qui sesoient toutes chargées dans leurs circonferences, en sorte que le poids

num anguli tangentis & applicata cubo applicata proportionalem babes : par où l'on désigne la courbe dont l'équation eff  $dy = x^3 dx$ :  $\sqrt{(x^6 - x^6)}$ \* No. LVIII. pag. 599.

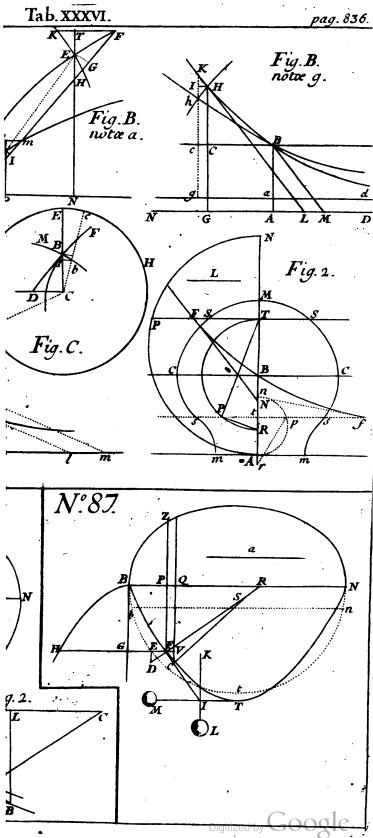

poids de chaque portion FC fût comme la portion correspondante de la base PQ] celle qui a le centre de gravité de ces poids le plus éloigné de l'axe; car en ce cas on trouve que la chainette est une parabole, ainsi que je l'ai dit dans les Asses de 1691 au mois de Juin, pag. 288 †, au lieu que la courbe cherchée doit être un cercle; parce que la somme des poids étant ici comme la somme des PQ ou comme la base BN, se par conséquent la même dans toutes les Courbes Isopérimètres, la distance du centre de gravité des poids à la base est véritablement proportionelle à la somme de leurs sorces, c'est-à-dire, à ½ s x dy, laquelle on sait n'être la plus grande que dans le Cercle.

Mais quoiqu'il en soit de tout ceci, il est sûr que la solution de mon Frére généralement parlant est fausse; sur tout, que celle qui regarde l'arc BC, l'est même dans tous ses cas: ce qui me consirme entiérement dans la persuasion où je suis, que l'analyse, qui l'y a conduit, ne peut être différente de celle que j'ai rapportée, & qui sait trouver si justement sa solution. Tout le monde sait, qu'il est assez ordinaire qu'on arrive à une même vérité par différentes voyes; parce que la vérité n'est qu'une, & toujours simple: mais le saux étant infini en nombre, il est moralement impossible qu'on arrive à une même sausset par deux raisonnemens aussi plausibles & aussi apparens que celui-là. Et c'est cette considération qui a donné lieu au premier des trois articles du mois de Février dernier de ce Journal où je me suis engagé à deviner l'analyse de mon Frére \*. Vous jugerez, Monsseur, si je puis avoir bien rencontré.

Au reste, il y auroit lieu de s'étonner, si une analyse, aussi désectueuse que celle-là, n'étoit pas sujette à plusieurs contradictions: Aussi l'est-elle à plus d'une. Premièrement j'observe que, si au lieu de se représenter la Courbe, dont  $\int x^m dy$  est un Maximum, comme un linge, & celle dont  $\int (dt: x^m)$  est un Minimum, comme une corde, l'on peut tourner la chose, en se servant de la confidéra-

† No. XLII, pag. 449.

\* Ci-desine No. LXXXIII, pag. 822

Digitized by Google

fideration de la corde pour celle-là, & du linge pour celle-ci; & alors on trouvera des solutions très-differentes de celles qu'on a trouvées l'observe aussi que la raison du choix de mon Frére, qui a préféré le linge pour la première, a été, sans doute, parec qu'il a vu que, s'il faisoit autrement, la solution qu'il trouvesoit ne l'accommoderoit pas pour le cas de m== 1, auquel on fait que la courbe doit être un cercle. Je ne parle point ici de ce que suivant cette analyse, la qualité  $f(dt:x^m)$  de la cousbe cherchée devroit plûtôt être un plus grand, qu'un plus pesit; je remarque seulement que cette courbe se peut encore trouver, si on la considére comme un rayon de lumière, qui passe par un milieu inégalement transparent, & dont la rarcté à la hauteur BG est comme GH; mais qu'elle ne s'accorde avec celle qui se trouve par la considération de la corde, que lorsque GH est comme une simple puissance de BG; ce qui est peut-être cause que mon Frére, après avoir donné la Courbe dont spdy est un plus grand, généralement pour tous les rapports de GH à GB, on de p à x, n'ose faire la même chose de f(dt:p), & qu'il se contente de nous dire simplement quelle est la courbe dont ((dt: xm)) est un plus petit; bien que cette précaution ait été assez superflue, & qu'il cût pû nous donner hardiment tout ce qu'il a trouvé sur cette dernière supposition, l'analyse qui s'y sonde écane tout autrement évidente que celle qui prend la courbe pour une corde. Il faut espendant avoucr cu'elle n'est pas plus propre que les atteres pour faire trouver la courbe dont stm dy est un plus grand, ou un plus petit ; puisque l'on conquit aisement que les longueurs BF de différentes Isopérimetres, qui correspondent à une même hauteur BG, étans differentes, il faudroit que les GH qui y ont raport, & qui manquent la rereté du milieu, fussent aussi differentes à la même hauteur BG; se qui est absurde. Enfin, Monsieur, cela est si clair, qu'il n'y a pas lieu de douter que mon Frére n'ait bien vu & bien connu tout cela. Mais le moyen d'y remédier ? Il s'étoit déja précipité de publier par tout qu'il avoit trouvé la vériadde foldion, & il n'y avoit plus moyen de s'en tiédire: le

temps

temps pressoit, le terme alloit expirer, & il n'en avoit pas trou- Nem. vé de meilleure. Il faloit donc publier celle qu'on avoit, malgré l'inévidence & toutes les contradictions qui s'y rencontrent.

Deux autres Ansgrammes, dont peut-être on donnera un jour la clef.

44 68 625 draces fig + 62 ist li mis mis not pro qt rio 129 44 vs4 x.
44 68 628 draces fig + 62 ist li mis not of pro qt ris 123 roa 129 x4.

NB. Touchant le fens de ces deux Anagrammes, voitez le N°, CIII, Articles 4 & 5.

# Salad Calad Calad

N°. LXXXVIII,

## AVIS

#### SUR LA REPONSE

Insérée dans le Journal du 23 Juin dernier 1698.

JE n'ai jamais cry que mon Frése possedat la véritable méthode Ibid.

pour le Problème des libéringères; mais maintenant j'en pag. 364, de Padoute plus que jamais, vû la difficulté qu'il fait de repasser sur ris, & p. ses solutions. Car ensin pourquoi nous resuser une chose si-tôt 575, Edit. saite, si ce n'est qu'il ne se sie pas lui-même à sa méthode? S'il n'a emploié que trois minutes de temps, comme il le dit, pour tenter, commencer, & achever d'approsondir tout le mystère, il y a apparence que la revue de ce qu'il a trouvé, ne lui en coûtera O00003

Num. pas davantage: d'ailleurs quand il y en mettroit le double, estce que six minutes, emploiées à cet examen, diminueroient tant le nombre de ses nouvelles découvertes? Mais quelque peu de peine que cela lui doive donner, je veux bien encore lui faire grace de plus de la moitié, en le priant seulement de retoucher ce qui concerne l'arc BF, ou du moins de nous dire, s'il n'y a point de faute d'impression dans son égalité  $dv = d^2t$ :  $(dt^2$ dy2). Il sait que cela fait une partie de ce que j'ai demandé, squoiqu'il le dissimule, ] & qu'ainsi il est indispensablement obligé de reformer sa solution, si elle est fausse, comme je le soutiens, à moins qu'il ne veuille se désister de ses prétentions. Autrement, sur quoi veut-il que nos Lecteurs fondent leur jugement, n'aiant vu de lui ni analyse ni démonstration? [ parce que peut - être il n'en ole donner. ] Je déclare, que bien loin de refuser dans tout ce differend l'arbitrage de Mr. LEIBNITZ, je veux encore accepter de bon cœur celui de Mr. le Marquis de L'HOSPITAL & de Mr. Newron, comme de tous les plus excellens Géomètres de ce temps; pourvu qu'ils veuillent surfeoir leur jugement, jusqu'à ce que j'aie parlé à mon tour, & que j'aie achevé de répondre aux deux solutions que mon Frére nous a données dans le Journal.

Je ne dis rien des nouveaux Problèmes par lesquels mon Frére tâche de faire diversion, dans l'esprit des Lecteurs; tant parce que n'aiant pas encore satisfaction sur le mien, je ne m'y crois pas obligé, que parce qu'il semble n'en vouloir proprement qu'à son Nonnemo. Je ne sais si celui-ci nous en donnera un jour la solution; mais je sais bien qu'il est homme à le faire, & peut-Atre l'a-t-il fait déja. Du moins, si l'on est sage, on en demenrera là, & on ne le poussera pas davantage,

No. LXXXIX.

## EXTRAIT

#### D'UNE LETTRE

De Monsieur BERNOULLI, Professeur de Groningue, du 22 Aoust 1698,

Pour servir de Réponse à celle de son Frére Professeur à Bâle, inserée dans les Journaux des 4 & 11 du même mois.

Omme les dates pourroient être ici de quelque consideration, M. V. \* Journal croit devoir avertir qu'il a reçu cette Lettre dès le 2 Septembre 1698. 40°. dernier, & que les vacances du Journal n'ont pas permis qu'elle Journal du parût plûtôt.

Il est bien surprenant, qu'en voulant ménager une personne, il se pag. 477 trouve qu'on l'ossense. Je croyois n'avoir assaire qu'à un Inconnu; je Ed. de Faprenois toutes les mesures possibles pour ne point donner sujet à mon ris, & pag. Frère de se plaindre de moi; je tâchois de conserver l'union & la cha-de Holl nité qui doit être entre deux frères; & je me trouve malheureusement trompé: l'extrait de sa Lettre, que je reçus hier, me faisant voir, que tant de mesures & tant d'égards pour lui n'ont pu l'empêcher de s'in-téresser de toute sa force pour cet Inconnu, & de prendre parti contre moi, mais d'une manière si chaude & si violente, qu'il n'y a personne qui ne voye qu'au lieu de cette louable émulation dont je me stattois.

E VARIENON.

Num. ce n'est qu'une aveugle envie qui le conduit. C'en est fait, son imagi-LXXXIX autient plus sorte àt plus vive que velle de ces présentais sorviers, qui éroyent le trouver corporellement au Sabbat, l'a séduit; il se laisse entrainer au torrent de ses vaines conjectures; en un mot, il ne paroit plus donner cours à la raison, m' même en état d'entendre tout ce que je lui en pourrois alleguer. Je l'abandonne donc à ses passions; & je me

contenterai de faire voir au Lecteur l'absurdité de ses attaques.

Mon Frère avouë qu'il n'a point encore vû mon analyse; cependant il la refute: étrange manière de refuter! Il s'en forge d'abord une; il me l'attribuë à faux s il y raisonne à perte de vuë; il en déduit des absurdités, des contradictions, & je ne sai quelles niaiseries: il n'en faut pas davantage; il est entêté; il me les impute toutes; ce sont des suites de ma prétendue Analyse; il en parle dans tout le cours de sa Lettre positivement comme de la mienne, & avec une assurance inconcevable. Quelle témériré! Quelle impudence! de me vouloir imputer à outrance une analyse, qui n'est point la mienne, dont le me désens, & que je désaprouve moi-même, Que veut-il davantage? Voilà toute la force de son attaque abattue: Car je lui nie absolument, que l'analyse, qu'il entreprend de refuter, soit la mienne. Il me semble que j'ai été meilleur prophète que lui, en ce qu'au XVe Journal, pag. 176 \* j'ai si bien déviné ses conjectures; mais d'où vient qu'il n'a pas lû cet endroit-là? J'y dis expréssément que ma Méthode est directe, géométrique, & telle qu'il la demande; que celle des fluides employée adroitement [ & non comme mon Frire l'employe ] conduit à la même & véritable solution. En vérité, s'il avoit lû sans prévention tout ce que je dis en cet endroit, il se seroit épargné la peine d'écrire tout son galimatias, lequel ne me touche aucunement, & qui n'est pas plus contre moi que contre le grand Turc. Je passe volontiers sous le filence toutes ses grosses expressions, sur qu'il s'en repentira dès qu'il reviendra à ioi. C'est pourquoi je ne m'arrêterai qu'à ce qui m'oblige indispensablement d'y répondre,

On feroit bien mieux de se taire, que de prétendre nous avoir donné quelque ouverture dans cette science. Je crois que ces ouvertures se sont données mutuellement; & si nous voulions entrer en compte, je ne sais à qui on seroit en reste. Je prie seulement mon Frère de se ressouvenir à qui il est redevable de la première Théorie des chainettes, de laquelle il se sert présentement en Maitre dans toute sa Lettre : les gens qui le savent sauront qu'en penser; ces sortes de reproches sen-

tent trop la vanité.

Mon

<sup>\*</sup> N. LXXXIV. pag. 825. 826,

Mon Trère dit, pag, 830. que le plaisir qu'il avoit en d'abord, de voir Num. que sque confermé é entre ma solution & la sienne, a été bien tôt suivi du LXXXIX chagrin de voir son attente stustrée; lorsqu'en ayant examiné toutes les circonstances avec soin, il a trout é que la solution de son premier & principal Problème étoit très - désettueuse.

S'il à cu du plaisir, plusôt que du chagrin; de voir quelque conformité entre ma solution de son premier Problème & la sieune, que ne me rend-il done justice sur ma solution de son dernier Problème, que j'ai resolu infiniment au delà de sa condition, & même dans les cas qu'il tenoit lui-même pour désesperés? Que ne témolgne-t-il la joye qu'il en a? Qui est-ce qui le rend si munt? Est-ce l'excès du plaisir qui

lui lie la langue? .

Il est ridicule que mon Frire se reserve, pag. 831, dans son intention des conditions qu'il n'a pas exprimées, favoir que son intention étoit. dinviver les Lesteurs à nesquere ses Problèmes, par des principes de pure Géométrie. Pourquoi n'a-t-il pas ajouté cette condition dès le commencement? Peut-être pour avoir matière de chicaner ensuite. Si la question est légitimement resolue, que lui importe de quelle méthode on se soit servi? Il a exigé une Solution & non pas une Méthode: ce n'est pas que je n'aye une méthode directe & purement géométrique, qu'il verra un jour; mais il sossit présentement qu'on voye la soiblesse de cette reservation mentale, que les honnêtes gens abhorreront toujours . comme des artifices frauduleux. S'il est permis d'en user ainsi, je prouverai sans peine que la solution de ma Brachyslochrone, donnée par Monsieur NEWTON, n'est pas légitime; parce qu'il n'y a ni démonstracion, ni analyse, parce qu'il l'a tirée peut-être d'un principe méchanique. Il ne me sera pas difficile non plus de faire des conjectures, de forger une analyse fausse; enfin, de démontrer, par l'argument de mon Frère, que Monsieur NEWTON n'a rencontré la vérité que par le moyen de deux fausseis qui se redressent mutuellement. Mais je suis de trop bonne soi, pour imputer de telles pauvretés à personne.

Sur la fin de la même page, mon brêre le vante qu'il a resolu tous mes Problèmes. C'en tontes leurs parties, jusqu'à marquer même un endroit où je pouvoir mêtre trompé, en prenant des courbes differentes pour une même. Je le prie de me dire cet endroit, & de me marquer, non où je puis m'être trompé, mais où je me suis trompé en estet. De plus il n'a pas trop à se glorisser, d'avoir saissait à tous mes Problèmes. Dans les Ales de Leipsie, page 216, an, 1697 (\*), il consesse ingénûment, que sa solution d'un de mes Problèmes, implique une maniseste con-les Bernoulli Opera.

P p p p p

: (\*) Nº. LXXV. pag. 777.

tradiction: cela s'appelle-t-il resoudre? S'il n'a point d'autre solution; LXXXIX je lui en donnerai une légitime, s'il la souhaite, & même par une courbe géométrique; ou bien qu'il la demande à Monsseur LEIBNITE, à qui je l'ai communiquée il y a plus d'un an, & qui l'a trouvée forc bonne.

Page 833. Mon Frére s'arroge à tost la Théorie de la pression des fluides suivant la perpendiculaire. Il y a long-temps qu'elle 'a été connuë de Messieurs Mariotte, Wallis, Newton, & d'autres, qui ont écrit sur cette matière; mais il lui arrive fort souvent devenir post sestum : C'est ainsi qu'il croyoit être le premier qui pât démontrer, que le Cercle est la plus grande figure de ses isopérimetres, ignorant que PAPPUS l'a déja fait très géométriquement. Il se regardoit aussi comme le premier inventeur des Théorèmes pour l'expression des développées dans les Spirales, qu'il se persuadoit m'avoir été inconnus, & long-tems après que Monsseur le Marquis de L'HOSPITAL les avoit rendus publics, &c.

Ibid. 41°. Dans l'autre membre de sa Lettre, page 837, mon Frère soutient > Journal du qu'il est moralement impossible qu'on arrive à une même fausseté, par deux 15 Dec. raisonnemens aussi plausibles & aussi apparens que les siens. Mais pourquoi n'est-il pas aussi moralement impossible, que je sois arrivé par deux rai-Paris, pag. sonnemens faux à une même vérité? C'est que le premier l'accommode. 765, Edit. pour fortisser ses conjectures. de Holl.

Je remarque dans ce qui suit, un paralogisme semblable à celui-ci? Tout caillou est pierre; Donc toute pierre est caillon: lors qu'il dit que > si au lieu de se représenter la courbe dont s'x m d y est un Maximum, comme un linge; & celle dont ( dt: xm) est un Minimum comme une corde : l'on peut tourner la chose, en se servant de la considération de la corde pour celle-là, & du linge pour celle-ci; Car il est bien vrai-que si f ( dt : xm) est un Minimum, aussi sxm dy sera tousours un Maximum: mais la converse ne s'ensuit aucunement; puisque j'ai trouvé par mes analyses directes & indirectes, qu'il y a des courbes où fre dy fait an plus grand, sans que pour cela s ( de: xm) fasse un plus peix! Ce paralogime de mon Frère vient de ce qu'il n'a pas pris garde, que son Problème des ifopérimétres souffre plusieurs folutions; & c'est pour la seconde fois qu'il choppe contre ce même écueil: Mr. L'EIBNITZ lui ayant très bien objecté la même faute, qu'il a déja commise, touchant la courbe Paracentrique, lorsqu'il eroyoit qu'il n'y en avoit qu'une. C'est ce qui m'a fait prendre la précaution de dire en general, pag. 824, qu'on peut toujours trouver une mima courbe, pour que (GHdy, fasse un plus grand, ou un plus petit, & pour que s'dt : GH fasse réciproquement un plus petit, on un plus grand: pour marquer que mes Brachystochrones satisfont tout

toujours aux Isopérimétres; mais qu'il y a d'autres courbes qui y satisfont aussi, lesquelles ne sont pas des Brachystochrones.

Au commencement de la page 838, il semble que mon Frère soit dans la pensée, qu'en faisant m = 1, auquel cas on sait que la courbe doit être un cercle pour su dy Maximum, elle ne le soit pas de même pour f(d : x) Minimum. Cependant je puis prouver par une démon-firation synthétique, faite à la manière des Anciens, sans saire attention ni à son linge ni à sa corde, qu'effectivement le cercle a cette proprieté; que f(dt:x) soit un Minimum. Je ne saurois donc pénétrer ce qu'il veut dire par la raison du choix, que je dois avoir tenu dans cette recherche; puisque c'est une même courbe considerée de l'une & de l'autre façon : c'est - à - dire, posant que su dy sont un Maximum, ou que f(dt:x) soit un Minimum. Je ne comprends rien non plus dans tout ce qu'il dit de son linge & de sa corde; & je puis dire en conscience qu'en découvrant cette belle convenance entre s dt: GH) Maximum, & fGHdy Minimum, ou entre les Problèmes des Brachystochrones & Isochrones, je n'ai pas plus songé au chison de linge & à la corde, dont il fait tant de bruit, qu'aux Lapons. Il devroit donc reconnoitre par cette seule découverte que je sis, que ce n'est ni par hazard, ni par la supposition de deux faussetés, que j'ai rencontré la vérité; mais que c'est plûtôt parce que j'en posséde la véritable méthode; & que si dans mon premier écrit il se glissa une faute légére, que je corrigeai si aisément dans le second, ce n'étoit tout au plus qu'une faute de précipitation, qui laisse la méthode sans atteinte. Si je ne proposai cette proprieté dans le premier écrit, que pour la simple puissance de BG, c'est parce qu'il ne s'agissoit que de répondre au Problème de mon Frère, & qu'il n'étoit pas question de pousser ma découverte plus avant. Mais s'il avoit voulu lire ce que je dis à la page 818, où je la donne pour generale, il auroit pû se passer de son injuste peut-être & suspendre le jugement qu'il tire de ses fausses conjectures.

Voilà, Monsseur, tout ce que j'ai pû remarquer à la hâte dans la Lettre de mon Frère: touchons un peu à l'avis qui la suit immédiatement. Il me reproche d'abord que je me vante de n'avoir emploié que trois minutes de temps pour tenter, commencer, & achever d'approfondir tout le mystère. Qu'il prenne la peine de restéchir un peu sur ce que ces Problèmes, publiés dans les Actes de Leipsie au mois de Mai 1697, ne sont venus à ma connoissance que sur la sin du même mois; que ma Lettre assez longue, écrite à l'Auteur de l'Histoire des Ouvrages des Savans, s'y trouve inserée au mois de Jain suivant; que l'Auteur l'a retardée, à cause de la Figure qu'il y faloit saire graver; & que fans celle ma Lettre auroit paru dès le même mois de Mai, ainsi que l'Auteur Ppppp 2

lui-même me l'a écrit : combien de temps me restoit-il donc, pour ye LXXXIX avoir pû penser? Si mon Frére veut considerer sour cela, il trouvera, fans doute, qu'il n'y a point de gastionade si palpable qu'il semble penfer dans ce que j'ai dit ; du moins il verra qu'il s'en faut bien que pe n'y aye employé les trois mois qu'il m'avoit accordés. Muis ce font choies differentes, que d'inventer une méthode, & la mettre en pratique, ou d'en faire le calcul : il est quelquefois facile de trouver une méthode, dont l'analyse devient pourtant très-pénible & très - proline. Je dis donc à mon Frire que j'ai bien repasse, & plus d'une foie, sur ma méthode, parce qu'il s'agit là d'examiner s'il n'y a point de faux reisonnement, mais de repasser sur la solution ou sur l'avatyse, commec'est l'affaire d'un écolier que d'examiner s'il n'y a point de faute decalcul, il n'est pas besoin que je m'en mette en peine, me fiant entrérement à ma méthode; outre que je foutient, comme tout le monde le peut voir, que ce qui concerne l'arc BF n'est qu'une partie disjonétive, & non copulative de ce qu'il a demandé. Mais qu'il examme bienfa solution ; peut-être que si elle est differente de la mienne, [ ce que je ne fais pas encore ] c'est elle qui est fausse: il n'est pas instablible. Il commence dans cet Avis d'admettre tout ; il n'y a plus que l'égalité do = ddy: (de2 - dy2) qui lui fasse de la peine. Si par hazardi sa solution touchant la simple puissance de l'arc BF ou de r, confiste en cette égalité a y = 1 1 , laquelle donneroit une construction de la courbe fort ailée; qu'il sache que sa solution seroit absolument sausse. Quoi qu'il en soit, j'ai bien de la joye de ce qu'enfin il veut bien accepter l'arbitrage de Mr. LEIBNITZ; je suis aussi content de celui de Mr.. le Marquis de L'HOSPITAL, & de celui de Mr. NEWTON: s'il. avoit accepté plûtôt cet expédient, il auroit pû éviter bien d'inatiles. débats. Il y a long-temps que j'ai envoyé en dépôt à Mr. LEIBNITZ. toutes mes solutions avec mon analyse, \* & mes méthodes tant directes qu'indirectes, lesquelles il à fort approuvées & louées; bien loin d'y trouver ces sortes de faussetés, qui en se redressant sont rencontrer la vérité. Je prie donc mon Frère d'envoyer aussi incessamment les siennes. tant méthode que solution & analyse, à Mr. LEIBNITZ, lequel les. rendra publiques toutes à la fois, afin que nos Lecteurs, sur tout Mesfieurs nos Juges, puissent les confronter, les examiner, & en juger. Demeurons-en là donc, & que mon Frère se taile jusqu'à-ce que nos lolutions & nos méthodes aient paru: aussi n'accepterai-je plus rien de luià moins qu'il n'ait livré les siennes à Mr. LEIBNITZ, & qu'elles soient publiées avec les miennes en même temps, & en même lieu. La

justice demande aussi que son ami inconnu remette le prix, entre los

\* Voiez le N°.

mang

mains de quelqu'un de nos Juges; & il le fera, s'il est homme de bien Num. & d'honneur. Fai déja dit, & je le dis encore, que je n'y prétends LXXXIX

rien; mais les pauvres y prétendent.

Quant aux nouveaux Problémes, que je lui ai proposés, mon Frère dit que cet Inconnu est homme à les resoudre, & me conseille [ si je suis sage I d'en demeurer là, & de ne le pas pousser davantage. Je suis obligé à mon Frère de ce conseil : mais il me permettra de dire, que cet Înconnu [quel qu'il soit ] est très peu sage de n'avoir pas accepté un dési aussi avantageux pour lui que le mien, s'il est vrai qu'il soit si habile homme, & qu'il en ait déja trouvé les solutions, comme mon Frére nous l'assure.

#### P. S. Du 4 Octobre, reçu entre le 14 & le 20.

Comme je n'ai jamais soutenu, que la figure d'entre les Isopérimetres; dont le centre de gravité est le plus éloigné de l'axe, & celle d'un linge rempli de liqueur, soient une même figure; Je ne vois pas pourquoi mon Frése s'écrie en l'air, & s'efforce tant pour prouver leur diversité: cependant il ne m'a pas falu tant de loisir pour trouver celle-là; la voici cachée [à l'exemple de mon Frère] sous cette anagramme.

#### $a^2 b c^2 d^3 e^2 i^7 l^2 m c^2 p^2 q^3 r^5 s^7 t^6 v^9 x^2 y$ . †

Dont je donnerai la clef après la décision de nôtre differend, quand mon Frère aura donné la sienne. Pour cet esset, [ à moins que mon Frère ne veuille faire trainer ce procès en longueur, ] il me semble qu'il vaudroit mieux le remettre au seul arbitrage de Mr. LEIBNITZ, ou d'un autre, si ce grand homme, tout désintéresse qu'il est, lui paroit suspect. Pour lui ôter toute excuse & tout soupçon de collusion, je m'engage à deux choses très-avantageuses pour lui : la première, que je m'en tien-drai à la décision de Mr. LEIBNITZ, quand même il décideroit contre moi: la seconde, qu'en cas qu'il décidat en ma faveur, & que mon Frire ne s'en trouvât pas satisfait, je lui permettrai d'en appeller au jugement de Mr. le Marquis de L'HOSPITAL & de Mr. NEWTON, tant s'en faut que je les recuse. Voilà deux articles que mon Frère acceptera infailliblement, s'il ne craint déja pour sa cause. N'est-ce pas assez de condescendance, que de me priver de mon droit d'appeller pour le ceder entiérement à mon Frère?

† Le sens de cette anagramme est vocetur r, erit positis dt equalibus dy celui-ci: Si spanum eurva quasita aquale x fr d x.

BEBBB 3

N°. XC.

N°. X C.

#### POSITIONUM

DE

# SERIEBUS INFINITIS,

EARUM QUE USU

In quadraturis Spatiorum & rectificationibus

Curvarum

PARS QUARTA,

Quam

Præside

JACOBO BERNOULLI, Math. P. P.

` defendit

NICOLAUS HARSCHERUS Magist. Cand. Ad diem 16 Decemb. M. DC. XCVIII.

Edita primum

BASILEA

1698.

# LOMOITIONE

TO TO THE TENE

La quel muis de moran de rechimientes de la quella de la contraction del contraction de la contraction

CONTRACTOR

obâlu I

CONTRACTOR SOURCE

The transfer of the conserva-

1 d Olever 6 12 2013, 14 11 C X 62 57 1

E'lit; priction

PASILE &

1698.



#### POSITIONUM

No. XC.

DE

# SERIEBUS INFINITIS

Pars Quarta.

#### PROP. XLVII.



ATO Numero invenire Lagarithmum per seriem
[Fig. 1].

Intelligatur super axe SA o curva quædam CBx, ejus naturæ, ut abscissæ AR, AS [Ap, Ao] crescant arithmetice, dum applicatæ RE, SC [ps, ox] crescant vel decrescunt geometrice, hoc est, ut istæ sint ut Numeri, dum illæ sunt ut Logarithmi. Vocabi-

tur hæc Curva Logarithmica, cujus hæc est proprietas; ostenden-Jac. Bernoulli Opera. Qqqqq te te Acut. LEBNITIO in Act. Lips. 1684, p. 473, ut Subtangentes cius omnes AK, RN, pr sint æquales. Applicetur in A recta AB, & sumto quovis in curva puncto E [ ], ducatur recta EI parallela axi SA; voceturque AB, 1; BI [B,], x; adeoque AI [AI], seu RE [pe], 1 = x; nec non AR [Ap] y, & constans curvæ subtangens b. Dato itaque numero RE [pe] cius logarithmus AR Ap lic invenitur. Quoniam ex natura generali curvarum, elementum applicatæ EF [ eq ] dx, est ad elementum abscissæ FG [ oy ] dy, sicut applicata RE [ po ] 1=x, ad curvæ subtangentem RN  $[\rho r]$  b, habebitur  $d\eta = b dx$ :  $(1 \pm x) = [$  fractione in seriem resoluta per XXXVI & XXXVIII  $bdx \pm bxdx + bxxdx \pm bx^3dx + bx^4dx \pm bx^3dx$ &c. ideoque facta fummatione, y, hoc est, AR[Ap] = bx = $\frac{1}{3}bx^2 + \frac{1}{3}bx^3 \pm \frac{1}{4}bx^4 + \frac{1}{3}bx^5 \pm \frac{1}{6}bx^6$  &c. quæ intuper in cafu freciali BI  $[B_i] = BA = BD$ , seu x = 1, fit  $b = \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}b = \frac$ 16+16 土16 &c.

COROLL. E. Identitas hujus Seriei cum illa, quam supra Prop. XL11\*, pro spatio Hyperbolico quadrando reperiimus, de mutua dependentia & affinitate inter Hyperbolam & Logarithmos nos admonet, perspicuumque facit, quod sumtis in utraque Fig. 12. Nr. LXXIV & 12. hujus, ipsis BI [Er] æqualibus, spatium Hyperbolicum CBIO [CB 10] æquetur rectangulo sub unitate AB & logarithmo AR [Ap]. Unde porro infertor, quod sumtis utrobique AB, AL, AD, hoc est, AB, pe, ou continue proportionalibus, quo casu ex natura Logarithmica Ao dupla siet ipsius Ap, spatium Hyperbolicum CBDQ duplum quoque sit ipsius CB 10, indeque CB 10, acDQ spatia sutura sint æqua'ia.

COROLL. 2. Quoniam evidens est, existen e B I  $\Longrightarrow$  A B, how est, evanescente A I seu R L, logarithmum A R reddi infinitum; sequitur & seriem harmonicam logarithmum hunc exprimentem,  $b + \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}b + \frac{1}{4}b + \frac{1}{3}b$ , &c. talem esse; unde denuo veritas Prop. XVI † constat.

COROLL

\* Pag. 755. & feq.

† No. XXXV. pag. 392. feq;

COROLL. 3. Dato quovis logarithmo, puta binarii, deter-No. XC. minari potest ex illo eurvæ subtangens b; cum enim posita BD = 1 = AB, adeoque AD =  $\sigma z$  = 2, oftensum sit A  $\sigma$  logmum binarii esse  $= b - \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}b - \frac{1}{4}b$  &c. = b in  $(1 - \frac{1}{2} +$  $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} &c.$ ) erit vicissim  $b = Log. 2: (1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} &c.) (1)$ 

#### XLVIII.

Dato Sinu complementi reperire Logarithmum Sinus recti per seriem.

In eadem Figura, centro A per B descriptus esto circuli quadrans BH, quem producta EI secet in H, erit Al, seu RE, sinus arcus Ho, & AR ejus logarithmus, existente videlicet radii AB, ceu unitatis, logarithmo == 0. Ponatur sinus complementi IH = x, ut fiat finus rectus AI, seu RE,  $= \sqrt{(1-xx)}$ . ejusque elementum  $EF = -xdx : \sqrt{(1-xx)}$ , erit, ex natura generali curvarum, EF [-xdx: \((1-xx)\)] ad FG, elementum log-mi AR; ut RE [ (1 --- xx) ] ad subtangentem logarithmice RN, que sit i; adeoque FG = -xdx:  $(I - xx) = \left[ \text{per XXXVI}' \right] - xdx - x^3 dx - x^5 dx - \dots$ x<sup>7</sup> dx &c. Quare summando, fient omnia FG, seu log-mus  $AR = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{16}x^1 - \frac{1}{16}x^{10}$ , &c. negativus scilicet, quia numerus ejus RE minor est unitate AB; at si fiat positivus  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{4}x^8$  &c. hoc cst, si AR transferatur ex altera parte in Ae, erit is proprie logarithmus recta pe, id est [ex natura log-morum] tertiæ proportionalis ad ipsum sinum RE & radium AB; qui tamen log-mus immediate quoque reperiri potuisset ex valore numeri sui p==1: \( (1--xx).

Idem etiam D. LEIBNITIUS Act. Lips. 1891, p. 180, eleganter hoc modo:

subtangentem Logarithmicæ, ad quam constructæ sunt Tabulæ vulgo ni == 1. extantes, seu Tabulæ Logarithmo-

(4) Atque hinc supputare licet rum Briggianorum, esse 0. 43429448 1903, &c. posito Logarithmo dena-

Qqqqq 2

Log.

No. XC.

Log 
$$(1-xx) = [ex \text{ nat. log.}]$$
  
Log.  $(1-x) + \log \cdot (1+x) = -x^2 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{3}x^6 &c.$   
Log.  $\sqrt{(1-xx)} = \frac{1}{2}\log \cdot (1-xx) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{4}x^6 &c.$ 

COROLL. Posito sinu complementi HI hujus sig. = BI vel Bi sig.  $1^{z}$  Ni. LXXIV, æquabitur rectangulum sub logarithmo sinus recti AR & radio AB, dimidio excessui, quo spatium Hyperbolicum CBIO superat alterum CBio. Patet ex Cor. r. XLII\*, ubi CBIO—CBio serie præsentis dupla expressum legitur. Cæterum moneri potuisset ibi, quod sumta z terua proportionali ad  $1^{z}$  & x, seu posita z = xx, series illa convertatur in aliam  $z + \frac{1}{2}z^{2} + \frac{1}{3}z^{3} + \frac{1}{4}z^{4}$ . &c. qua quoque spatium Hyperbolicum, puta CBGM, existente BG=z vel xx, innuitur. Hinc enim patet, quod CBIO—CBio=CBGM; & CBIO—CBGM seu MGIO=CBio; adeoque [cum his positis, AI (1-x) sit ad AG (1-xx) sicut AB (1) ad Ai (1+x), quod sumtis AI, AG, AB, Ai utcunque proportionalibus, spatia segmentis IG, Bi insistentia semper sutura sunt æqualia.

#### XLIX.

#### Applicatam curva Cavenaria exhibere per seriem.

Esto Curva  $\mu B\lambda$ , quam Catena ab extremitatibus suis libere suspensa proprio pondere format, dicta Catenaria; cujus centrum A; vertex B, axis ABD, parameter AB 1, abscissa Ai 25, & applicata ix vel i \( \mu = y \). Constat ex iis, quæ Act. Lips. 1691; p. 274 & & C. (h) Taq de curva memoriæ prodita leguntur, elements

\* Pag. 757.

Pro B<sub>1</sub>[x] scribe A<sub>1</sub> — AB[z a], & erit dy = adz:  $\sqrt{(zz - aa)}$  = dz:  $\sqrt{(zz - 1)}$  ubi flatuitur a=1:

<sup>(</sup>b) Oftensum est No. XXXIX. pag. 426, posita AB \_\_a, & B \_\_x, este dy \_\_adx:  $\sqrt{(xx + 2ax)}$ .

mentum applicate dy esse  $dz: \sqrt{(zz-1)}$ . Hinc ad tollen No. XC. dam surditatem pono  $\sqrt{(zz-1)} = t - z$ ; unde sit z = (tt+1): 2t, dz = (tt-1)dt: 2tt,  $\sqrt{(zz-1)} = t - z$  = (tt-1): 2t, ac denique  $\begin{bmatrix} dy \end{bmatrix} dz: \sqrt{(zz-1)} = dt: t$ . Quam porro fractionem ut in seriem convertam, facio denominatorem bimembrem, substituendo  $1 + x \log t$ , &  $dx \log dt$ ; eritque dt: t seu  $dy = dx: (1+x) = [per XXXVII] dx - xdx + xxdx - x^3dx + x^4dx$  &c. unde omnia dy, seu y,  $= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{7}x^5$  &c. Quoniam autem z = (tt+1): 2t, hoc est, tt = 2zt - 1, & t seu  $1 + x = z + \sqrt{(zz-1)}$  prodibit  $x = z - 1 + \sqrt{(zz-1)} = [facta i D = \sqrt{(zz-1)}] Bi + i D = BD$ ; igitur data Ai, z, dabitur BD, x, indeque  $i\lambda$ , seu y, per seriem.

L.

Datis Latitudine loci alicujus in curva Loxodromica & angulo Rhumbi cum Meridiano; exhibere Longitudinem loci per seriem. [Fig. 2.]

Lineam Rhumbicam seu Loxodromicam vocant Nautz, quam navis secundum eundem venti rhumbum constanter incedens in superficie Globi Terr-aquei describit; adeoque curva est, quæ omnes Meridianos eodem angulo obliquo intersecat. Incipit hæc in Æquatore, indeque versus alterutrum Polorum oblique recedendo, tandem in insum Polum, quem infinitis gyris ambit, desinit.

Qqqqq 3 Sumto

 $\cdot \ \ \mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

No. XC. Sunto in Fig. 2. sinus totus, idemque & radius Æquatoris, AC = t, BCD Meridianus, B & D Poli, tangens anguli rhumbici = t, H punctum in Loxodromica, ejus Latitudo HC, sinus Latitudinis AE, & sinus complementi HE, qui vocetur z, Longitudo vero seu arcus Æquatoris inter Meridianum loci H & principium Loxodromicæ interceptus dicatur x. His positis, per illa quæ in Act. Lip/. 1691, p. 284, \* oftensa sunt, invenitur elementum Longitudinis dx = -t dz:  $z\sqrt{(1-zz)}$ ; ad cujus tentandam reductionem pono primo z = 1 : p, unde fit dz $=-dp: p^2, dz: z = -dp: p, \sqrt{(1-zz)} = \sqrt{(pp-1)}$ p, & denique  $[dx] - idz : z\sqrt{(1-zz)} = idp : \sqrt{(pp-1)}$ . Porro quidem memini, ejusdem formæ fuisse elementum Catenariæ in præcedente: pergo ponere ficut ibi,  $\sqrt{(pp-1)} = p-q$ indeque elicio  $[dx]tdp: \sqrt{(pp-1)} = -tdq: q$ , ac rursum statuendo q = 1 - r tandem obtineo  $\int dx - t dq \cdot q = t dr$ : (1-r); quæ quidem quantitas etiam immediate elici potuisset ex quantitate —  $t dz : z \sqrt{(1-zz)}$ , si statim secissem z = (2 + zz)-2r): (2-2r+rr); at in tales hypotheses incidere sæpenumero difficile est, nisi jam usu compertum habeatur, quæ formulæ in quas transformari possint. Nota, r = AC - BI, excessui nempe radii supra tangentem semissis complementi Latitudinis puncti H; etenim supposita BI = 1 - r, ductaque recta BH, cum similia sint triangula HEB, ABI, crit HE[z] ad EB  $[1-\sqrt{(1-\epsilon\epsilon)}]$  ut AB [1] ad BI [1-r]; unde refultat  $z = (2-2r) \cdot (2-2r+rr)$ , ut oportet. Conversa autem, per XXXVI inventa quantitate tdr: (1-r) in seriem, habetur  $dx = tdr + trdr + trrdr + tr^3 dr &c. & facta summatione x =$  $tr + \frac{1}{2}trr + \frac{1}{2}tr^3 + \frac{1}{4}tr^4$  &c. Patet igitur, quomodo ex data tangente semissis complementi Latitudinis inveniatur Longitudo.

Sciendum autem, elementum Longitudinis —  $tdz: z\sqrt{(1-zz)}$  adhuc aliter posse reduci, statuendo nempe  $\sqrt{(1-zz)}$  = y; hinc enim sit  $z = \sqrt{(1-yy)}$ ,  $dz = -ydy: \sqrt{(1-yy)}$  &  $[dx] - tdz: z\sqrt{(1-zz)} = tdy: (1-yy) = [per XXXVI]$ 

\* No. XLII. pag. 444. & feq.

XXXVI]  $tdy + tyydy + ty^4dy + ty^6dy$  &c. ac denique omnia dx. No. XC. feu  $x = ty + \frac{1}{2}ty^3 + \frac{1}{2}ty^5 + \frac{1}{2}ty^7$  &c. ubi perspicuum est, y seu  $\sqrt{(1-zz)}$  = AE finui recto arcus HC; unde constat ratio definiendi etiam quæsitum ex sinu recto Latitudinis, quemadmodum fecit Dn. LEIBNITIUS Att. Lips. 1691, p. 181. Et patet, si in calculo, per quem ad initio memoratam æquationem  $dx = -tdz : z\sqrt{(1-zz)}$  perveni, loco quantitatis indeterminatæ ipsum sinum rectum AE præ sinu complementi HE selegissem, me statim ad alteram æquationem immediate in seriem convertibilem dx = tdy: (t - yy) perventurum fuisse. Cæterum ex eo, quod duæ inventæ series eandem quantitatem \* denotant, obiter concludimus, quod si in circulo sinus cujuslibet arcus AE dicatur y, & AC -BI excessus radii supra tangentem semissis complementi vocetur r, perpetuo futurum sit y + $\frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{3}y^5$  &c.  $= r + \frac{1}{2}r^2 + \frac{1}{3}r^3$  &c. Notamus etiam, si locus H fit in iplo Polo, quo casu r=1=y, fore  $x=t+\frac{1}{2}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac{1}{3}t+\frac$  $\frac{1}{3}t$  &c. vel  $= t + \frac{1}{3}t + \frac{1}{3}t$  &c. quarum serierum summæ, cum sint infinitæ per XVI, docent Longitudinem loci H quoque infinitam esse, adeoque, quod dixi, curvam Loxodromicam infinitis Polum gyris ambire, priusquam in ipsum incidat.

Coroll. 1. Si in cadem Loxodromica, præter locum H, alius sit locus notæ Latitudinis, cujus sinus rectus =v, & excessus radii supra tangentem semissis complement =i; erit similiter ejus longitudo  $=i\times(v+\frac{1}{2}v^3+\frac{1}{2}v^5)$  &c.)  $\forall el=i\times(s+\frac{1}{2}s^2+\frac{1}{2}s^3)$  &c.) adeoque differentia longitudinum utriusque loci erit utriusque seriei differentia, nempe  $i\times(y \otimes v+\frac{1}{2}(y^3 \otimes v^3)+\frac{1}{2}(y^5 \otimes v^5)$  &c.)  $\forall el i\times(r \otimes s+\frac{1}{2}(r^2 \otimes s^2)+\frac{1}{2}(r^3 \otimes s^3)$  &c.). Hinc si in alia quadam Loxodromica duo concipiantur loca Latitudine cum prioribus convenientia, erunt, manentibus  $y \otimes v$ ,  $\forall el r \otimes s$  indem, differentiæ Longitudinum ut tangentes angulorum, quos Rhumbi faciuat ad Meridianos. Vid. Ast. Lips. 1691, p. 182, & 285 \*.

COROLL. 2. Ex collatione harum ferierum cum feriebus Propp-

<sup>\*</sup> No. XLII, pag. 445.

No. &C. Propp. XLII †, XLVI \*, & XLVII, liquet Problematis convenientia cum quadratura Hyperbolæ & logarithmis. Speciatim notamus, quod existente subtangente Logarithmie == t, quafita Longitudo puncti H sit ipse logarithmus rectæ 1 — r, seu Bi, ut patet ex XLVII; vel etiam [cum D. Leibnitio loc. cit.] semissis Log-mi quantitatis (1+y): (1-y), seu DE: EB, quod sic ostenditur:

Log.(1+y)=+iy-
$$\frac{1}{2}iyy+\frac{1}{2}iy^3-\frac{1}{4}iy^4+\frac{1}{2}iy^5-\frac{1}{6}iy^6\&c.$$
 per Log.(1-y)=-iy- $\frac{1}{2}iyy-\frac{1}{2}iy^5-\frac{1}{6}iy^6-\frac{1}{6}iy^6\&c.$  XLVII.

Log. 
$$((1+y):(1-y)) =$$
  
Log.  $(1+y) - \log(1-y) = 2iy + \frac{2}{3}iy^3 + \frac{2}{3}iy^5$ , &c.

COROLL. 3. Data Longitudine & Latitudine loci, dabitur angulus rhumbi cum Meridiano; cum enim  $x = t \times (r + \frac{1}{2}rr + \frac{1}{2}r^3)$  &c.) =  $t \times (y + \frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{2}y^3)$  &c.) erit  $t : 1 = x : r + \frac{1}{2}rr + \frac{1}{2}r^3$  &c. vel  $y + \frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{2}y^3$ , &c. id est, tangens anguli quæsiti ad sinum totum, ut arcus longitudinis ad log-mum BI, vel semissem log-mi (DE:EB); adeoque per Coroll. I hujus, ut differentia duarum longitudinum ad differentiam duorum Log-morum BI, vel semi-differentiam duorum DE:EB. Intellige hic logarithmos acceptos in Curva, cujus subtangens = radio = 1. Nota, si desideretur angulus Loxodromice, quæ non nisi post unam pluresve integras revolutiones in datum locum perducat, augendus est arcus differentiæ Longitudinum integra peripheria Acquatoris ejusve multiplo,

SCHOLION. Ex hactenus dictis expeditus habetur modus construendi Scalam quandam Loxodromicam; Esto in Fig. 1 huj. BMo circumferentia Æquatoris in gradus suos & graduum minutias divisa; hæc extendatur in rectam A6 axem Logarithmicæ CBx, cjusque divisionibus ordine ab A adscribantur gradus Longitudinum:

† Pag. 755. seq.

\* Pag. 762. seq.

dinum: tum sumto indefinite in circumferentia hac puncto M, No. XC. bisectoque arcu Mø per rectam AT occurrentem tangenti ox in T, ducatur ex T recta TE axi AS parallela, secans Logarithmicam in E; ac denique ex E demittatur in axem perpendicularis ER; punctoque R adscribatur numerus graduum in arcu BM: fic habebuntur etiam gradus Latitudinum; parataque erit Scala Loxodromica, quæ primario inserviet rhumbo, cujus anguli tangens æquatur subtangenti Logarithmicæ (°). Numeri enim graduum cujusvis datæ Latitudinis in Scala statim a latere aspectui offerunt respondentes Longitudinis gradus. Eadem tamen etiam cuilibet rhumbo prodesse poterit, si siat per Coroll. 1 hujus, ut subtangens Logarithmicæ, e qua Scala constructa est, ad anguli rhumbici tangentem, sic Longitudo vel differentia Longitudinum per Scalam inventa ad Longitudinem vel differentiam Longitudinum quæsitam (4): adeo ut Scala ejusmodi in usum Nauta-

(\*) Nam, quia dx = tdr: (1-r), feu  $x: t = -\log$ . (1-r), vel N(x:t) = 1-r, ubi x est arcus longitudinis, & 1-r tangens semissis complementi latitudinis, veluti r vel r RE, si latitudo sit r BM; erit, posita r tangente anguli rhumbici æquali subtangenti logarithmicæ, r RE. Sed RE numerus est cujus AR logarithmus. Igitur AR r arcui longitudinis respondentis latitudini r M. Itaque ascribatur puncto r numerus graduum arcus r BM, & habebitur Scala loxodromica pro rhumbo, cujus anguli tangens r æqualis est subtangenti logarithmicæ.

(4) Quamobrem Canon jam supputatus Tangentium artificialium, seu Logarith. Tangent. erit Scala loxodromica numerica, pro angulo rhum-

Jac, Bernoulli Opera,

bico, cujus tangens est o. 4342944; hæc enim est subtangens logarithmicæ ad quam computatus est Canon Briggianus (Not. a, pag. 853). Sed unitates hujus Canonis sunt radii partes centies centum millesimæ, seu o. 0000001. Quamobrem si velis unitates exprimere gradus, [ sic enim partes peripheriæ exprimi solent], aut quod satius est, si velis Tangentes artificiales, resectis ad dextram quinque notis, exprimere gradus, quoniam gradus unus est radii pars 0. 00174533 &c. augenda est Tangens anguli rhumbici 0. 4342944, in ratione 0.001 ad 0.00174533 &c. & habebis 0. 7579869, quæ tangens est anguli 37°. 9'. 42". At si velis, quod magis usitatum est, Tangentes artificiales, resectis ad dextram quatuor notis, exprimere mi-Rrrrr

No. XC. Nautarum Circino proportionis insculpta, & linez partium zqualium, quz Longitudinum gradus reprzsentarent, juxta posita, Instrumentum foret omnium forsan, quz Nautz hactenus tractarunt, compendiosissimum & utilissimum. Sed de his satis. (d).

### MONITUM.

ANTEQUAM pergamus, Lector advertere potest, quod hucusque in differentialium summatione pro quovis elemento semper ejus integrale purum seu absolutum substituimus, velut x pro dx, ixx pro xdx &c. At scire ipsum volumus, hoc minime esse perpetuum; quanquam enim una cademque quantitas I non nist unum habeat differentiale dx, idem tamen differentiale dx infinita babet integralia, unum quidem purum x, reliqua admistione quantitatum constantium affecta x + a, x - b &c. quorum in summationis negotios pro re nata, nunc hoc, nunc illud seligendum est, neque adeo sine prasenti hallucinationis periculo indiscriminatim semper purum adsumi potest. Restat itaque, ut ad vitandum scopulum, quem communem fere esse video omnibus tis, qui calculum hunc incautius trattant, subjiciamus adhuc ejus rei exemplum in une altereve Problemate, e cujus enodatione Lectori constare posit, undenam, & quibus criteriis dignoscatur, quid pro quovis semper elemento summando substitui conveniat.

### LI.

Exhibere longitudinem Curva Parabolica per seriem. [Fig. 3.]

Fingamus BCD curvam esse Parabolam, cujus vertex B, axis BG, latus rectum = a, abscissa BG = x, applicata GD = y, ipsa BCD curva = s; proinde elem. FG vel CH = dx, DH = dy, & CD  $[\sqrt{(dx^2 + dy^2)}] = ds$ . Erit ex natura curvae

auta prima longitudinum; quoniam minutum unum est radii pars o. 0002908882 &c. augenda est tangens anguli rhumbici o. 4342944 in

ratione 0: 0001 ad 0: 000290882 &c. & ea fiet r. 2633114 &c. quæ tangens est anguli 51°: 38'. 9":

(\*) Vide Num, sequentem.

Digitized by Google

curvæ ex == yy; hinc differentiando edx == 2ydy, quadrandoque No. XC.  $aadx^2$  [  $aads^2 - aady^2$ ] =  $4yydy^2$ , & facta transpositione  $aads^2$ = and  $y^2 + 4 yydy^2$ , extractague tandem radice ads  $= dy \sqrt{(aa + 1)^2}$ 477), quæ quantitas est, de qua summanda agitur. Ad surditatem primo eliminandam pono  $\sqrt{(aa + 4yy)} = z - 2y$ , fiet aa = zz - 4zy, & y = (zz - aa): 4z; hinc dy = (zz + aa)AA) dz: 4zz, nec non  $[z-2y]\sqrt{(AA+4yy)}=(zz+AA)$ : 2z, adeoque  $[ads] dy \sqrt{(aa+4\pi)} = (z^4 + zaazz + a^4) dz$  $8z^3 = [\text{membris separation positis}] \frac{1}{8}zdz + \frac{1}{2}aadz: z + \frac{1}{8}a^4dz$ zi, de quorum nunc summis dispiciendum. Hunc in finem considero relationem, quam habet assumta litera indeterminata z ad ordinatas curvæ nostræ, camque, ex facta hypothesi  $\sqrt{(aa)}$ +477) == z - 27, cognosco talem esse, ut existente y = 0, z non pariter evanescat, sed sit \_\_a, & quod crescente y eo fortius crescere debeat z; quapropter extensa concipiatur ipsa z in recta EK a puncto E, & sit prima EA, quæ nascenti y respondet, = a, ultimaque z, quæ respondet ultimæ y, seu applicatæ GD, esto EK. Tum fluere intelligatur ab A ad K indefinita recta AL vel KM, æqualis ubique i ez sintegrali scilicet puro primi membri  $\frac{1}{4}zdz$ , minimaque adeo in A &  $=\frac{1}{16}AA$ ; sic ipsum fluentis lineæ incrementum fiet ¿zdz, & omnia incrementa quæ capit linea, dum ex A movetur in K, repræsentabunt omnia 12dz, quæ ordinatis y a minima [-0] ad ultimam [GD] ordine respondent, hoc est que pertinent ad curve parabolice portionem reclificandam BD. Constituunt autem omnia ilia incrementa, ut liquet, non integram KM [ 16 22] sed excessium tantum ejus supra rectam AL [ taa a ] hoc est, KM —AL seu is (zz — aa). Integrale igitur primi membri zdz, quod huc quadrat, est 16 (22 - 44). Similiter pro integrando tertio membro 1 at dz: z, fingo z extendi in recta NP a punato N, primamque que nascenti y respondet esse NO = a, & quæ respondet ultimæ, NP; hinc fluere concipio ab O versus P quantitatem  $\frac{1}{16}a^4$ : zz, ceu integrale purum ipsius  $\frac{1}{6}a^4dz$ :  $z^3$ , puta rectam OR vel PQ, que proin maxima erit in O & == 1544, indeque versus P decrescet; decrementa itaque, quæ patitur linea Rrrrr 2 OR,

No. XC. OR, quousque pervenit in PQ, denotabunt omnia elementa  $\frac{1}{8}a^4dz:z^3$ , quæ portioni curvæ parabolicæ BD respondent: sed omnia illa decrementa, ut apparet, non efficient rectam PQ seu  $\frac{1}{16}a^4:zz$ , verum potius OR — PQ seu  $\frac{1}{16}aa$ —  $\frac{1}{16}a^4:zz$ ; quapropter integrale tertii membri  $\frac{1}{8}a^4dz:z^3$  huc pertinens  $\frac{1}{16}(aa$  —  $a^4:zz$ ), summaque adeo primi & tertii  $\int_{\frac{1}{8}}^{1}zdz + \int_{\frac{1}{8}}^{1}a^4dz:z^3$ .  $z^3$  =  $\frac{1}{16}(zz-aa) + \frac{1}{16}(aa-a^4:zz) = \frac{1}{16}(z^4-a^4):zz$ .

Restat intermedium adhuc membrum expediendum zaadz: z. Hoc cum absolute summari nequeat, in seriem converto, ponendo prius z = a + t, ut denominator fiat bimembris; hinc enim fit  $\frac{1}{4}$  and  $z : z = \frac{1}{4}$  and  $t : (a+t) = [per XXXVII] \frac{1}{4}$  and t = 1 $-\frac{1}{2}tdt + \frac{1}{4}ttdt: a - \frac{1}{2}t^3dt: aa &c. & facta summatione,$  $\int (\frac{1}{4}a^2dz : z) = \frac{1}{4}(at - \frac{1}{2}tt + \frac{1}{3}t^3 : a - \frac{1}{4}t^4 : a^2 + \frac{1}{5}t^5 : a^4 &c.)$ Nota, quod hic pro quolibet seriei termino substituam ejus integrale purum, quoniam ex æquatione z = a + t colligo, quod existence z = a [hoc est y = 0], ipsa t, ut & quantitates fluentes omnes,  $\frac{4t}{4.1}$ ,  $\frac{tt}{4.2}$ ,  $\frac{t^3}{4.34}$  &c. quoque sint =0, id est, quod hæ a o fluere seu incrementa sumere occipiant; hinc enim manifeste liquet, omnia ipsarum crementa, nempe omnia adt, ztdt &c. ipsis quantitatibus ultimis 141, 111 &c. æqualia fore. Quod idem quoque, si quis examinet, in omnibus præcedentium Propp. exemplis contingere observabit, indeque concludet, recte a nobis factum, quod ibidem inter summandum pura semper integralia assumserimus, tametsi ejus rei rationem diserte non adjecerimus. Sed revertamur ad propositum: Inventa summa medii membri zaadz: z, si reliquorum summæ supra repertæ adjiciantur, emergit summa, omnium  $\int_{\frac{\pi}{2}}^{1} z dz + \int_{\frac{\pi}{2}}^{1} a dz : z + \int_{\frac{\pi}{2}}^{1} a^{4} dz :$  $z^{3}$ ), hoc eft,  $as = \frac{1}{16}(z^{4} - a^{4})$ ;  $zz + \frac{1}{4}(at - \frac{1}{2}tt + \frac{1}{3}t^{3})$ ;  $a - \frac{1}{4}(at - \frac{1}{2}tt + \frac{1}{3}t^{3})$ ;  $a - \frac{1}{4}(at - \frac{1}{4}tt + \frac{1}{3}t^{3})$ ½½4: 42 &c.) & facta divisione per 4. longitudo curvæ 5 seu BD'  $=\frac{1}{16}(z^4-a^4): azz+\frac{1}{4}(a-\frac{1}{2}tt:a+\frac{1}{3}t^3:a^2-\frac{1}{4}t^4:a^3$  &c.) quæ denique posita a=t=4. & z=a+t=8. fit 15+1  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$  &c. unde cum sit hoc casu  $y = \frac{1}{4}(zz - aa)z$ .  $=\frac{3}{2}$ , & x=y:  $A=\frac{9}{16}$ , sequitur, quod existente latere recto Parabolæ.

Parabolæ 4; & abscissa BG &, aut applicata GD }, longitudo No. \*\*Courvæ parabolicæ BD æquetur 15 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 &c.

COROLL. Ex serie collata cum XLII, curvam parabolicam cum spatio hyperbolico inter asymptotas comparandi modus innotescit. Sufficit monuisse.

### LII.

Rectificare Curvam Logarithmicam per seriem & aliter. [Fig. 1].

Insistat axi SA o curva Logarithmica CBz, cujus ordinata AB = 1, subtangens AK = b, alia quavis applicata RE [ $\rho \epsilon$ ] =  $z_{i}$ ejusque elementum EF [ \* o ] = dz; quæritur rectificatio portionis curvæ BE[B:]? Quoniam, per XLVII, elementum abscissa AR [A], nempe FG  $[\varphi \gamma] = bdz : z$ , erit EG' [EF' +FG']  $= dz^2 + bbdz^2 : zz = (zz + bb)dz^2 : zz$ , indeque elementum curve EG  $[i\gamma] = dz\sqrt{(zz+bb)}$ : z = [terminis]fractionis per  $\sqrt{(zz+bb)}$  æque - multiplicatis ] (zzdz+bbdz):  $z\sqrt{(zz+bb)} = zdz: \sqrt{(zz+bb)} + bbdz: z\sqrt{(zz+bb)}$ , de quorum summatione hic quaritur. Prioris membri integrale purum est  $\sqrt{(zz+bb)}$ , quod sob primam z = AB = 1 inde  $a\sqrt{(1+bb)}$  decrescere [crescere ] intelligitur ad usque  $\sqrt{(zz)}$ +bb); adeo ut omnia ejus decrementa [incrementa] huc quadrantia, seu  $\int (zdz : \sqrt{(zz+bb)})$  sint  $= \sqrt{(1+bb)} - \sqrt{(zz+bb)}$ bb)  $[\sqrt{(zz+bb)} - \sqrt{(z+bb)}]$  hoc est, æqualia differentiæ duarum in B & E [+] tangentium rectarum BK & EN [+1]. Posterioris membri  $bbdz: z\sqrt{(zz+bb)}$  integrale, quoniam ita planum non est, prævia reductione investigare conor, caque simili huic, qua, supra Prop. L, pro curva Loxodromica sui usus, cum in elementis analogiam quandam observem. Pono itaque primo z = bb : p, eoque mediante transformo  $bbdz : z \sqrt{(zz + y)}$ bb) in —  $bdp: \sqrt{(bb+pp)}$ ; definde facto  $\sqrt{(bb+pp)} = p+q$ . five p = (bb - qq): 2q; indeque elicio  $[bbdz: z\sqrt{(zz+bb)}]$ -bdp:  $\sqrt{(bb+pp)} = bdq$ : q, quod per XLVII, elementum esse cognosco abscissa cujusdam in Logarithmica, quam tandem ita determino: Quoniam p = (bb - qq): 2q. & z = bb: p, Refer 3

No. XC. fiet s = abbq: (bb - qq), flout viciffin  $q = (-bb + b\sqrt{z}$ +bb): z; & quia prima z = AB = 1, erit que huic respondet prima  $q = -bb+b\sqrt{(1+bb)}$ . Pro constructione, abscindo in tangente BK partem K = KA, in ordinata AB partem BV = Ba, & in V statuo VX parallelam ipsi AK; pari modo in tangente va [ idem imaginatione supple in NE] sumo r= νρ, hinc ev=er, & duco vx parallelam νρ; quo pacto constat fore  $VX = \text{prim} x q = -bb + b\sqrt{(1+bb)}$ , & VX= ultimate  $q = (-bb + b \sqrt{(xx + bb)}) : x$ . Quocirca fi ambat VX & vx, vel ctiam loco harum fola quarta proportionalis ad VX, vx & AB [quæ sit SC vel oz] applicetur Logarithmicz, erit intercepta applicatis VX & vx axis portio, vel etiam ipsis AB, SC  $[\sigma z]$  interjecta portio AS  $[A\sigma]$  [ex natura enim curvæ æqualis utrisque intercipietur  $= \int (b dq : q)$ , id est, omnibus bdq:q, see omnibus  $bbdz:z\sqrt{(zz+bb)}$ , pro portione curvæ BE [Be] rectificanda infervientibus. Et quoniam posita differentia inter AB & SC  $[\sigma z] = x$ , resegmentum axis AS  $[A\sigma]$  $=bx\pm\frac{1}{2}bxx+\frac{1}{2}bx^3\pm\frac{1}{4}bx^4$ , &c. per XLVII, erit hujus posterioris membri integrandi bbdz:  $z\sqrt{(zz+bb)}$  summa etiam per seriem reperta. Additis itaque amborum summis fient omnia EG [ $\epsilon\gamma$ ], see longitudo curvæ BE [B $\epsilon$ ] =  $\sqrt{(1+bb)}$   $\omega$  $\sqrt{(zz+bb)+bx\pm\frac{1}{2}bxx+\frac{1}{2}bx^2\pm\frac{1}{2}bx^4}$  &c. = differentiæ tangentium BK & EN [ \*\* ] una cum resegmento axis AS  $[A\sigma].$ 

### ЕПІМЕТРА.

I.

Um Torcularia nostratia publica, quibus mustum quotannis e racemis exprimitur, consistant in pragrandi arboris trunco propemodum horizontali, cujus una extremitas fulcro sirmata premendos racemos excipit, altera perpendiculariter in cochleam feminam excavata est, qua cochleam marem recipit, ingenti inferius sacoma-

te

ne humi jacente instructam, & circumagendam, donec sacoma humo No. KC. levatum fuerit: Quaritur, quid sentiendum de jurgits inter Dominum num racemorum & Dominum torcularis frequenter oboriri solitis, quorum ille sacoma in aere pendulum altius elevari impense petit. bic anxie vetat?

Resp. Userque ridicule: cum onus etiam sesquipedali a terra intervallo sublatum haud quaquam majorem, quam pollicis tantum latitudine ab cadem divulsum, vel racemis vel torculari vim inserat.

### II.

Bacillus teres & gracilis [Fig. 4.] ita notatus in C. ut sumtis continue proportionalibus AB, AC, AD, gravitas ejus ad gravitatem specificam alicujus liquoris se kabeat ut BD ad AB; si extremitate sua A ita suspendatur e silo, ut altera extremitate B libere pendeat intra dictum liquorem, immergetur eidem usque ad notam C: modo per altitudinem puncti suspensionis id liceat. (2).

### III.

Unde talis bacillus per totam longitudinem rite divisus novum quod-

(\*) Etenim si bacillus AB, silo in A suspensus, & parte sui BC in liquorem mersus, quiescat, necesse est æquilibrium dari inter binas vires, quibus instar vectis, hypomochlio existente in A, sursum deorsumque urgetur. Altera est ipsius bacilli pondus, quod deorsum tendens in E, bacilli medio, applicatum fingi potest: altera, nisus liquoris bacillo gravioris, & partem immersam BC fursum propellentis, qui nisus in F puncto bisecante BC applicatus concipi debet. Sunt igitur hæ vires inter se, ut earum distantiæ ab hypomochlio: hoc est, ut AE ad AF ita nisus liquoris ad pondus bacilli. Est vero nisus liquoris ad pondus partis BC, ut gravitas specifica liquoris ad specificam bacilli gravitatem, id' eft, ut AB ad BD. Et pondus partis BC ad pondus totius bacilli (quia teres est) ut BC ad AB. Igitur exequo BC ad BD ut nifus liquoris ad pondus bacilli (feu AE ad AF). Et dividendo, BC ad CD ut AE ad EF, vel ut 2AE ad 2EF, id est, ut AB ad AC (nam EF = EB - BF. & 2EF = 2EB - 2BF = ABBC = AC. ) Quare AB ad AC, ut BC ad CD, & ut AB --- BC ad AC --- CD, feu AC ad AD. Sunt igitur AB, AC, AD, continue proportionales. Vide Phoronomians HERMANNI, Lib. II. Sect. L. Cap. 3. Prop. 14. pag. 159.

No. XC. quoddam genus exhibet Instrumenti Hygrostathmici, quo gravitates liquorum examinari solent. Callis Pésc-liqueur disti.

### IV.

Vulgares machinula qua huic usui inserviunt, consistunt que in bulla quadam vitrea instructa collo cylindrico oblongo & gracili, hoc desectu laborant, quod divisiones colli aquales habent. Ha enim ad denotandas aquales gravitatum differentias, versus bullam in proportione harmonica decrescere debent. (b).

### V

Sic etiam arcus circulares, qui scapis bilancium applicari solent, docente Cl. STURMIO in Collegio Curioso Part. I. Tent. 14. Phænom. 4. perperam in partes aquales dividuntur. Anguli enim examinis & scapi, quos superpondia aqualiter aucta efficiunt, tales sunt, ut differentia tangentium ipsorum eadem proportione a scape decrescant, qua in praced. Corollario, partes colli Instrumenti hygrostathmici a summitate versus bullam diminuuntur (c).

VI. DAR-

(6) Sunt enim ejusdem corporis diversis liquoribus innatantis partes immersæ inverse ut liquorum gravitates specificæ, docente Hydrostatica. Itaque si liquorum gravitates ponantur crescere in progressione arithmetica, id est, per differentias æquales, decrescent partes Instrumenti in progressione harmonica.

(e) Sit AB [Fig. 5] bilancis jugum, A& B pondera, DCF scapus, C punctum suspensionis, Ff arcus circulari scapo applicatus. Jam si pondera A& B sint æqualia, centrum gravitatis eorum bisecabit jugum AB, quod in horizontali situ consistet. At, si superpondio aliquo pondus alterutrum, veluti B, augeatur, transferetur centrum gravi-

tatis in E, & jugum inclinabitur in ab, ut E centrum perveniat in e infra punctum suspensionis C, & scapus situm obliquum dCf obtineat. Sumpta Cd pro sinu toto, de tangens est anguli dCe, vel FCf quem scapus & examen comprehendunt. Sed, ex natura centri gravitatis B: A = AE: BE, & compon. B + A : A = AB: BE, & poridus A, atque jugum ABdata funt. I gitur pars BE fummæ ponderum A& B reciproce proportionalis est. Crescente igitur pondere B, vel summa A + B, per æqualia superpondia ipsi B addita, decrescent partes BE vel be in progressione harmonica. Igitur differentiæ tangentium de erunt differentiæ progressionis harmonicæ.

### VI.

No. XC.

Dantur aquationes locales, quas unica litera indeterminata ingreditur. Tales sunt addx = dx², 2xddx = dx², &c. quarum illa suo seusu locum ad Logarithmicam, hac ad Parabolam includit (4).

### VII.

Davidis GREGORII Analysis curva Catenaria, nupero Actorum Lipsiconsium Julio inserta, oportune ostendit, sieri utique posse, ut quandoque per inevidens & falsum, plausibile licet, ratiocinium ad veram conclusionem perducamur.

### VIII.

Responsio Anonymi, mense Jun. 1697, art. 13. Diarii Berolinensis exhibita, ad argumentum pro possibili aternitate mundi inter proxima nostra Disputationis Corollaria † ventilatum, nullius est pretii.

(4) Æquatio  $2xddx = dx^2$  indust hanc formam 2ddx: dx = dx: x, & integrando, erit 2l(dx) = lx, aut, addita constante  $l(dy^2) - la$  homogeneitatis gratia,  $2l(dx) = lx + l(dy^2) - la$ , vel revertendo a logarithmis ad numeros,  $dx^2 = xdy^2: a$ , aut  $dx \lor (a:x) = dy$ , vel  $adx: \lor ax = dy$ , atque integrando rursus,  $2\sqrt{ax} = y$  vel y+b, quæ est ad Parabolam.

A Equation autem  $x d d x = d x^2$ , cum reducatur ad ddx : dx = dx : x, erit, integrando & confiante l(dy) = lx = lx

+1 (dy), vel, quia logarithmorum æqualium æquales sunt numeri, dx = xdy: a, aut a = xdy: dx, ad Logarithmicam, cujus subtangens

Sed  $addx = dx^2$  ita reducitur; ddx: dx = dx: a, integrando & fublata conftante l(dy), fit l(dx) = l(dy) = x: a, aut redeundo ad numeros dx: dy = N(x:a); feu dy = dx: N(x:a) atque y = b = aa: N(x:a), rurfus ad Logarithmicam, cujus fubtangens = aa fed inverso quodam fitu positam.

† No. LXXIV. pag. 764.

FINIS.

ر بخم عد

Jac Bernoulli Opera,

Stass

N. XCI

Nº. XCI.

## JACOBI BERNOULLI CIRCINUS

PROPORTIONUM NAUTICUS,

Scala Loxodromica instructus, bujusque Fabrica mire facilis.

Eometræ Problema de invenienda Longitudine puncti in Loxodromià ex ejus data Latitudine, co quod transcen-Lipf. 1699. dens esse & a summis Secantium dependere animadverterent, haud aliter quam approximando solvere sunt assucti, adhibitis eum in finem Mappis quibusdam seu Tabulis, quas Latitudinum crescentium vocant, ex additione plurium Secantium satis operose constructis. Solus hactenus rem accurate confecit omni scientiarum laude cumulatissimus Vir Dnus. Leibnitius, sed calculi laborem non sustulit, Problemate quippe ad Logarithmos Sinuum versorum nondum supputatos redacto. Vide Acta Lips. 1691, Mense Aprili, pag. 182. Data nuper occasione, cum positionibus quibusdam de Seriebus infinitis \* conscribillandis occuparer, in modum incidi consequendi quæsitum absque ullo labore; animadverti enim, Scalam Loxodromicam in Logarithmorum, quæ vulgo prostant, Tabulis ita jam paratam haberi, ut inde non tam calculo erui, quam exscribi solummodo opus

\* No. præced. Prop. L. pag. 855 & seq.

habcat.

habeat. Modus-talis: Notentur in columna A arcus Latitudi-No. KCI, num, seu partes quadrantis ordine per singulos gradus graduumve minutias a o ad 90° [sufficit in adjuncto laterculo rem exhibere in denis gradibus.] His in columna B respondeant totidem partes semiquadrantis a 45° ad 90°, differentiis progredientes, quæ sint semisses differentiarum columnæ A. Horum posteriorum are

| A<br>Grad. Lat. | B   | C<br>Grad.Long. |
|-----------------|-----|-----------------|
|                 | -   |                 |
| . 0             | 45  | 0               |
| 10              | 50  | 7.61865         |
| 20              | 55  | 13.47732        |
| 30              | 60  | 23.85606        |
| 40              | 65  | 33.13275        |
| 50              | 70  | 43.8934I        |
| -60             | 75  | 57.19475        |
| 70              | 80  | 75.36812        |
| 80              | 8.5 | 105.80482       |
| 90              | 90  | Infin.          |
|                 |     | ,               |

cuum exscribantur in columna C Tangentes artificiales, dempto a singulis Logarithmo Sinus totius, quo pacto parata erit Tabella, significabuntque primæ ad sinistram notæ numerorum columnæ C, gradus Longitudinum integros, & quinque reliquæ ad dextram punctulis discretæ graduum partes centies millesimas. Respicit autem hæc Tabella primario Loxodromiam, cujus angulus cum meridianis est 37°. 9'. 42", (a) sed aliis interim quibus-libet Loxodromiis facile accommodabitur, si siat, ut 7579869, tangens anguli prædicti, ad tangentem dati alterius cujusvis anguli

(4) Vide No, presc. Prop. L. Schol. pag. \$58, & 859.

No. XCI. li Rhumbici, sic Longitudo e regione datæ Latitudinis in Tabula reperta ad Longitudinem quæsitam. Ut vero & hujus operationis molestia leventur imperiti Nautæ, poterit ex ista Tabella Scala confici, eaque posthac cum linea Tangentium Circinis proportionum insculpi, hoc fere modo: Linea partium æqualium repræsentet gradus Longitudinum eorumque partes; huic adjungatur alia, si lubet, parallela, quæ gradus Latitudinum comprehendat, & cujus divisiones sic instituantur, ut decimus gradus Latitudinis respondeat 7. 61865 gradui Longitudinis 1 vicesimus Latitudinis 15. 47732 gradui Longitudinis, & consequenter, prout ex laterculo apparet. Tandem etiam in utrumque Instrumenti erus projiciatur Seala Tangentium cum suis divissionibus, ejusque locus, qui incidit in 37°. 9'. 42", asterismo notetur. Usus bujus Circini proportionum talis: Sit, exempli gratis, instituta velificatio in Rhumbo quinto, hoc est, in angulo 56°. 15', a 20° Latitudinis parallelo ad usque 40 um & quæratur Longitudinis evariatio: Sumo in Scala Latitudinum intervallum 20 & 40, illudque diductis, quantum satis est, Instrumenti eruribus in linea Tangentium asterismis applico; mox in hac linea distantiam accipio inter numeros 56°. 25' utriusque cruris, eamque in lineam partium æqualium transfero; in qua sic abscindet optatam Longitudinum differentiam, quæ est 34. 85973 seu 34°. 51'. 35". Potest vero etiam eadem facilitate conversum Problematis hujus expediri, & ope talis Circini proportionis ex datis Latitudinibus duorum le-. corum inveniri angulus Rhumbi, & si quæ solent alia his affinia inter Nautas Problemata agitari; unde vix aliud simplicius & ad praxin accommodatius adminiculum in usum horum Hominum excogitari posse, facile quis sibi persuadeat.

N°. XCII,



· 🕹 🔑



N°. XCII.

## JACOBI BERNOULLI QUADRATURA ZONARUM CYCLOIDALIUM

### demonstrata.

Mnia, quæ circa Quadraturas spatiorum cycloidalium in- Alla Erud. veniri possunt. una Cycloidis proprietate dudum detecta Lips. 1699. nituntur, & ex ea tam aperte fluunt, ut Viri celeberrimi HUGENIUS & LEIBNITIUS, qui duo ejus segmenta quadrarunt, non potuissent non pari facilitate cætera omnia segmenta & sectores quadrabiles reperire, si animum intendere voluissent.

Cum enim, ut vulgo notum, BL æquetur arcui circulari AL, & spatium externum ABN segmento circulari ALI, poterit, proprietatis hujus ope, spatium cycloidicum quodvis imaginabile co reduci, ut non nisi figuræ rectilineæ & segmenta quædam circularia habeantur; idcirco, ut spatium fiat quadrabile, illi tantum termini, qui ex segmentis circularibus constant, mutuo se destrucre sunt fingendi, & nihilo æquales ponendi [ quod fundamentum solutionis est]; e qua deinde suppositione, quantitates affumtæ facile determinantur. Quæritur ex. gr. quantæ sint assumendæ rectæ HK, HI, ut Zona IKDB quadraturam admittat: Pono HA = a, HK = x, HI = z, KM = p, IL = q, AM vel DM = s, AL vel BL = t; erunt fectores AHM = 1as, & AHL = 1at; adeoque segmenta AKM  $[ADO] = AHM - KHM = \frac{1}{2}As - \frac{1}{2}px$ , & AIL Seese 9

No.XCII. [ABN] = AHL - IHL = 14t - 19z. Sed segmentum cycloidicum AKD=KO-ADO=KO-AKM=  $\overrightarrow{AK} \times (KM + MD) \longrightarrow AKM \longrightarrow AK \times (|KM + AM) \longrightarrow$  $AKM = (a - x) \times (p + s) - \frac{1}{2}as + \frac{1}{2}px = ap - \frac{1}{2}px +$ ½ as — xs; & pariter segmentum alterum AIB = aq - ½ qz + i at - zt; ac proinde zona IKDB = AIB - AKD =  $aq - \frac{1}{2}qz - ap + \frac{1}{2}px + \frac{1}{2}at - zt - \frac{1}{2}as + xs$ ; ubi liquet, quatuor priora membra denotare figuras mere rectilineas; solasque quantitates reliquas, quas ingrediuntur : & s, impedire quo mious zona sit quadrabilis: facio ergo has aquales nihilo, ut sit  $\frac{1}{3}at - zt - \frac{1}{2}as + xs = 0$ ; ubi si posuero t habere ad s rationem quamcunque [numeri tamen ad numerum, ut, uno arcuj dato, alter geometrice construi possit, ] semper habebo æquationem, quæ, litteris & & s eliminatis, relationem ipsius z ad x patefaciet; nempe, si t = 2s, fiet  $z = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}x$ ; fi t = 3s, habetur  $z = \frac{2}{5}a + \frac{1}{5}x$ ; fi t = 4s, crit  $z = \frac{2}{5}a + \frac{1}{5}x$ x, & sic perpetuo in cadem progressione (4). Cumque etiam ex data recta HK, finu nempe complementi arcus AM, pervulgata analysi reperiri possit sinus complementi arcus dupli, tripli, quadrupli, &c. poterit adhuc z in aliis terminis inveniri; nempe 0 t = 2s; crit z = (2xx - 4a): A; 0 t = 3s, z $=(4x^3-3aax):aa;$  (1 = 45,  $z=(8x^4-8aaxx$  $+a^4$ ):  $a^3$ , &c. (b) qui valores cum superioribus, singuli cum fingulis, collati, novas porro æquationes subministrabunt, per quas ipsa quoque x, seu HK, determinabitur.

Atque ad eundem modum infinita alia spatia quadrabilia detegi

poi-

(a) Nam cum ponatur  $\frac{1}{2}$  at -2t  $-\frac{1}{2}$  as +xs = 0, vel (a-2z)t = (a-2x)s, fi fiat t = ns [n denotante numero quovis integro] erit (a-2t)n = a-2x, unde eft z = (n-1)a : 2n + x : n, hoc eft, fi n = 2,  $z = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}x$ ; fi n = 3,  $z = \frac{2}{6}a + \frac{1}{3}x$ ; fi n = 4,  $z = \frac{3}{4}a$ 

+ 1x, &c.

(b) Vide Num. X C V I I. Jam vero  $\frac{1}{4}a + \frac{1}{2}x = 2 = (2xx - aa) : a$ , dat  $4xx - ax = \frac{5}{2}aa$ , vel  $x = (1 + \sqrt{41})a : 8$ . Et  $\frac{1}{3}a$   $+\frac{1}{3}x = 2 = (4x^3 - 3aax) : aa$ dat  $12x^3 - 10aax - a^3 = 0$ , &c. possunt. Sie reperiri potest, ex. gr. sector quadrabilis DAB re-No-XCII. ctis AB, AD; comprehensus, vel zona BDLM, arcu cycloidali BD & circulari LM intercepta, quæ quidem perpetuo sectoris dupla est (\*). Existente namque HK seu  $x = \frac{1}{8}a + \frac{1}{8}a\sqrt{33}$ , vel  $x = a\sqrt{8}$ , vel  $32 \times 4 - 32 \times 4 \times 2 \times 4 \times 4 = 0$ ; &c. & assume as a limit of arcu AL vel duplo, vel triplo, vel quadruplo. &c. ipsius AM, erit subinde sector BAD = triang. HAL — triang. HAM, & zona differentiæ triangulorum dupla (4).

Methodum vero tam facilem haud alia fini pandere volui, quam ut Frater, exemplo meo, ad paria præstanda incitatus, mei quoque Problematis Isoperimetrici promissam analysin tandem aliquando nobis impertiat.

iquando nobis impertiat.

### Videatur Nus. XCV.

(°) Nam sector B A D = segm. ADBA — fegm. ADA, & zona BDLM = fp. ABLMA - fp.ADM. Est autem sp. ABLMA duplum fegm. ADBA, & sp. ADM duplum segm. ADA. Etenim sp. ABLMA = ANBI - ANBDA - AMLI = ANBI - 2AMLI [quia ANBDA = AMLI] === (a-z)(t+q)-at+qz=aq — 12. Sed segment. ADBA = A N B -- fp. A N B D A =ANB — AMLI  $= \frac{1}{2}aq - \frac{1}{2}tz$ . Pariter spat. ADM = ap --- sx, & fegm. ADA =  $\frac{1}{2}ap$  -  $\frac{1}{2}sx$ . Ideo zona BDLM = aq - tz - ap+ sx, & sector ABD = 1 49 --žiz — žap + žsx. Illa igitur

istins dupla.

(d) Ut tam zona quam sector fint quadrabiles, pone terminos \_ 12 + 1x, quos ingrediuntur 1 & s, æquales nihilo, & erit z = z, vel, fi fiat t = ns, z = x:n, nee non sector = 1 aq - 1 ap = 1HAL - HAM. Sit n=2, erit  $\frac{1}{2}x=$ z = (2xx - aa) : a, unde est 4xx\_\_\_ ax \_\_\_ 2 a a = 0, cujus radix  $x = \frac{1}{8}a + \frac{1}{8}a\sqrt{33}$ . Sit n = 3, est  $\frac{1}{3}x = 2 = (4x^3 - 3aax) : aa, una$ de habetur  $12x^3 = 10aax$ , Vel x =4/5. Fac n \_\_ 4, erit \ \ \ \ x = z \_\_  $(8x^4 - 8aaxx + a^4)$ :  $a^3$ , seu 32 x4 --- 32 AA XK --- A3X + 4 A4 \_\_\_ 0, &c.

N'. XCIIL

### विस्तर के हते के हते के हते के कि की की की की की की की की की

Nº. XCIII.

## JACOBI BERNOULLI SOLUTIO

# PROPRIA PROBLEMATIS ISOPERIMETRICI,

Propositi in Actis Lips. mens. Maio 1697.
pag. 214. (\*)

Lipf. 1700. Jun. p. 261. lysis, curioso Lectori in sequente Tabella contemplandam sisto,

(\*) Problematis issus, quod inter præstantishmos Geometras BERNOULLIOS agitatum est satis diu, Solutionem communicavit Johannes cum Leibnitio, mense Junio 1698, cumque Noster issan suam Solutionem a°. 1700 publici juris secisset, Alter ad Acad. Reg. Parisinam Solutionem suam transmissit, Jan. 1701, sub sigillo, tum demum aperiendo, cum Frater analysim dedisset. Hanc vide N°. XCV; Johannis vero Solutionem in Assis Acad. Paris. 1706. Deinde TAYLORUS in Methodo increm. a°. 1715, idem Problema suo

more solutum dedit. Sed a°. 1718 Job. BERNOULL I istud argumentum resumens, multo elegantius & simplicius rem exposuit; quam eodem fere tempore, eadem prope methodo tractavit HERMANNUS. Tandem Eulerus, an. 1732 & 33. in Comm. Acad. Petrop. Tom. VI. hoc idem Problema latisfime acceptum folvit, & in Tom. VIII, qui dum hæc scribimus ad nos defertur, idem exequitur, facillima usus methodo, cujus specimen dederamus No. LXXV, Nota a, pag. 770, quamque ideo, quia præoccupavit, accep;

Digitized by Google

in qua litteras a & b pono designare quantitates constantes, x & N. XCIII. y coordinates curvæ quæsitæ, t ipsam curvæm. p quantitatem quamcunque datam per x, & q quantitatem datam per t: (b).

acceptam ipsi referendam agnoscimus. Nunc satis erit, si æquationes Tabellæ sequentis, quanta poterimus brevitate, demonstremus, secundum D. Job. BERNOULLI methodum

posteriorem. ( b ) Etsi Problema quod N°. LXXV universaliter solutum est, cum Isoperimetrico aliquid habeat affinitatis, in eo tamen differunt, quod illud unicam complectatur conditionem, inveniendi scil. curvam, cujus functio aliqua proposita sit Maximum, vel Minimum: istud vero insuper exigat ut curva quæsita sit datæ longitudinis. Quare non satis est hic spectare duo curvæ elementa, ut N°. LXXV factum est: Non posset enim conditio les mequales servari, cum nequeat esse [ Vid. fig. A ibid. ] CG + GD = CL + LD. Sed omnino confideranda funt tria curvæ elementa, qualia sunt hic [fig. A & B] BC, CD, DE, quæ tribus infinite vicinis BF, FG, GE fint æqualia, & insuper talia, ut istorum functio proposita sit simili functioni illorum æqualis; quo fiet, ut hæc functio sit Maximum, Mini-Id vero duplici ratione mumve. concipi potest: vel [fig. B] ut fingula elementa BC, CD, DE singulis BF, FG, GE fint æqualia; fingendo nempe BC & ED circa polos B, E gyrari incipere, & venire in fitum BF, EG, talem ut fit

Fas. Bernoulli Opera.

FG = CD : Vel [Fig. A], utqualibus manentibus abscissarum [vel ordinatarum] elementis QR, RS, ST, fingantur puncta C & D fluere in F & G, juxta rectas RO, SP; adeo ut, quanto breviores sunt rectæ BF, EG rectis BC, ED, tanto reda FG longior sit reda CD. In utraque autem hypothesi, binæ conditiones, isoperimetri altera, altera functionis maximæ, dabunt binas æquationes, exprimentes relationem inter CF & DG [Fig. A], vel inter Ca & Gb, vel Fa & Db [ Fig. B], ex quarum æquationum comparatione deducetur æquatio curvæ ABCDE.

Inquiramus itaque statim quid ferat conditio isoperimetri, & primum in secunda hypoth. [Fig. A]. Si centris B, K, E describantur arcus Fa, Cc, Dd, Gb, & ex æqualibus BCDE \_\_ BFGE auferantur æqualia Ba + KC + KD + Eb = BF+Kc+Kd+EG, remanebunt æqualia Ca+Db=Fc+Gd; unde est  $F_{c}$ — $C_{a}$  =  $D_{b}$ — $G_{d}$ . Sed, si CF sumatur pro sinu toto, erunt Fc, Ca finus angulorum FCc, CFa, vel CDO, BCN, & Fc ---Ca differentia horum sinuum. Et, si DG sumatur pro sinu toto, erunt Db, Gd finus angul. DGb, GDd, vel DEP, CDO, & Db --- Gd differentia horum sinuum. quoniam Fc — Ca = Db — Gd, Tttt

#### N. XCIII.

| Si |                                               | crit quantitas                 |  |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | $dy = p dx : \sqrt{(aa - pp)}$                | fpdy Maximum  & f(dt:p)Minimum |  |
| z. | $dy = (a - p) dx : \sqrt{(2ap - pp)}$         | Spdy Minimum                   |  |
| 3. | $dy = apdx: \sqrt{((bb-aa)pp - 2aabp + a^4)}$ | f(dt:p) Maxim.                 |  |

erit productum ex CF in diff. sinuum angul. BCN, CDO æquale producto ex DG in diff. sinuum ang. CDO, DEP, quæ producta servant uniformitatis legem; eundem enim situm habet lineola CF inter angulos BCN & CDO, quam lineola DG inter angulos CDO, DEP. Quamobrem, cum politis abscissis AQ, AR, &c. = x, ordinatis QB, RC, &c. = y, curva AB, ABC, &c. = t, fit CF =ddy, finus ang. BCN vel CDO == dy: dt, & differentia sinuum ang. BCN, CDO =  $d\frac{dy}{dt}$ ; conditio isoperimetri dabit, positis dx constantibus, ddy.  $d\frac{dy}{dt} = \text{constanti.}$ 

Et similiter, positis dy constantibus, habebitur ddx.  $d\frac{dx}{dt}$  = constanti.

Sed in prima hypothesi elementi di constantis [sig. B], si centro K describantur arcus Cc, Gg; cum sit CD = FG, erit quoque Fc = Dg. Igitur triangula Fdc, Deg, quæ similia sunt, ut liquet, erunt

æqualia, ideoque Fd - De, seu ab \_\_aF\_bD\_\_be. At, si sumatur Ca pro sinu toto, erunt ad, aF tangentes angulorum aCd, a CF, vel ipsis æqualium CDO, BCN, & ad—a F est harum tangentium differentia. Sed, si sumatur Gb pro sinu toto, erunt bD, be tangentes angul. bGd, bGe, aut ipsis æqualium DEP, CDO, & bD — be harum tangentium differentia. Igitur, propter ad — aF = b D - be, erit productum ex Ca in diff. tangentium ang. BCN, CDO æquale producto ex Gb in diff. tangentium ang. CDO, DEP. Itaque cum sit Ca = ddy, & tangens anguli BCN vel CDO == dy: dx, atque differentia tangentium  $=d\frac{dy}{dx}$ ; conditio isoperimetri dabit, positis de constantibus, ddyx  $d\frac{dy}{dx} = \text{conft.}$ 

Et similiter oftendi posset, ex eadem sigura, quod, positis pariter de constantibus, sit ddx.  $d\frac{dx}{dy} = constantibus$  Inquiramus nunc, quid ferat conditio

| $4. dy = adx : \sqrt{(pp - aa)}$            | f(dy:p) Maxim.<br>& spd: Minim. | N. XCIII. |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| $5. dy = (p-a) dx : \sqrt{(2ap-aa)}$        | f(dy:p) Minim.                  |           |
| 6. $dy = adx : \sqrt{(bb - 2bp + pp - aa)}$ | Spdt Max.                       |           |

Ttttt 2

7.

ditio altera functionis cujuspiam maximæ vel minimæ, percurrendo casus omnes in Tabella Autoris enumeratos.

🥦 I. Si Max. vel Min. debeat esse spdy, seu summa functionis cujusvis p abscissæ [fBH] ductæ in elem. BN vel HI ordinatæ; erit [fig. A] ex natura Maximi, f BH. HI+fCI. IL+fDL. LM=fBH. Hi+fFi. il + fGl. lM, seu, demptis utrinque communibus (fBHfCI). Ii = (fCI - fDL). LI, quæ æquatio uniformitatis legem fervat, cum Ii eodem modo se habeat respectu BH & CI, ac Ll respectu CI & DL. Est autem fBHfCI = dp, & Ii = ddy. Quare conditio proposita dat dd ff dp = constanti, positis nempe dx constantibus. Sed in eadem hyp. conditio isoperimetri dabat ddy.  $d\frac{dy}{dt}$  = conft. Data est igitur ratio inter ddy. dp & ddy. d  $\frac{dy}{dt}$ , seu inter dp & Sit ratio hæc a: 1. Ergo  $\frac{d}{dt} = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}$ p+c, seu ady = (p+c) dt. Quod fi mavis æquationem inter elementa coordinatarum dx & dy, quadrando habebis  $a a dy^2 = (p+c)^2 dt^2 = (p+c)^2 dx^2 + (p+c)^2 dy^2$ , feu  $\pm dy = (p+c) dx \cdot \sqrt{(aa-(p+c)^2)}$ . In qua formula univerfali, fi ponas constantem arbitrariam c=0, habebis  $1^{am}$ . æquat. Tabellæ. Si vero ponas c=-a, habebis  $2^{am}$ . Utrum Curva inventa det spdy Maximum vel Minimum, [præstat enim utrumque pro diversa ratione a ad c] quomodo agnoscatur docet Noster N°. XCVI. Probl. I.

Inde etiam derivantur æq. 4 & 5 Tabellæ. Nam fi  $\int (dy:p)$  debeat esse Max. vel Min. pone aa:p == p, & erit  $\int pdy$  Max. aut Min. atque ideo  $\pm dy = (p+c) dx: \sqrt{(aa-(p+c)^2)} = (aa:p+c) dx:$   $\sqrt{(aa-(aa:p+c)^2)} = (a+pc) dx:$   $\sqrt{(ab-(aa-(aa:p+c)^2)} = (a+pc) dx:$ ponendo c=0, dat æq. 4; sed 5, ponendo c=1.

II. Si Maxim. vel Minim. debet esse fpdt, seu summa sunctionis fBH ducte in BC elem. curvæ; erit ex natura maximi, fBH. BC+f CI. CD+fDL. DE=fBH.BF+fFi.FG+fGl. GE, seu, demptis communibus fBH. Ca-fCI. Fc-fCI. Gd-fDL. Db. Sed sunt Ca-BN.

Digitized by Google

N. XCIII.

| Ĭ. | 7. | $d\eta = qdt: \sqrt{(aa+qq)}$              | fqdy Maxim.<br>& fydg Min. vel Max |
|----|----|--------------------------------------------|------------------------------------|
|    | 8. | $dy = (a - q) dt : \sqrt{(bb - 2aq + qq)}$ | §q dy Min.<br>& fydq Max. vel Min. |

9.

 $\frac{BN}{BC}$  CF, FC =  $\frac{CO}{CD}$  CF, G D =  $\frac{\text{CO}}{\text{CD}}$ GD, & Db =  $\frac{\text{DP}}{\text{DE}}$ GD, quibus substitutis habetur æquatio uniformis & ordinata (BN / BH-CO / CI)  $CF = (\frac{CO}{CD}fCI - \frac{DP}{DE}fDL)GD.$ Eft autem CF = ddy, &  $\frac{BN}{BC}fBH$  $=\frac{pdy}{dt}$ , atque  $\frac{BN}{BC}fBH - \frac{CO}{CD}fCI$  $= d \frac{p dy}{dx}$ . Quare conditio pro-. posita dabit ddy.  $d\frac{pdy}{dt}$  = conft. Sed isoperimetri conditio dat ddy.  $d\frac{dy}{dz} = \text{conft.}$  Data igntur ratio eff inter  $d \frac{p dy}{dt} & d \frac{dy}{dt}$ . Sit ratio here b: 1, & erit  $bd \frac{dy}{dt} = d \frac{pdy}{dt}$ , atque integrando, constante addita, bdy: dt = p dy : dt + a, vel b dy - p dy= adt; quadrando  $(b-p)^2 dy^2$ , =  $a \cdot a \cdot d \cdot t^2$  =  $a \cdot a \cdot d \cdot x^2$  +  $a \cdot a \cdot d \cdot y^2$ , unde fit  $\pm d \cdot y = a \cdot d \cdot x \cdot ((b - p)^2 - a \cdot d \cdot x)$ aa), quæ est æquatio 6, degenerans in 4, si facias b=0.

Inde vero fluunt æq. 3. & 1. Nam fi  $\int (dt : p)$  debeat effe Max. vel Min., pone da : p = p, & erit  $\int p ds$  Max. vel Min. ideoque  $\pm dy = adx$ :  $\sqrt{(b-p)^2 - aa} = adx : \sqrt{(b-aa)^2 - aapp}$ , quæ eft æq. 3, degenerans in 1, ubi fit b = 0.

Ubi tamen notandum æquationes 3 & 6, non ad Maxima  $\int p dt & f(dt:p)$ , fed ad Minima pertinere.

III. Si Max. vel Min. debeat effe fqdy, id eft, summa sunctionis cujusvis q arcus AB [fAB] ductæ in elem. BN ordinatæ, erit [fig. B] ex natura Maximi, fAB. BN +
fABC. CO + fABC D. DP =
fAB. Bn + fABF. Fo + fABFG.
Gp, seu fAB. (BN — Bn) +
fABC. (CO — Fo) + fABCD.
(DP — Gp) = o = fAB. Ca
— fABC. (Ca+Gb)+fABCD.
Gb, aut denique (fABC — fAB).
Ca = (fABC — fABCD). Gb,
quæ est æquatio ad legem uniformitatis ordinata. Hæc vera, quia Ca
= ddy, & fABC — fAB = dq, dat
ddy.dq = const. positis nempedt constantibus. Sed, in eadem hyp.conditio isoperimetri dat ddy. ddy
dr = const.

Quare

| 9.  | $dy = adt: \sqrt{(aa + qq)}$                       | ∫(dy.q) Max.<br>&∫xdq Min. vel Max | N. XCIH. |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 10. | $dy = (aq - bb) dx \cdot b \sqrt{(bb - 2aq + qq)}$ | $\int (dy:q)$ Min.                 |          |
| 11. | $dj = adt : \sqrt{(aa + bb - 2bq + qq)}$           | s dq Max. vel Min.                 |          |

Ut solutiones reddantur generalissimæ, observandum, in (°) omnibus istis æquationibus litteras p & q augeri minuive posse Ttttt 3 quan-

Quare data ratio est inter  $dq & d\frac{dy}{dx}$ .

Sit hæc a: I. Igitur a  $d\frac{dy}{dx} = dq$ , vel integrando, conflante addita, ady: dx = q + c, vel ady = qdx + c dx. Hæc æquatio simplicissima complectitur 7 & 8. Nam, quadrando, est  $aa dy^2 = (q+c)^2 dx^2 = (q+c)^2 dt^2 - (q+c)^2 dy^2$ . Igitur  $\pm dy = (q+c) dt = \sqrt{(aa+(q+c)^2)}$ . Quæ, si facias c = 0, abit in 7, & in 8 si facias c = -a, & aa + cc = bb.

Et ex 7 derivatur 9, pro q substituendo aa: q, atque 8 reducitur ad 10. scribendo hb: a pro a

IV. Si Max. vel Min. debet esse fy dq, hoc est, summa producti ex AH [y] in dq, differentiale sunctionis cujusvis arcus AB [df AB], erit [sig. B] ex natura Maximi, AH. df AB + AI. df ABC + AL. df ABC B + AI. df ABFG, seu [quia ABC ABFG, demtis utrinque communibus] Ca. df ABC — Gb. df ABCD,

hoc est [quia Ca = ddy, & dfABC = dq] ddy. dq = const. positis dt constantibus. Sed in eadem hypecondition isoperimetri dat ddy.  $d\frac{dy}{dx} = const$ .

Itaque data est ratio inter  $dq & d\frac{dy}{dx}$ .

Sit hæc a:1. Ergo  $dq = ad \frac{dy}{dx}$ ; atque integrando, addita confrante, q + c = ady: dx vel qdx + cdx = ady, quæ eadem est ac superior. Unde est quod æq. 7 & 8 dant, non modo fq dy, sed & fy dq Max. vel Min

Pariter vero, si scribas a pro y, invenies curvam, cujus sunctio sadq est Max. vel Min. designari per æquationem qdy + cdy = adx, quæ complectitur 9 & 10 Tabelkæ. Nam quadrando  $(q+e)^2 dy^2 = aa dx^2 = aadt^2 - aady^2$  vel  $\pm dy = adt$ :  $\sqrt{(aa + (q+e)^2)}$ , quæ est 9, si e = 0, 11 vero si e = -b.

(e) Id non satis universaliter verum esse jam dudum animadvertit D. Joh. BERNOULLI. Æquatio, v. N. KCIII. quantitate quacunque constante c; caque ratione id effici, ut curva inventa non tantum conditioni præscriptæ satisfaciat, sed datæ quoque siat longitudinis: exempli gratia, loco primæ æquationis  $dy = p dx : \sqrt{(aa - pp)}$  substitui potest  $dy = (p+c) dx : \sqrt{(aa - pp - 2cp - cc)}$  vel etiam ista,  $dy = (p-c) dx : \sqrt{(aa - pp + 2cp - cc)}$ ; quibus curvæ denotantur, quæ Maximum  $\int p dy$  comprehendunt, insuperque determinatam longitudinem, camque pro quantitate litteræ c majorem minoremve, obtinent.

Sciendum etiam est, reperiri posse æquationes curvarum, quarum  $\int p \, dy$ ,  $\int q \, dy$ , &c. est Maximum Minimumve, cum quantitates, quæ litteris p & q designantur, non tantum simpliciter datæ sunt per x vel t, sed etiam promiscue ex x & y, vel t & y compositæ. Hoc sini sumo differentiale ipsius p [ considerando y instar constantis] quod voco mdx, sacioque  $r = \int m \, dx$  & denique  $dy = r \, dx$ :  $\sqrt{(aa - rr)}$ ; quo pacto habebo æquationem curvæ, cujus  $\int p \, dy$  est Maximum. (d) Similiter sa differentiale ipsius

g: quam primæ substituit Noster, dy = (p+c) dx:  $\sqrt{(aa-(p+c)^2)}$ , dabit quidem  $\int p dy$  Maximum vel Minimum; non vero  $\int (dx + p)$ , cui convenit dy = apdx:  $\sqrt{(bp-a^2)^2 - a^2p^2}$ ) a priori diversa, nissi quando illic c, hic b sunt c0. Dedimus autem, in Nota superiore, pro singulis casibus æquationes completas.

(\*) Si p sit functio ipsarum x & y quam designabimus sic f AH & HB, tunc, ubi fp dy debet esse Max. vel Min. erit [sig. A] ex natura Maximi, fAH & HB. HI + fAI & IC. IL + f A L & L D. L M = fAH & H B. Hi + fAi & iF. il + fAl & IG. I M, quod reducitur, demptis communibus, ad (fAi & iF

—\_ fAH & HB ). Ii — (fAi & i F —fAI&IC). IL — (fAI&IG fAidiF). Ll --- (fAldlGfAL&LD). LM, quæ debitam servat uniformitatem. Itaque cum fAi & iF - fAH&HB sit differentiale functionis p, si dp ponatur = mdx + ndy [ quia p datur in x & y] erit (fAi & iF-fAH & HB). Ii = (mdx + ndy) ddy = mdxddy+ n dy d dy. Sed (f A i & i FfAI&IC). IL designat productum ex IL [dy] in differentiale functionis p ita fumptum, ut x manente [est enim IC = iF] y augeatur quantitate ddy [Nam Ai dum fit AI, incrementum est Ii = ddy ], hoc est (fAi & iF — fAI & IC). IL = nddy. dy = ndyddy. Quare,

ipfius q [fumta semper y constante] vocetur ndt, fiatque v = N.XCIII. In dt, ac dy = vdt:  $\sqrt{(aa + vv)}$ , prodibit curva, cujus  $\int qdy$  est Maximum. (°) Esto, exempli gratia,  $p = \sqrt{(xx + yy)}$ , hoc est, supponendum sit in fig. \* applicatam PZ vel GH æquari\*vid. Fig. 1. chordæ BF, erit differentia ipsius p, xdx:  $\sqrt{(xx + yy)}$ . Curva  $\frac{N.LxxxIII}{Tab.xxxVI}$  igitur, cujus  $\int dy \sqrt{(xx + yy)}$  est Maximum, fit  $dy = [rdx: \sqrt{(aa - rr)}] dx \int \frac{xdx}{\sqrt{(xx + yy)}} : \sqrt{(aa - (\sqrt{(xx + yy)})^2)}$ ; nihilque ad omnimodam Problematis resolutionem deest, præter artisseium separandi quantitates indeterminatas a se invicem, quod prosequi instituti nostri non est. Dantur vero etiam casus, ubi nec opus est separatione, nempe cum littera y non amplius ingre-

id quod conflanti æquale ponendum est; est mdxddy + ndyddy ndy ddy = mdxddy. Ergo, cum conditio isoperimetri det ddy.  $d\frac{dy}{dt}$ = conft., erit inter  $m dx & d \frac{dy}{dt}$ ratio constans, quæ si dicatur a: 1, habebimus  $m dx = ad \frac{dy}{dt}$  & integrando r[fmdx] = ady: dt, vel ady = rdt, atque quadr. aady2= rrdt2  $= rrdx^2 + rrdy^2$ , ac denique dy  $= rdx : \sqrt{(aa - rr)}.$ (e) Pariter fi q designet fAB&AH, fitque fqdy Max. vel Min., erit [ fig. B] ex natura Maximi, (fAB&AH). HI + (fABC & A1). IL +(IfABCD&AL).LM=(fAB&AH). Hi + (fABF & Ai).il +(fABFG&Al). IM, quæ æquatio reducitur ad (fABC&AI—
fAB&AH). Ii— (fABC&AI—
fABF&Ai). IL— (fABCD&AL **−**fABC&AI).LI—(fABCD&AL

----fABFG&Al). LM, quæ uniformis est in utroque membro. Analytice autem redditur sic. Quoniam  $fAB \not\subset AH = q$  data in t &y, erit (fABC&AI — fAB&AH). Ii = dq. ddy = (mdy + ndi) ddy= m dyddy + n diddy, atque (f ABC & AI - f ABF & Ai). IL = mddy. dy = mdyddy.  $\cdot$  Quare id quod constans ponendum est, nempe (fABC&AI — fAB&AH). Ii — (fABC&AI—fABF&Ai.) IL, erit = m d y d d y + n d i d d y - m d y d d y + n d i d d y - m d y d d y - n d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i d d y - m d i dperimetri dat ddy.  $d\frac{dy}{dx}$  = conft. Erit itaque data ratio [a:1] inter ndiddy & ddy,  $d\frac{dy}{dx}$ , vel inter ndt &  $d\frac{dy}{dx}$ . Unde est  $ndt = ad \frac{dy}{dx}$  & integrando v = ady: dx, vel ady = vdx. Quadrando aady2 = vvdx2 = vvdx3  $--v \cdot v \cdot dy^2$ , at que tandem  $dy = v \cdot dt$ : √( aa + vv ).

N. XCIII. ingreditur differentiale ipsius p; velut si ponatur p = (xx+yy): vel =(xx+yy-by): a, &c. hoc enim in casu æquatio curvæ non erit diversa ab ipsa  $dy = x \times dx : \sqrt{(a^4 - x^4)}$ ; sic ut hinc concludamus, eandem curvam BFN Problemati satisfacere. five applicatam PZ quadrato applicatæ PF, five quadrato chordæ BF, aut infinitis aliis modis proportionari supponamus; pariterque etiam in aliis. Obiter hic noto, quod Frater mentione hujus curvæ facta in Ephem. Gall. (f) asserit, illam esse, quam refert linteum a pondere liquidi expansum, quam ego quoque mea Elastice attribuam. Dicendum potius suisset, ese Elasticam, quam ego quoque asseram figura lintei; quandoquidem, post demonstrationem a me in Actis Lips. (8) exhibitam de Elastica, nemo dubitare possit; cum contra de figura lintei id aliter hucusque non constiterit, nisi quod illud sæpe numero assirmaverim in Actis, eo jam tempore, quo Frater adhuc longe diversum sentiebat. Sed gaudeo, Geometris veritatem asserti mei paulatim agnosci.

Quod Minima concernit, quæ Tabulæ inserui, hoc noto peculiare; quod quamquam eadem sit curva, quæ Maximum  $\int p \, dy$  & Minimum  $\int (dt:p)$  suppeditat, ista tamen curva priore prærogativa in genere duntaxat sigurarum Isoperimetrarum, altera vero in ordine ad omnes omnino curvas potitur  $\binom{h}{k}$ . Secus se res habet cum Maximo p dy & Minimo  $\int (dt:p)$ ; præterquam enim quod non datur Maximum  $\int (dt:p)$ , quod tale sit in ordine ad omnes curvas, hoc quod tale tantum est inter siguras Isoperimetras,

(f) No. LXXXII. pag. 816.

(8) No. LXVI. pag. 640, seq.

(h) Quia scil. in æquatione universali pro  $\int (dt:p)$  Minimo vel Maximo,  $dy = ap dx: \sqrt{(bp - au)^2 - aap p}$ , sacta est b = 0 ut degeneret in  $dy = pdx: \sqrt{(aa - p p)}$ . Sed b: x erat ratio inter  $d\frac{dy}{pdt} & \frac{dy}{dt}$  [Vid. Not. b. Art. II] Idem igitur factum est, ac si posuissemus simpliciter  $d\frac{dy}{pdt} = 0$ , vel  $\frac{dy}{pdt} = \text{const.}$  id quod juxta Reg.
Ni. LXXV, Not. a, pag. 771, suppeditat curvam quæ inter omnes dat f(dt:p) Minimum,

tras, eidem curvæ non competit, cui-Minimum quadrat sp dy, N. XCIII. ut ex Tabella liquet. Quemadmodum etiam non existimandum cst, curvam illam, quæ uno in situ Minimum spdy subministrat, in alio exhibere Maximum, five, duas priores Tabuke hujus æquationes designare positiones tantum diversas unius ejusdemque curvæ; quanquam in casu p = x utraque conveniat circulo. Ratio est, quod si per p potentia quædam intelligitur ipfius x, pro exponente habens fractionem, cujus numerator est anitas, denominator numerus quilibet », curva æquationis dy (1-p) dx:  $\sqrt{(2p-pp)}$  perpetuo mechanica est & a quadratura oirculi dependet [ solo, quem dixi, casu excepto, ubi n = 1, ] cum, observante Fratre (1), illa, quæ æquationi dy ==  $pdx: \sqrt{(1-pp)}$  respondet, sit alternation algebraica: reperio (k) enim si n=2, applicatam y alterius curvæ fore =(p+1) $\sqrt{(2p-pp)}$   $-\int (dp:\sqrt{(2p-pp)})$ ; fi n=3, y fore (pp)+p+3) $\sqrt{(2p-pp)}$ - $\int (3dp:\sqrt{(2p-pp)});$  ii n=4,  $y=(p^3+pp+\frac{1}{2}p+\frac{1}{2})\sqrt{(2p-pp)}$ - $\int (\frac{1}{2}dp:\sqrt{(2p-pp)}),$ & gc-

### (i) No. LXXXII. pag. 817.

(k) Etenim, si  $p = x^{1 \cdot n}$ , erit  $x = p^n$  &  $dx = np^{n-1}$  dp, quo substituto, erit  $y [f((1-p)dx: \sqrt{(2p-pp)})] = nf((p^{n-1}-p^n)dp: \sqrt{(2p-pp)})$ . Sed (A)  $= nf(p^ndp: \sqrt{(2p-pp)}) = p^{n-1} \sqrt{(2p-pp)} = (2n-1)f(p^{n-1}dp: \sqrt{(2p-pp)})$ , ut facile liquet. Ergo  $y = nf(p^{n-1}dp: \sqrt{(2p-pp)}) = (2n-1)f(p^{n-1}dp: \sqrt{(2p-pp)})$  seu (B)  $y = p^{n-1} \sqrt{(2p-pp)}$  feu (B)  $y = p^{n-1} \sqrt{(2p-pp)}$ 

 $(n-1) \int (p^{n-1} dp : \sqrt{(2p-pp)}).$  In æquat. B, pro ultimo termino, fubstitue valorem ejus deductum ex æq. A, in hac scribendo n-1 pro n, & habebis (C)  $y = (p^{n-1} + p^{n-2}) \sqrt{(2p-pp)} - (2n - 3) \int (p^{n-2} dp : \sqrt{(2p-pp)}).$  Hic sterum mutando terminum ultimum juxta æquat. A, habebis (D)  $y = (p^{n-1} + p^{n-2} + \frac{2n-3}{n-2}p^{n-3})$   $\sqrt{(2p-pp)} - \frac{2n-3\cdot 2n-5}{n-2} \int (p^{n-3} dp : \sqrt{(2p-pp)}).$  Atque ita pergendo, invenies candem Seriem, quam hic tradit Noster.

Vauuu

& generaliter  $y = (p^{n-1} + p^{n-2} + ap^{n-3} + bp^{n-4})$ 

N. XCIII.

 $+ep^{n-1}$  + &c. usque ad +e)  $\sqrt{(2p-pp)} - \sqrt{(edp)} \cdot \sqrt{(2p-pp)}$ , sumendo nempe  $a = \frac{2n-3}{n-2}$ ,  $b = \frac{2n-3\cdot 2n-5}{n-2\cdot n-3}$ ,  $c = \frac{2n-3\cdot 2n-5\cdot 2n-7}{n-2\cdot n-3\cdot n-4}$  &  $e = \frac{2n-3\cdot 2n-5\cdot 2n-7\cdot \dots 3}{n-2\cdot n-3\cdot n-4\cdot \dots 1}$ .

Instituta jam collatione inter æquationem  $dy = dx \int \frac{pdx}{x} : \sqrt{(1-pp)} = \frac{pdx}{x} \cdot \sqrt{(1-pp)} = \frac{pdx}{x$ 

Dico dissimulandam suisse omnino partem Problematis, que spectat arcum BF; quippe que de illa prosert generaliter fallunt, neque equatio legitima huc pertinens est  $dy = dx \int \frac{q dx}{x}$ :

rem efficere voluit, vitium methodi suz mihi prodidit; sieque

etiam iis, quæ in se alias proba erant, pretium ademit.

 $\sqrt{(1-(\int \frac{q \, dx}{x})^2)}$ ; uti per verba sua. D'où il est évident, &c. innuere velle videtur; nec etiam  $dy = q \, dx : \sqrt{(1-qq)}$ ; sed potius juxta Tabulam æq. 7.  $dy = q \, dt : \sqrt{(1+qq)}$ , quæ ab illis non modo plane diversa est, etiam quando per q simplex denotatur potestas ipsius s, verum quoque curvas repræsentat, quæ

(1) No. LXXXII. pag. 818.

quæ primam mechanicarum classem nunquam excedunt, qualis. N. XCIII. cunque statuatur relatio algebraica inter t & q ("); præterquam quod omnes rectificationem admittunt, tangensque anguli, quem ipsæ cum suis applicatis constituunt, quantitati q semper proportionatur ("). In specie observare possumus, si q potentiam denotat ipsius t, cujus index est fractio pro numeratore habens unitatem, & pro denominatore quemvis numerum n, constructionem curvæ ope solius Logarithmicæ persici posse, una coordinatarum n & n semper existente algebraica & altera mechanica; idque alternatim juxta ordinem numerorum n, n sec. quos litera n significare potest. Reperio enim, (") si hæc Vuuu n deno

- (\*) Etenim, quamadmodum ex æq. edy = (q+c)dx, deduximus Nota b, Art. III, dy = (q+c)dt:  $\sqrt{(aa+(q+c)^2)}$ , pariter deducitur  $dx = adt : \sqrt{(aa+(q+c)^2)}$ . Igitur fi ad ableiffam communem t, describantur duæ curvæ, quarum ordinatæ fint  $(q+c): \sqrt{(aa+(q+c)^2)}$ , &  $a:\sqrt{(aa+(q+c)^2)}$  erit area prioris proportionalis ordinatæ y, posterioris ordinatæ x curvæ quæsitæ.
- (n) Hæc tangens, quæ est dy: dx æquatur quantitati (q+c): a. Igitur, quia Noster facit hic c=0, tangens proportionatur ipsi c.
- (°) Etenim, fi status  $t = q^n$ , &  $dt = nq^{n-1} dq$ , erit  $dy [qdt: \sqrt{(1+qq)}] = nq^n dq: \sqrt{(1+qq)}$ . Sed eadem ratione qua usi sumus N°. LXXXII, pag. 817, Not. e, invenies y, seu  $nf(q^n dq: \sqrt{(1+qq)}) = q^{n-1}\sqrt{(1+qq)} = (n-1)f(q^{n-2}dq$ :

 $\sqrt{(1+qq^2)}$ . Igitur y seu summatio ipsius  $q^n dq$ :  $\sqrt{(1+qq)}$  pendet a fummatione ipfius  $q^{n-2}dq: \sqrt{1+}$ 99), & eodem argumento hæc pendet a summatione ipsius q n -4 d q: √(1+qq), &c. Quare tandem deveniemus vel ad  $q dq : \sqrt{(1+qq)}$ , quod integrabile est & =  $\sqrt{1 + \frac{1}{2}}$ qq), vel ad  $dq: \sqrt{(1+qq)}$ , quod pendet a Logarithmis seu quadratura Hyperbolæ. Istud accidit, si sit n par; illud si impar. Ergo y algebraice reperitur si n impar, per Logarithmos si n par. Verum x [ads:  $\sqrt{(1+qq)} = nq^{n-1}dq \cdot \sqrt{(1+qq)}$ pendet a Logarithmis, fi n impar, quia tunc n — 1 est par: algebraice vero determinatur, si n par, quia tunc n-1 est impar. Ceterum, eadem methodo, quam adhibumus Nota k, Series Auctoris nostri facillime investigatur.

W. XCIII. denotet numerum imparem, fore  $y = (q^{n-1} - 4q^{n-1} + bq^{n-1} - cq^{n-1})$  &c. usque ad  $\pm e$ )  $\sqrt{-(1+qq)}$ , &t sit parem  $y = (q^{n-1} - 4q^{n-3} + bq^{n-1}) - cq^{n-1}$  &c...

..  $\pm e$ )  $\sqrt{(1+qq)} \mp \int (edq) \cdot \sqrt{(1+qq)}$ , sumtis  $a = \frac{n-1}{n-2}$ ,  $b = \frac{n-1 \cdot n-3}{n-2 \cdot n-4}$ ,  $c = \frac{n-1 \cdot n-3 \cdot n-5}{n-2 \cdot n-4 \cdot n-6}$ , ... &t  $e = \frac{n-1 \cdot n-3 \cdot n-5}{n-2 \cdot n-4 \cdot n-6 \cdot \dots \cdot 1}$  pro priore hypothesi, vel  $e = \frac{n-1 \cdot n-3 \cdot n-5 \cdot \dots \cdot 3}{n-2 \cdot n-4 \cdot n-6 \cdot \dots \cdot 1}$  pro posteriore; ne quid dicam de altera coordinatarum x, quæ codem modo per q desinietur. Sumta igitur recta quadam indeterminata, quæ vocetur q, perspicuum est inveniri per illam posse x & y, unam algebraice &t per logarithmos alteram, longitudinemque curvæ t semper sore  $t = q^n$ .

<sup>(?)</sup> Nempe cujus æquatio est XXXIX ostendimus esse  $dy = qdt : \sqrt{(aa+qq)}$  sive  $dx = \sqrt{(2az+zz)}$ , vel pro z scribendo  $adt : \sqrt{(aa+qq)}$ ; aut dy = adt : x - a,  $dy = adx : \sqrt{(xx-aa)}$ ;  $\sqrt{(aa+qq)}$  sive  $dx = qdt : \sqrt{(aa+tt)}$  aut etiam  $dy = adt : \sqrt{(aa+tt)}$ .

(?) Cujus æquationem N°.

Cæterum non possum quin moneam, superfluam Fratrem ope-N. ECIII, ram impendisse quærendis radiis curvaturæ seu osculi suarum curvarum; quippe quod jam dudum in Actis Lips. a me sactum suerat; exscribenda tantum sussent quæ habentur mens. Juni 1694, p. 267. seq. (') cum hæ curvæ nil sint nisi totidem diversæ species mearum Elasticarum.

Hæc ad priorem Solutionem fraternam, quæ mens. Dec. 1697 (\*) comparuit, notanda fuerunt. Quod alteram Solutionem, seu prioris potius correctionem mens. Apr. 1698 (\*) insertam concernit, notum me rogasse Fratrem, ut illam iteratæ revisioni subjiceret, ipsum vero in hunc usque diem nondum exorari se passum. Quapropter ejus hic vices suppleo, Lectoresque nostros moneo, conjecturas has secundas, quoad Maximum spay recte quidem, at haud æque seliciter quantum ad Maximum sqay cessisse; locoque æquationis dq [vocando q quod ipsi est v] = ddy:  $(dt^2 - dy^2)$ , scribendum suisse dq = qddy: dx, sumpto elemento non ipsius curvæ dt, sed ordinatæ dx pro constant; quod ex æquatione g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g =

Vuunu 3 N°. XCIV.

<sup>(&#</sup>x27;) N°. LVIII. pag. 582. & seq. (') N°. LXXXII. (') N°. LXXXIV.

N. XCIV. cui occurrat producta DC in G, erit DG = (n-1) CE; adeoque CE =  $\frac{1}{n-1}$  DG.

EXEMPL. II. Sit æquatio curvæ  $y^3 + x^3 + xxy - xyy + a^3 - aay + aax - axx + ayy = 0$ . Neglectis  $a^3$  & collatis

$$+y^{3}$$
 cum  $gy^{n}$ , habetur ....  $g=1$ , &  $n=3$ ?

 $+x^{3}$  ...  $fx^{m}$  ...  $f=1$  &  $m=3$ 
 $+xxy$  ...  $hx^{y}y^{5}$  ...  $h=1$ ,  $r=2$ ,  $s=1$ 
 $-xyy$  ...  $hx^{y}y^{5}$  ...  $h=-1$ ,  $r=1$ ,  $s=2$ 
 $-aay$  ...  $gy^{n}$  ...  $g=-aa$ ,  $n=1$ 
 $+aax$  ...  $fx^{m}$  ...  $f=aa$ ,  $m=1$ 
 $-axx$  ...  $fx^{m}$  ...  $f=-a$ ,  $m=2$ 
 $+ayy$  ...  $gy^{n}$  ...  $f=-a$ ,  $m=2$ 

quibus ubique surrogatis, exurgit fractio  $(-3y^3 + 3xxz + 2xyz - xxy - yyz + 2xyy + aay + aaz - 2axz - 2ayy): <math>(-6yzz - 6xyy - 2y^3 - 4xyz + 2xzz + 4yyz + 2ayy - 2azz)$ . Dico hujus denominatorem ad numeratorem se habere ut CD ad quæsitam CE.

OBSERV. I. Cum data sit relatio inter x, y, z, seu AB, BC, BD, CD; poterit, ejus ope, semper una pluresve harum quantitatum e fractione eliminari, eoque quæsitum in terminis plerumque simplicioribus exhiberi; ut supra, in Exemplo I, contigit.

OBSER V. II. Non opus est, ex data æquatione tollere prius fractiones & surditates, quando hæ simplices duntaxat potestates quantitatum x & y innuunt. Tantundem enim est, ex. gr.  $aa: \tilde{x}$  atque  $aax^{-1}$ ,  $\sqrt{ax}$  atque  $a^{1:2}x^{1:2}$ ,  $\sqrt[3]{xyy}$  atque  $x^{2:3}y^{2:3}$ , &c.

OBSERV.

Observ. III. Imo nunquam illas tollere est opus, etiamsi N. XCIV. signa radicalia binomia & multinomia involvant. Non minus enim assignari potest, quid pro talibus in fractione sit substituendum. Sie si habeatur, in æquatione, quantitas surda  $\sqrt[n]{(x^m + a^m)}$ , brevitatis causa, dicta p; ejus loco, in numeratore fractionis surrogo  $(mx^{m-1}z): np^{m-1}$ , in denominatore repono  $+((m-1)mmx^{2m-2}yy): nnp^{2m-1}$ , pariterque etiam in aliis.

OBSERV. IV. Haud absimili methodo, tangentibus inveniendis Regula præscribi potest, quanquam eadem vulgari quoque differentialium Calculo haud difficulter eliciatur. Sit rursum data æquatio  $fx^m + gy^n + hx^ry^s + a = 0$ . Dico fore subnormalem BD =  $(-mfx^{m-1} - rhx^{r-1}y^s)$ :  $(+mgy^{n-2} + shx^ry^{s-2})$ ; subtangentem BF =  $(-ngy^n - shx^ry^s)$ :  $(+mfx^{m-1} + rhx^{r-1}y^s)$ ; segmentum axis AF =  $(-ngy^n - shx^ry^s - mfx^m - rhx^{r-1}y^s)$ ; (+ $mfx^{m-1} + rhx^{r-1}y^s$ ); cui Regulæ similem in primo actorum anno exhibuit Nob. D. Tschirnhaus, nisi quod ipse, in ordinanda æquatione, ad maximam potestatem actorum respicere jubeat, quod hic non est necesse. Sufficit quod omnes termini æquationis ab una parte collocentur.

Atque hæc sunt, quæ publico hac vice impertiri lubuit. Eorum veritatem qui examinare velit, Regulam nostram tentet in variis curvis, de quorum radiis curvaturæ per alias methodos jam constat: qui vero in artificium inventionis ipsum curiosius inquirit, hoc sibi ad solvendum, velut ænigma, proponat; donce solutum dedero ipse.

Vide Num. CIII. Art, XXII, XXIII. XXIV.

Jac, Bernoulli Opera.

Xxxxx

N°. XCV.

#### ම අවස්ථාව විද්යා විද්යා විද්යා විද්යාවේ අවස්ථාවේ අවස්ථාවේ අවස්ථාවේ අවස්ථාවේ අවස්ථාවේ අවස්ථාවේ අවස්ථාවේ අවස්ථාවේ

Nº. XCV.

# JACOBI BERNOULLI QUADRATURA ZONARUM CYCLOIDALIUM PROMOTA;

Problema item centri gravitatis Sectoris solidi Cycloïdici solutum.

Confer. Num. XCII.

Uemadmodum Problema sectionis angularis in ratione deterps: 1700.

Dec. p. 551.

Uemadmodum Problema sectionis angularis in ratione determinata aumeri ad numerum, algebraicum est (\*); sed indefinite in data ratione quacunque, transcendens: ita quoque Zonæ cycloïdales quadrabiles, qualis IKDB, [Fig. 1] algebraice quidem determinantur, sicubi ratio arcuum AM & AL datur in numeris; indefinite vero, & generaliter, nulla æquatione algebraica finita exhiberi possunt; quamvis interim Problema facillime construere liceat, hoc modo: Sit AC portio cycloidis, A vertex, AH axis, AQ quadrans circuli genitoris, H centrum circuli. Fiat AP perpendicularis & æqualis ipsi AH, datoque in ea ubivis puncto G, bisecetur GP in R, ac junctæ HG ducatur parallela recta RS. Trajecta porro indefinite recta CEF paralle-

· · (\*) Vide Num. XCVII.

la ipsi HQ, quæ secet cycloïdem in C, circulum genitorem in No. XCV. E, & axem in F; abscindatur in HQ quarta proportionalis ad AH, AG & CE, quæ sit HT: centro T, radio circuli genitoris, describatur arcus circuli secans cycloïdem in duobus punctis, quorum remotius ab axe sit V, per quod transeat reca VN, parallela ipsi HQ & producta in O, ut sit NO = HF; erit O ad curvam quandam OSP, quæ rectam RS secabit in puncto optato S: hinc enim si demittatur in axem SK parallela HQ, eique abscindatur æqualis HI, ac per K & I agantur rectæ KD & IB, itidem parallelæ ipsi HQ, quæque secent cycloïdem in D & B, circulum genitorem in M & L, erit & zona I K D B quadrabilis, hoc est, æqualis triangulis rectilineis HAL — HAM +IAL - KAM; & arcus AM ad AL in ratione data AG ad AH, ut requirebatur, Demonstrationem, que intellecta nostra analysi p. 427, A. 1699, (b) neminem latere potest, addere supersedeo. Inventio porro sectoris solidi IBAD, [Fig. 2.] oriundi ex conversione sectoris plani SAB circa axem AI, qui centrum gravitatis habeat algebraice determinabile, calculum requirit prolixum magis, quam arduum. Salvo enim hujus errore, repe-Xxxxx 2

(b) Vide Num. XCII. Ex quo liquet Zonam IKDB esse quadrabilem, si arcu AM ad arcum AL existente ut I ad n, ratio ipsius HI [2] ad ipsam HK [x] exprimitur per æquationem z = (n-1)a : 2n + x: n. Utrumque autem hic exequitur noster. Primo enim, si ponas AG ad AH [a] ut 1 ad n, cum fit AH: AG = [n:1] = CE : HT, erit HT \_\_ CE: n. Ductæ autem TV, HX, cum fint æquales radio atque adeo inter le, inter parallelas VN, CF, abscindent æquales VX, HT. Est igitur VX = CE : n. Sed, ex nat. Cycloidis, VX = arc. AX, & CE = arc. AE. Igitur AX: AE = 1: n. Hæc igitur est curvæ PSO natura, ut sumpta HF \_\_ NO, sit arcus A E ad arcum A X ut n ad I. Itaque cum sit HI\_SK, erit AL ad A M ut n ad 1. Deinde cum sit AP = AH = a, & AG = a:n,erit PR GR [semidifferentia ipfarum AP, AG] = (n-1)a:2n. Et cum sit HA: AG = n:1HK[x]: KY, erit KY = x:n, adeoque SK = (n-1)a : 2n +x:n. Est autem SK = H1 = z. Igitur z = (n-1)a : 2n + x : n. Ergo, ex demonstr. No. X C I I, Zona IKDB quadrabilis est & æqualis  $aq - \frac{1}{2}qz - ap + \frac{1}{2}px$  seu HA. IL\_\_; HI. IL\_\_ HA. KM + : HK

#### 894 QUADRATURA ZONARUM CYCLOIDALIUM.

No. XCV. rio quod, posita AH = 1, sumtaque  $AK = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}$ , & KI  $= \frac{2}{3} + \frac{1}{3}\sqrt{2}$ , distantia centri gravitaris Sectoris a vertice A, sit sutura  $(9 + 22\sqrt{\frac{1}{2}})$ :  $(6 + \frac{3}{2})$  (°).

HK. KM = 2HAL — HIL — (°) Vide Num. CIII, Ar. 2HAM + HKM = HAL + IAL XXXI. — HAM — AKM,



N. XCVI

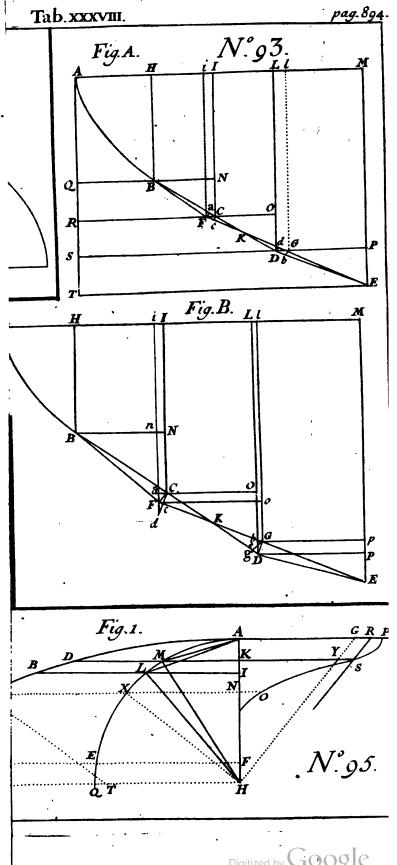

Digitized by Google

No. XCVI.

Q. D. O. M. B. V.

# ANALYSIN MAGNI PROBLEMATIS

ISOPERIMETRICI,

In Actis Erudit. Lipf. menf. Mai. 1697.

propositi,

Sub præsidio

JACOBI BERNOULLI

Math. Prof. & Academiæ p. t. Rectoris,

publice defendendam

Suscepit

Job. Jacobus E P I S C O P I U S, Basil.

Ipsis Calendis Martiis 1701.

Edita primum
BASILEÆ;

Et in Actis Erudit. Lips. Mai. 1701. pag. 213.

# INCOMPARABILIS VIRORUM QUADRIGÆ,

Dn. MARCHIONIS HOSPITALII,

Dn. GODOF. GUILIELMI LEIBNITII,

Dn. ISAACĮ NEWTONI,

Dn. NICOLAI FATII DUILLERII,

# Principum Mathematicorum,

Nominibus illustrissimis,

Analysin suam devota mente inscribit, æquissimis Censuris demisse subjicit,

Præses.

ANA-



#### ANALYSIS

N. XCVI.

# MAGNI PROBLEMATIS

ISOPERIMETRICI.



AGNUM Problema appello, non tam ob solvendi difficultatem. [etsi tantam, ut certare facile possit cum difficillimis.] quam quod ad provehendos Scientia sines, novasque regiones lustrandas viam nobis aperit. Cum enim cetera huc usque, seu in materia, seu in abstracto, proposita & agitata Problemata in primi secundique gradus differentialibus subsi-

stant; hoc unum, limitibus quasi tam arctis circumscribi nescium, in altivem penetrat elementorum clasem. Neque Problematis natura pati videtur, ut via reperiatur, qua sine tertii gradus differenziis absolvi possit (\*). Et quemadmodum aquatio simpliciter diffe-

(1) Vide tamen No. XCIII, Nota b, pag. 875. seq.

N. XCVI. differentialis exurgit, cum unius particula curva situs ad axem expenditur: nec non aquatio differentio-differentialis, cum duarum particularum mutua ad se invicem inclinatio consideratur, [quorum illud contingit, ubi data Curva affectio Tangentes duntaxat respicit; hoc, ubi Osculi seu Curvatura conditionem complectitur:] ita consentaneum est, ut ad tertias delabi differentias necessum su, cum trium particularum curva inter se mutua relatio spectatur; tet enim, non pauciores, Isoperimetria conditio requirit: multiplicatis igitur objectis, perplexitatem augeri quid mirum? Hanc autem seliciter superaturis, arduique Problematis analysin methodice exhibituris, opera danda est ut generalia separentur a specialibus, illaque his, Theorematum lemmaticorum instar, pramittantur.

Ad rem.

#### THEOREMA I.

In qualibet Curva, si plures applicate contigue se mutuo sequantur, quarum prima seu minima vocetur z', vel z' simpliciter, proxime major x", tertia x", quarta x", &c. erit x"== x+ dx, x''' = x + 2dx + ddx, x'''' = x + 3dx + 3ddx + dddx, numeris scil. terminorum ordine exprimentibus coefficientes potestatum binomii. Si vero applicatarum maxima dicatur z. proxime minor x", sequens x", &c. erit x"=x-dx, x"=x-2dx + ddx, x" == x - 3dx + 3ddx - dddx, signis insuper + & -- alternatim se excipientibus, ut in potestatibus apotomarum. Non secus si applicatarum differentia prima ordine vocentur d'x' [ vel dx ], dx", dx", dx", &c. erit dx" dx ± ddx, dx"  $= dx \pm 2ddx + dddx$ ,  $dx''' = dx \pm 3ddx + 3dddx \pm ddddx$ . Et si earundem differentia secunda designentur per ddx' [ddx], ddx", ddx", &c. erit ddx" = ddx ± dddx, ddx" = ddx ± 2dddx + ddddx. (# significat + in priore & - in posteriore bypoth.)

D E-

N. XCVI.

#### DEMONSTRATIO.

 $x'' = x \pm dx$ .  $dx'' = dx \pm ddx$ .  $ddx'' = ddx \pm dddx$ .  $x''' = x'' \pm dx'' = x \pm 2dx + ddx$ .  $dx''' = dx'' \pm dx'' \pm dx'' \pm ddx \pm 2ddx + dddx$ .  $x'''' = x''' = x \pm 3dx + 3ddx \pm ddx$ .

2. E. D.

Simili modo, si abscissa ab applicatis portiones axis ordine vocentur y' [y], y'', y''', x'''', &c. ostenditur, fore  $y' = y \pm dy$ ,  $y''' = y \pm 2dy + ddy$ ,  $y''' = y \pm 3dy + 3ddy \pm dddy$ ; ut &c  $dy'' = dy \pm ddy$ ,  $dy''' = dy \pm 2ddy + dddy$ . Et si resecta portiones ipsius curva dicantur z' [z], z'', z''', &c. fore  $z'' = z \pm dz$ ,  $z''' = z \pm 2dz + ddz$ , &c. nec non  $dz'' = dz \pm ddz$ ,  $dz''' = dz \pm 2ddz + dddz$ , &c. Intellige, nisi forte differentia prima quantitatis variabilis y vel z ponantur aquales; quo casu altiores ejus differentia omnes evanescunt.

Nota, supponi, quod crescente vel decrescente quantitate variabili, crescant vel decrescant simul omnes ejus differentiæ: quanquam enim plerumque secus accidit, id tamen calculum non turbat, nec aliud infert, quam differentias quasdam suppositionis nostræ esse negativas; cum negative crescere decrescere sit, & contra. Quæ autem differentiæ in quovis particulari Problemate negativæ sint, quæ positivæ, absoluta demum analysi definietur.

## THEOREMA II.

Data sit positione recta AT, [Fig. 1] extraque illam, in diversis distantiis, puncta quatuor B, F, G, C, per qua transcant recta BH, FK, GL, CI perpendiculares, & BX, FY, GZ parallela ipsi AT. Tum, sixis manentibus extremis punctis B & C, reliqua F, G moveri incipiant super datis positione rectis FK, GL; hac tamen lege, ut summa trium jungentium rectarum BF+ Jac. Bernoulli Opera.

Yyyyy

N. XCVI. FG + GC maneat constants & eadem: erit sluxio momentanea puncti F ad sluxionem momentaneam puncti G, hoc est, incrementum vel decrementum recta KF ad decrementum vel incrementum recta LG, ut disferentia inter duo priora ad disferentiam inter duo posteriora trium solidorum sub CZ, BF, FG; sub GY, BF, GC; & sub FX, FG, GC (b).

Ut Theorema exprimatur symbolice, sunto

nec non HB
$$=b$$
 adcoque  
KF $=f=b+p$   $df=dp$   
LG $=g=b+p+q$   $dg=dp+dq$ .

Dico, fore df:-dg=rst-qsu:qsu-ptu.

#### DEMONSTRATIO.

Partim propter triangula rectangula BXF. FIG, GZC; partim ob puncta fixa B & C, ac per hypothesin; habentur sequence sex equalitates:

$$BX^2 + FX^2 = BF^2$$
. id cft  $ll + pp = ss$   
 $FY^2 + GY^2 = FG^2 \dots mm + qq = ts$   
 $GZ^2 + GZ^2 = GG^2 \dots mn + rr = mn$   
 $BX + FY + GZ = conft$ .  $l + m + n = conft$ .  
 $FX + GY + GZ = conft$ .  $l + m + n = conft$ .  
 $BF + FG + GC = conft$ .  $l + m + n = conft$ .

unde,

(\*) Hoc Theorema idem est cum Not. b, de conditione æqualis periente quod demonstravimus, No.XCIII, metri, juxta secundam hypothesia.

rede. differentiando, emergunt, pro fluxu indeterminato pun. N. XCVI., como F, G, sequationes

I. 
$$ldl + pdp = sds$$
 | IV.  $dl + dm + dn = 0$   
II.  $mdm + qdq = sds$  | V.  $dp + dq + dr = 0$   
III.  $ndn + rdr = udu$  | VI.  $ds + ds + du = 0$ 

pro quibus, in casu hujus Theorematis, ob fluxum punctorum F, G in rectis KF, LG [qui rectas BX, FY, GZ, seu l, m, n, invariatas relinquit, ipsasque proin dl. dm. dn cum tota æquatione IV evanescere facit] scribendæ,

I. 
$$pdp = sds$$
  
II.  $qdq = tdt$  V.  $dp + dq + dr = 0$   
III.  $rdr = udu$  VI.  $ds + dt + du = 0$ 

sic ut sex tantum differentialia & quinque æquationes remaneant, quarum beneficio quatuor ex illis omnisariam telli, & reliquorum duorum ratio ad invicem inveniri potest. Nam ex. gr. per VI, habetur du = -ds - dt & per V, dr = -dp - dq; qui valores in III loco dr & dn substituti, faciunt dt = (rdp + rdq - nds): n; & hic loco dt surrogatus in II, producit ds = (rtdp + rtdq - qudq): tn; qui denique positus pro ds in I, exhibet (ptu - rst) dp = (rst - qsu) dq; unde dp: dq = rst - qsu: ptu - rst; nec non componendo dp: dp + dq [hoc est, df: dg] = rst - qsu: ptu - qsu, seu, variatis signis secundi & quarti termini, df: dg = rst - qsu: gsu - ptu. gsu - ptu.

# THEOREMA III.

Ponantur, qua in pracedenti, rursumque summa rectarum BF+FG+GC constanter maneat eadem; sed sluant puncta F, G in peripheriis circulorum super punctis sixis B, C descriptorum, secum Yyyyy 2 ducen-

M.XCVI. ducentia rectas KF, LG; erit incrementum momentaneum recta KF ad decrementum momentaneum recta LG, aut vicissim decrementum illius ad incrementum hujus, ut disserentia inter duo priora ad disserentiam inter duo posteriora trium solidorum sub BX, FY, CZ; sub BX, GZ, GY, & sub FY, GZ, FX (°).

Hoc est in symbolis, crit df: -dg = lmr - lnq: lnq

-- m np.

#### DEMONSTRATIO.

Durante fluxu punctorum F, G in peripheriis circa B, C; cum invariate maneant fingulæ BF, FG, GC, seu s. s. s; evanescantque adeo ds. dt, ds. una cum equatione VI Theorematis præced. cæteræ ibidem pro fluxu punctorum indeterminato repertæ æquationes ad has quinque reducuntur:

I. 
$$ldl + pdp = 0$$
 | IV.  $dl + dm + dn = 0$ 
II.  $mdm + qdq = 0$  | V.  $dp + dq + dr = 0$ 
III.  $ndn + rdr = 0$ 

Per V habetur dr = -dp - dq, &t per IV, dn = -dl - dm; quibus valoribus substitutis in III, fit dm = (-rdp - rdq - mdl): n; &t hinc in II, dl = (-mrdp - mrdq + nqdq): mn, indeque tandem in I, (mnp - lmr) dp = (lmr - lnq) dq; quare dp: dq = lmr - lnq: mnp - lmr; &t componendo dp: dp + dq [df: dg] = lmr - lnq: mnp - lnq; seu df: -dg = lmr - lnq: lnq - mnp. 2. E. D.

(\*) Redit hoc Theorema ad id quod demonstravimus de conditional pag. 876.

me isoperimetri, juxta primam hy:

THEO

N. XCVI.

#### THEOREMA IV.

Intelligantur in qualibet Curva ABD quatuor ordinatim applicata contigua HB, KF, LG, IC, intervallulis aqualibus & infinite parvis HK, KL, LI discreta, & intercipientes Curva portiunculam BFGC; quarumque [si vis] prima seu minima HB vocetur x. seut AH, y, & AB, z. Tum vero mutetur paululum
curvedo portiuncula BFGC fluxu punctorum F, G super applicatie
suis KF, LG; sic tamen ut longitudo particula inter extrema puneta sixa B, C non mutetur. Erit incrementum aut decrementum
applicata KF ad decrementum vel incrementum applicata LG, us
+dz²ddx+dz²dddx—dxddx² ad +dz²ddx+2dxddx².

### DEMONSTRATIO.

Casus hic est specialis Theorematis secundi, a quo non dissert, nisi quod hic, ob infinite propinqua puncta B, F, G, C rectæ BX, FX, BF, &c. seu l, p, s, cæteræque, considerentur ut infinite parvæ, abeantque respectu Curvæ in differentialis seu elementa dy, dx, dz, &c. Unde per Theorema I, quantitates hæ sient

BX feu 
$$l = dy = dy$$
  
FY ...  $m = dy'' = dy + ddy$   
GZ ...  $n = dy'' = dy + 2ddy + dddy$ 

FX feu 
$$p = dx' = dx$$
  
GY ...  $q = dx' = dx + ddx$   
GZ ...  $r = dx'' = dx + 2ddx + dddx$ 

BF seu 
$$s = dz' = dz$$
  
FG...  $t = dz' = dz + ddz$   
GC...  $z = dz'' = dz + 2ddz + dddz$ 

Yyyyy 3

Solida

W. XCVI. Solida vero ex illis rst, qsu, ptu, quorum differentiæ, vi Theorematis secundi, quæsitum exhibent, multiplicatione inveniuntur, ut sequitur:

$$y = dx + 2ddx + dddx$$

$$st = dz^{2} + dzddz$$

$$rst = dxdz^{2} + 2dz^{2}ddx + dz^{2}dddx$$

$$+ dxdzddz + 2dzddzddx$$

$$w = dz + 2ddz + dddz$$

$$qs = dxdz + dzddx$$

$$qsw = dxdz^{2} + 2dxdzddz + dxdzdddz$$

$$+ dz^{2}ddx + 2dzddzddx$$

$$w = dz + 2ddz + dddz$$

$$ptw = dxdz^{2} + 3dxdzddz + dxdzdddz$$

$$+ 2dxddz^{2}$$

& facta substractione, corum differentiz:

$$rst - qsu = +dz^2 ddx + dz^2 dddx$$
 $qsu - ptu = dz^2 ddx + 2 dz ddx ddz$ 
 $- dx dz ddz - 2 dx ddz^2$ 

ad quas abbreviandas eliminari possunt ddz & dddz, hoc pacto: Quoniam  $dz^2 = dy^2 + dx^2$ , atque, ob æquidistantes ex hypothesi applicatas, dy est constans; sumendo differentias habetur dzddz = dxddx; iterumque differentiando  $dz dddz + ddz^2 = dxdddx + ddx^2$ , hoc est,  $dzdddz = dxdddx + ddx^2 - ddz^2 =$  [delendo  $ddz^2$ ]  $dxdddx + ddx^2 - dx^2ddx^2 : dz^2$ ; quibus valoribus in locum dzddz & dzdddz, nec non  $dy^2$  in locum  $dz^2 - dx^2$  suffectis, exsurgit

$$rst-qsu=+dy^2ddx+dy^2dddx$$
  $qsu-ptu=dy^2ddx+2dxdy^2ddx^2:dz^2$  N.  $XCVI$ .
$$-dxdy^2ddx^2:dz^2$$

unde consequitur, quod Increm. KF: Decr. LG = rst - qsu: qsu - ptu, per Theor. II.] =  $dy^2 ddx + dy^2 dddx - \frac{dxdy^2 ddx^2}{dx^2}$ :  $dy^2 ddx + \frac{2 dx dy^2 ddx^2}{dx^2} = [facta communi multiplicatione per$  $\frac{dz^2}{dx^2} \int dz^2 ddx + dz^2 dddx - dx ddx^2 : dz^2 ddx + 2dx ddx^2,$ Q. E. D.

Nota, quantitates r, s, t, &c. carumque producta constare diversorum ordinum aut classium differentialibus, quorum posteriora prioribus gradatim sunt incomparabiliter minora; quocirca ne permisceantur, opera danda in sumendis solidis, ut, quæ sunt ejusdem ordinis, interque sese comparari possunt, in eodem sibi articulo respondeant. Pergendum autem est in operatione ad tertium usque ordinem, non ultra; cum primi & secundi ordinis quantitates omnes, in calculi progressu, se mutuo destruant; quæ vero tertium ordinem excedunt, ob contemnendam priorum respectu parvitatem, tuto negligantur; quemadmodum etiam supra factitatum videmus, ubi producta ex dzddz per dddx, ex dzddx & dxddz per dddz in calculo compendiose insuper habentur.

#### THEOREMA V.

Sunto in qualibet Curva quatuor applicata contigua HB, KF, LG, IC, quarum rursum prima & minima HB vocetur x, uti AH, y, & AB, z; quaque intercipiant tres Curva particulas aquales & infinite parvas BF, FG, GC. Matetur vero paululum curvedo harum partium rotatione extremarum BF, GC circa puncta fixa B, C, sic temperata, us nec singula, nec universa lonN. XCVI. gitudine varient. Erit incrementum vel decrementum applicata KF, ad decrementum vel incrementum applicata LG, ut dy'ddx + dy'ddx+ dxddx' ad dy'ddx— 2dxddx'.

#### DEMONSTRATIO.

Casus est Theorematis tertii; abeuntibus hic iterum rectis BX, FX, BF &c. seu l, p, s, cæterisque, in infinite parva seu disserentialia dy, dx, dz, &c. Quapropter eorum solida lmr, lmp, mnp, & solidorum disserentiæ, quæ per Theorema dictum quæsitam rationem manisestant, eodem modo reperiuntur, quo in præcedenti.

En operationem.

atque adeo

$$lmr - lnq = + dy^2ddx + dy^2dddx | lnq - mnp = + dy^2ddx + 2dyddxddy - dxdyddy - dxdydddy | - dxdyddy - 2dx d d y^2$$

Porro

Porro eliminari possunt ddy & dddy hoc modo: Consideretur  $dy^2$  N. XCVI.  $= dz^2 - dx^2$ , ipsumque dz esse constans, ob æquales suppositas curvæ particulas; unde bis differentiando, sit primo dyddy = -dxddx, deinde  $dyddy = -dxddx - ddx^2 - ddy^2 =$  [sublato  $ddy^2$ ]  $-dxdddx - ddx^2 - dx^2ddx^2$ :  $dy^2$ ; his namque in locum dyddy & dydddy, ipsoque  $dz^2$  in locum  $dx^2 + dy^2$  succenturiatis, provenit

 $lmr - lnq - dx^2 ddx + dz^2 dddx$   $+ dxdz^2 ddx^2 : dy^2$ 

e quo colligitur, quod Increm. KF: Decrem. LG [=lmr-lnq:lnq-mnp, per Theor. III  $]=dz^2ddx+dz^2ddx+dz^2ddx+dx^2ddx^2$ :  $dz^2ddx-\frac{2dxdz^2ddx^2}{dy^2}=[$  æ multiplicando per  $\frac{dy^2}{dz^2}$  ]  $dy^2ddx+dy^2dddx+dxddx^2$ :  $dy^2ddx-2dxddx^2$ . O. E. D.

#### THEOREMA VI.

Si sint dua quantitates indeterminata, minor f, & hanc augmento infinite parvo superans g; rursumque alia dua per has similiter expressa, vel data. F & G; sitque a d F == hdf, & adG == idg: Dico, fore i == h + dh.

#### DEMONSTRATIO.

Ponatur, exempli gratia,  $F = \sqrt{(aa + ff)}$ , eique fimilis  $G = \sqrt{(aa + gg)}$ ; erit adF: df, seu h,  $= af: \sqrt{(aa + ff)}$ , & adG: dg. seu i,  $= ag: \sqrt{(aa + gg)}$ . Patet autem, has quantitates  $af: \sqrt{(aa + ff)}$ , &  $ag: \sqrt{(aa + gg)}$ , cum & ipsæ similiter sint affectæ, eidem curvæ applicabiles esse, prout ejus abscissæ dicuntur f vel g: quoniam igitur f & g, ex hypoth, denotant abscissation, Berneulli Opera, Zzzz sas

N. XCVI. sas incremento infinite parvo differentes, crunt respective earum applicate h & i sibimet contigue & proxime, ac proinde i = h + dh. Q. E. D.

#### THEOREMA VII.

Si curva ABD, inter omnes sibi Isoperimetras iisdemque punctis A, D interceptas curvas, privilegio cujusdam Maximi Minimive potiatur, qualibet ejus particula BFGC eodem quoque, pra aliis omnibus, sibi aqualibus, interque puncta B, C extensis lineis, privilegio gaudebit.

## Demonstratio.

Gaudeat enim alia æqualis lineola BEC hoc privilegio, ut Maximum illud Minimumve contineat vel producat: majus ergo vel minus continebit aut producet BEC quam BFGC, additoque communiter quod continetur vel producitur ab ipsis AB & CD, majus minusve continebit aut producet tota ABECD quam tota ABFGCD. Non ergo huic competit privilegium Maximi Minimive; contra hypothesin.

Nota. Sensus Theorematis vel Demonstrationis ejus videtur paulo obscurior, nec satis determinatus; sed planior siet infra ex applicatione: quod moneo, ne quis morosior Propositionem statim sugillet, cui sensum fortasse ambiguum aut falsum assingi posse viderit.

# Hactenus generalia,

Sequuntur nunc ipsa Problemata, ubi pro specialibus singulorum æquationibus inveniendis nihil jam superest aliud, quam ut ratio incrementi vel decrementi rectarum KF, LG, ex speciali cujusque Problematis natura, in aliis adhuc terminis reperiatur; cui negotio facilitando, vel elementa dy, seu HK, KL.

LI; vel elementa dz. seu BF, FG, GC ponenda sunt constantia N. XCVI. & æqualia; prout in quovis Problemate hoc vel illud simplicius videbitur. Quanquam enim id rem ipsam spectando sit indisferens, sæpe tamen unum quam alterum operationem haud paulo saciliorem reddere potest.

#### PROBLEMA I.

Datis positione rectis normalibus AT, AM, & curva quaconque AN; quaritur ex omnibus Figuris soperimetris super communi base AT & inter eadem puncta A, D constitutis, illa ABD, e cujus singulis punctis B si ducantur bina recta BHP, BMN, normales ipsis AT, AM; ac statuatur pars prioris HP == MN; ut spatium inde ortum ATV omnium a cateris soperimetris similiter genitorum spatiorum sit Maximum Minimumve. (d).

#### ANALYSIS.

Sit curva optata ABD, & Maximum Minimumve, quod ab illa producitur, faciendo ubique HP = MN, spatium ATV. Intelligantur in æqualibus interstitiolis HK, KL, LI, quorum singula dicantur l. quatuor applicatæ contiguæ, HB = b. KF = f. LG = g. IC = c. totidemque aliæ per has similiter expresse, proptereaque denotandæ per majusculas, HP = B, KR = F, LS = G, IQ = C. Erit, per Theor. VII, spatiolum PHIQ, hoc est HK×HP+KL×KR+LI×LS, seu lB+lF+lG = Maximo Minimove; adeoque ex natura Maximi Minimique, ejus differentiale ldF+ldG = o. seu, dividendo per l. dF+dG = o. [Ob fluxum enim punctorum F, G, quem super rectis KF, LG fieri concipio, solæ applicatarum mediæ KF, LG, KR, LS, seu f, g, F, G. longitudinem mutant, extremis HB, IC, HP, IQ, seu b, c, B, C, constanter i sidem manentibus.]

(4) Videsis No. XCIII, Nota b, S. I, pag. 875 & seq.

unde proportio,  $df: -dg = i \cdot dg: a$ ; erit  $h \cdot df + i \cdot dg = 0$ ; unde proportio,  $df: -dg = i \cdot h = [$  per Theor. VI] h + dh: h, & quia, per Theor. IV, generaliter quoque habetur  $df: -dg = dx^2 ddx + dz^2 dddx - dx ddx^2: dz^2 ddx + 2dx ddx^2$ , sequitur fore,  $h + dh: h = dz^2 ddx + dz^2 dddx - dx ddx^2: dz^2 ddx + 2dx ddx^2$ , ac dividendo  $dh: h = +dz^2 dddx - 3dx ddx^2: +dz^2 ddx + 2dx ddx^2$ ; unde extremis & mediis in se invicem dustis [omisso tamen, quod cæterorum respectu evanescit, produsto  $2dhdxddx^2$ ] resultat æquatio specialis nostri Problematis  $+hdz^2 dddx - 3hdxddx^2 = +dhdz^2 ddx$ , quæ, ut apparet, ad tertias usque differentias ascendit. Hanc autem ego porro ad secundas, indeque ad primas, sequente analysi reduco ( $\frac{e}{x}$ ).

Primo, loco dxddx restituo dzddz [hoc sini, ut tot habeantur quantitates h, dz, ddx, una cum suis differentialibus dh, ddz, dddx, quot sunt æquationis membra ] critque  $hdz^2ddx$  — 3hdzddxddz —  $dhdz^2ddx$ ; deinde transsero omnia ad unam partem, atque divido per dz, ut sit hdzdddx — 3hddxddz — dhdzddx — o. Jam singo æquationem  $h^m dz^n ddx^r$  — const. elevatis tribus quantitatibus h, dz, ddx ad potestates ignotas, sed ex progressu determinandas, m, n, r; sactaque differentiatione obtineo  $rh^m dz^n ddx^r$  —  $ddx^r ddx + nh^m dz^n ddx^r$  —  $ddx^r ddz + nh^m dz^n ddx^r$  —  $ddx^r ddx^r$  —  $ddx^r ddx^r$  contrahitur ad hanc, rhdzdddx + nhddxddz + mdhdzddx — o; hæc vero terminotenus collata eum æquatione Problematis hdzdddx — 3hddxddx — dhdzddx — o, exhibet r — 1, n —

-3, & m = -1: unde loco fictæ æquationis  $h^m dz^n ddx =$ const. habetur ddx:  $hdz^3 =$ const. = [ex lege homogeneorum & propter constans dy]  $\pm 1$ : aady, æquatio nempe differentialis secundi gradus: ad quam ulterius deprimendam, pono rursum æquationem adx = tdy, e qua debite tractata fluunt sequentia.

(\*) Vid. infra No. CIII. Art. XXXII.

ddx = dtdy: a,  $aadx^2 = ttdy^2$ , & [raddito  $aady^2$ ]  $aadx^2 + N.$  XCVI.  $aady^2$ , id cft,  $aadz^2 = (aa + tt) dy^2$ , &  $dx = dy \vee (aa + tt):a$ .

Hi vero valores, loco ddx & dz, in equatione inventa ddx:  $bdx^3 = \pm 1: aady$ , fubstituti producunt  $aadt: (aa + tt) \vee (aa + tt) = \pm bdy: aa = \pm bdx: at$ , seu [instituta multiplicatione per  $\pm t$ ]  $\pm aatdt: (aa + tt) \vee (aa + tt) = bdx: a = [propeter eandem <math>f \otimes x$ ] bdf: a = [per hyp.] dF; unde, facta summatione, acquiritur partim  $aa: \vee (aa + tt)$ , partim  $a - aa: \vee (aa + tt) = F(f)$ , how est, applicate. KR, seu huic contigue HP aut MN; quam si deinceps vocare subset f(aa + tt); unde vicissim f(aa + tt), tum f(aa + tt); unde vicissim f(aa + tt), tum f(aa + tt); unde vicissim f(aa + tt); unde vicissim f(aa + tt); tum f(aa + tt); unde vicissim f(aa + tt); u

Utri vero harum curvarum Maximum, & utri Minimum fpdy conveniat, fic indagabimus: Prior æquatio est dy = pdx:  $\sqrt{(aa-pp)}$ ; unde quadrando,  $dy^2 = ppdx^2 : (aa-pp)$ . & [addendo  $dx^2$ ]  $dy^2 + dx^2$ , sive  $dz^2$ ,  $= aadx^2 : (aa-pp)$ ; & extrahendo radicem,  $dz = adx : \sqrt{(aa-pp)}$ ; quare dy: dz = p:a; hoc est, sumta constante dz, dy proportionatur ipsi p. Ergo, si crescentibus x crescere supponantur p, crescent una quoque ipsa dy; quod indicium est, curvam æquationi huic respondentem versus axem AT cavam esse. Sit illa [Fig. 2] ABC, & rotetur circa chordam AC, gignens ex opposito aliam sibi Isoperimetron AEC, ac utrique communis applicatur ordinata BEF. Quoniam igitur, ex hypothesi, p majoris applicatur x, seu BF, major est ipsa p minoris applicatur EF; erit quoque pdy illius Zzzzz 3

pp), partim  $dy = (a-p)dx : \sqrt{(2ap-pp)}$ , pro æquationibus simpliciter differentialibus curvarum, quæ Maximum Minimumve spatium ATV [pdy] suppeditant. Quod quidem prin-

cipaliter inveniendum erat.

<sup>(\*)</sup> Non satis completa est have haberetur:  $= a \sqrt{(a^2 - (c - c))}$  integratio. Potuisset enim scribi  $F(p)^2$ : (c-p), atque dy = (c - c) vel  $p = c \pm aa : \sqrt{(aa + tt)}$ , unde p)  $dx : \sqrt{(a^2 - (c - p)^2)}$ .

M. XCVI. major quam pdy hujus; ac proinde omnia pdy seu spdy curve ABC majora omnibus pdy curvæ AEC; quo circa spdy curvæ ABC non potest esse Minimum. Superest ergo, cum sit alterutrum, ut sit Maximum. Quod si crescentibus x decrescant p, decrescent quoque dy, & curva versus axem AT convexa crit: Sit hæc AEC, ejusque rotatu circa chordam AC gignatur ex adverso alia Isoperimetros ABC, & utrique applicatur BEF; unde cum nunc, ex hypothesi, piminoris applicate EF reciproce major sit ipsa p majoris applicatæ BF, erit quoque pdy illius major quam pdy hujus; omniaque pdy curvæ AEC majora omnibus pdy curvæ ABC: quare spdy curvæ AEC nequit esse Minimum; rurlum igitur Maximum ut sit necesse. E quibus conflat, quod curva prioris æquationis  $dy = p dx : \sqrt{(aa - pp)}$ semper Maximum complectatur sp dy, utcunque se habeat p respectu x. Eodemque etiam modo ostendi posset, quod curva posterioris equationis  $dy = (a - p) dx : \sqrt{(2ap - p)}$  in omni vicissim casu Minimum spdy continct. Sed cui Lectoris usui repetita crambe?

#### PROBLEMA II.

Queritur ex omnibus Figuris Isoperimetricis, [Fig. 1] super communi base AT & inter eadem puncta A, D constitutis, illa ABD, cujus singulis applicatis BH si respondeant alia HP, datam habentes relationem ad abscissas ipsius curva portiones AB; spatium hinc ortum ATV omnium a cateris Isoperimetris similiter genitorum spatiorum sit Maximum Minimumve. (8).

(\*) Videsis No. XCIII. Nota b, S. III. pag. 875 & seq.

ANA

N. XCVL

#### ANALYSIS.

Sit rursum, ut nuper, HK = KL = LI = 1. insuperque

portio curvæ 
$$AB = \beta$$
 adeoque  $AF = AB + BF = \beta + s \dots = \phi$   $d\phi = ds$   $AG = AF + FG = \beta + s + s = \gamma$   $d\gamma = ds + ds$ 

& per has similiter date, HP\_B, KR\_\$\\_\phi\$, LS\_\$\\_\rightarrow\$. Quoniam igitur spatium ATV ex hypothesi est Maximum Minimumve, erit quoque tale, per Theor. VII, ejus portio PHIQ, hoc est,  $HK \times HP + KL \times KR + LI \times LS$  five  $lB + l\Phi + l\Gamma$ ; ac proinde, ex natura Maximi Minimive. ejus differentiale 1d + 1dT = 0, seu  $d\Phi + d\Gamma = 0$  [concipiendo nempe rursum, mutari curvedinem fluxu punctorum F, G super applicatio KF, LG, quo solæ AF, AG, & per has datæ KR, LS mutantur, reliquis AB & HP non mutatis.] Ponatur  $d\Phi = h d\Phi : a \& d\Gamma =$ idy: a, fiet  $bd\phi + idy = 0$ , feu bds + ids + idt = 0, five [loco ds & dt introducendo dp & dq, per duas primas æquationes Theor. II, ] hpdp: s+ipdp: s+iqdq: t=0, five, fublatis fractionibus, hptdp+iptdp+igsdg=0; &, æqualitate in proportionem versa, dp:dq=-iqs:hpt+ipt; componendoque, dp:dp+dq [= df:dg] = -iqs:bpt+ipt-iqs. ac denique mutatis signis secundi & tertii termini, df: - dg  $=iq_i:hp_t+ip_t-iq_s$ . Surrogetur jam loco i, per Theor. VI, h + dh; & quantitates p, q, s, r vertantur, per Theor. 1, in differentialia [ ut factum in demonstr. Theor. IV, nisi quod in sumendis solidis ultra secundum differentialium ordinem nunc progredi non est necesse I hoc pacto:

N. XCVI.

& facta subtractione

$$hpt+ipt-iqs=hdxdz+zhdxddz$$
 $-bdzddx$ 

quocirca

$$df: -dg = h d \times dz + h dz ddx : h dx dz + 2h dx ddz + db dx dz - h dz ddx$$

sed, per Theor. IV,

$$df: -dg = dz^2 ddx + dz^2 ddx + 2dx ddx^2$$

$$-dx ddx^2$$

quarc

$$bdxdz + hdzddx:bdxdz + 2hdxddz = dz^2ddx + dz^2dddx:dz^2ddx + 2dxddx^2 + dbdxdz - dxddx^2$$

convertendoque

seu [neglectis compendii gratia in primo & tertio termino disserentialibus secundi ordinis, ceu nulli amplius usui suturis, cetterisque per de divisis]

$$bdx: + 2bdzddx == dzddx: + dz^2dddx$$

$$= 2bdxddz = -3dxddx^2;$$

$$+ dbdxdz$$

unde, dustis in se invicem extremis & mediis, resultat  $hdxdz^2ddx$  —  $3hdx^2ddx^2$  —  $2hdz^2ddx^2$  —  $2hdx^2ddx^2$  —  $4hdxdz^2ddx$ , hoc est; [compassis in unum secundo & quarto terminis, substitutione dx dx soco dz ddz, ]  $hdxdz^2ddx$  —  $2hdz^2ddx^2$  +  $hdx^2ddx^2$  +  $dhdxdz^2ddx$ ; quæ est æquatio specialis hujus Problematis, ad tertias itidem differentias assurgens, quam similia qua

qua in præcedenti Problemate usus sui, analysi ad has duas æ-N.XCVI. quationes simplices dy = qdz:  $\sqrt{(aa+qq)}$ . & dy = (a-q) dz:  $\sqrt{(bb-2aq+qq)}$  reduco (h). Operationem ipsam, no tædio sim, omitto; sed veritatem asserti confirmabit omissæ analysi, haud ingrata nec inutili varietate, succenturianda synthesis. Meminerit solum Lector, dy rursum esse elementum constans, curvamque AB vel AF, quæ supra erat  $\varphi$ , jam vocari z; & datam per ipsam HP vel KR, quæ dicebatur  $\Phi$ , nunc appellari q; sic ut, loco  $d\Phi = bd\varphi$ : a, deinceps habeatur dq = bdz: a.

Eq. I. 
$$dy = qdz : \sqrt{(aa + qq)}$$
.  
Esto compendii gr.  $\sqrt{(aa + qq)} = s$   
 $dy = qdz : s$   
 $dz = sdy : q$   
 $dx = ady : q$   
 $dq = hdz : a = hsdy : aq$   
 $ds = qdq : s = hdy : a$   
 $ddx = -adydq : qq = -bsdy^2 : q^3$   

$$dddx = \begin{cases} +3hsdy^2dq : q^4 \\ -bdy^2ds : q^3 \\ -sdy^2dh : q^3 \end{cases} = \begin{cases} +2hhssdy^3 : aq^5 \\ +ahhdy^3 : q^5 \\ -sdy^2dh : q^3 \end{cases}$$

quibus in æquatione inventa substitutis, fit

$$h \, dx \, dz^2 \, dd \, dx = \begin{cases} +2 \, h^3 \, s^4 \, dy^6 : q^8 = 2 h \, dz^2 \, dd \, x^2 \\ +4 \, a \, h^3 \, ss \, dy^6 : q^8 = h \, dx^2 \, dd \, x^2 \\ -4 \, hs^3 \, dy^5 \, dh : q^6 = dh \, dx \, dz^2 \, dd \, x \end{cases}$$

Eq. II. 
$$dy = (a-q) dz$$
:  $\sqrt{(bb-2aq+qq)}$ .  
Six brev. ergo  $\sqrt{(bb-aa)} = c$ ,  $a-q=r$ ,  $\sqrt{(bb-2aq+qq)} = s$ 

Jac, Bernoulli Opera.

Aaaaaa

dy =

(b) Generalius ad dy  $(c \pm q)$  dz:  $\sqrt{(ac + (c \pm q)^2)}$  reduci poterat.

N. XCVI.

$$dy = rdz:s$$

$$dz = sdy:r$$

$$dx = cdy:r$$

$$dr = -dq = -bdz:a = bsdy:ar$$

$$ds = -rdq:s = -bdy:a$$

$$ddx = -cdydr:rr = cbsdy^2:ar^3$$

$$ddx = \begin{cases} -3cbsdy^2dr:ar^4\\ +cbdy^2ds:ar^3 \end{cases} = \begin{cases} +2cbbssdy^3:aar^5\\ +c^3bbdy^3:aar^5\\ +csdy^2db:ar^3 \end{cases}$$

quibus in æquatione inventa substitutis, fit

$$b dx dz^2 dddx = \begin{cases} + 2cch^3 s^4 dy^6 : aar^2 = 2h dz^2 ddx^2 \\ + c^4 h^3 ss dy^6 : aar^2 = h dx^2 ddx^2 \\ + cch^3 dy^5 dh : ar^6 = dh dx dz^2 ddx. \end{cases}$$

Cum igitur utrobique in valores identicos desinant quantitates hdxdz<sup>2</sup>dddx ab una, & tres reliquæ 2hdz<sup>2</sup>ddx<sup>2</sup>, hdx<sup>2</sup>ddx & dhdxdz<sup>2</sup>ddx ab altera parte inventæ æquationis; colligitur, curvas politarum æquationum dy = q dz:  $\sqrt{(aa + q'q)}$ , & dy =(a-q) dz:  $\sqrt{(bb-2aq+qq)}$ , illas ipsas esse quæ desiderabantur, quibusque Maximum Minimumve squy inest. Horum vero utrum utri curvæ tribuendum, codem quo nuper ratiocinio perquiro: Primo enim considero, an crescentibus z crescant decrescantve ipsa q; deinde, an curva versus axem convexa sit, an concava; ac tertio, si circa chordam suam rotetur curva proposita, & ex adverso producat aliam æqualem & similem, an hac majus habeat qdy, an minus: nam si majus, proposita sqdy Minimum est, non Maximum; sin minus, contra. Hoc pacto reperitur, Maximum  $\int q d\eta$  inesse Curvæ  $d\eta = qdz : \sqrt{(aa + qq)}$ , & Minimum  $\int q \, dy$  alteri  $dy = (a - q) \, dz : \sqrt{(bb - 2aq + qq)}$ . Quæ erant invenienda.

PRO-

N. XCVI.

#### PROBLEMA III.

Si Linea flexilis ABD in tota sua longitudine ponderibus utcunque sit gravata, & ab extremitatibus suis A, D libere suspensa; quaritur inter infinitas curvedines, quas hac linea successive induere potest, illa qua faciat, ut centrum commune gravitatis pondeum a base AT plurimum minimumve distet, hoc est, [quia centrum commune gravitatis ponderum in se agentium naturaliter locum insimum affectat] quaruntur omnis generis Funicularia, seu Catenaria. (1).

#### ANALYSIS.

Assumtæ intelligantur in curva quæsita ABD tres vicinæ particulæ æquales & infinite parvæ BF, FG, GC; & fint, ut supra. HB = b, KF = f, LG = g, nec non portio curvæ AB = z, & datum per z gravamen ejus = q; erit, per Theor. I, gravamen elementi BF = dq, elementi FG = dq + ddq, & elementi GC = dq + 2 ddq [ omisso dddq, quod hic est superfluum ] unde momenta horum pondusculorum, respectu rectæ AT = bdq + f(dq + ddq) + g(dq + 2ddq). Moveantur paululum puncta F & G in peripheriis circa puncta fixa B, C; fic tamen ut BF, FG, GC maneant invariate longitudinis: manebunt quoque ponduícula iis appensa eadem, ut & applicata HB, solæque variabunt KF & LG; quod differentiale momentorum efficit df(dq + ddq) + dg(dq + 2ddq). Sed hoc, ex natura Maximi & Minimi, debet æquari nihilo; cum enim distantia centri gravitatis ponderum a base AT, ob constantem ponderum summam, proportionetur summæ momentorum; sequitur, ex hypothesi, summam momentorum ponderum totius linez, adeoque & [ per Theor. VII ] partis lineze cujuslibet BC, quoque force Maxi-Aaaaaa 2

(1) Redit hoc Problema ad S. IV, Notæb, Ni. XCIII, quem videsis.

N. XCVI. Maximam Minimamve. Habebitur itaque df(dq + ddq) +dg(dq + 2ddq) = 0, ac proinde df: -dg[ = per Theor.V,  $dy^2 ddx + dy^2 dddx + dx ddx^2$ :  $dy^2 ddx - 2 dx ddx^2$ ] = dq +2 ddq: dq + ddq; dividendoque  $+ dy^2 dddx + 3 dx ddx^2$ :  $+ dy^2 ddx$  $2dxddx^2 = ddq$ : dq + ddq, five neglectis secundi & quarti termini quantitatibus superfluis,  $+dy^2dddx + 3dxddx^2 : +dy^2ddx =$ ddq: dq; unde multiplicando extrema & media, fit dqdy2dddx + 3 dqdxddx<sup>2</sup> = dy<sup>2</sup> ddqddx; [ furrogandoque - dyddy loco dxdda ac dividendo per dy | dqdydddx - 3 dqddxddy - dyddqddx = 0; Æquatio scil. specialis hujus Problematis: quam primo, ope fica equationis  $dq^m dy^n ddx$ , = const. in hanc differentialem  $ddx: dqdy' = \pm 1: adz'$ , ac deinde, ope hujus ady =tdz, in istas simpliciter differentiales, dy = adz:  $\sqrt{(aa + qq)}$ &  $dy = adz : \sqrt{(aa + bb - 2bq + qq)}$  refolvo (1); quarum proin altera Maximum [xdq, seu Maximam momentorum summam, Minimam altera suppeditabit. Utra vero utrum præstet, sic exploro: Juxta priorem Aguationem  $dy = adz : \sqrt{(aa + qq)}$ habetur  $dx \left[\sqrt{(dz^2-dy^2)}\right] = q dz : \sqrt{(aa+qq)}$ ; quare dy; dx = a:q. & fumta dy constante, dx proportionatur ipsi q. Cum igitur gravamen curvæ q crescat cum ejus longitudine z, sequitur etiam cum utroque crescere dx; atque adeo curvam basi AT convexitatem obvertere. Sit ergo curva hæc ADC, [ Fig. 2 ] ac rotetur circa chordam AC, ut nascatur ex opposito alia Isoperimetros ABC. Statuatur ciam Chordæ normalis re-Eta BD, abscindens ex utraque curva partes similes & aquales AB, AD, & denique ducantur applicate BF, DG. Quoniam igitur applicata DG, seu x, curvæ ADC minor est applicata BF, seu x, alterius curvæ ABC; erit quoque xdz [& hinc xdq] prioris curvæ minor, quam xdz [& xdq] posterioris; & consequenter sxdq illius minor, quam sxdq hujus. Curvæ igitur propositæ  $dx = adz : \sqrt{(aa + qq)}$  ipsum  $\int x dq$  non est Maximum; relinquitur ergo ut sit Minimum. Eodemque modo colligitur, quantitatem  $\int x dq$  alterius Curvæ dy = a dz: V (AA

(a) Prior æquatio in posteriore continetur, & ex ea nascitur faciendo b=0.

 $\sqrt{(aa+bb-2bq+qq)}$  vicissim Maximam esse, non Mi-N. XCVI. nimam (1). Quæ erant determinanda.

Notamus hic bonitatis Methodi nostræ argumentum in eo, quod quæ pro Funiculariis, seu Catenariis, ex alio sundamento per notiores methodos eruuntur curvæ, præcise cum nostris conveniant ( $^{m}$ ). Addimus, æquationem nostram priorem dy = adz:  $\sqrt{(aa + qq)}$ , inversas, verticibusque suis sursum spectantes, Catenarias referre; ambas autem coincidere cum curvis præcedentis Problematis, quæ Maximum Minimumque  $\int q dy$  continent; nisi quod hic & ibi abscissæ cum applicatis appareant permutatæ.

Sed laboris denique hic nostri meram figimus; cum tria allata Exempla sufficere possint ad explicandum modum, quo uti convenit in aliis omnibus. Unicum hoc tacere nesas, quod eadem Methodus non ad solas Figuras Isoperimetras, sed & pluribus aliis modis assectas curvas, puta ad Figuras æqualium arearum, superficies conoidicas æquales, aut solida conoidea æqualia, &c. mutaris mutandis accommodari potest; ita nimirum, ut ex infinitis illis reperiatur una, quæ quidpiam optime præstet, seu quæ proprietatem quandam in eminenti gradu possideat (a): in quibus omnibus singularis quædam observatur reciprocatio. Quemadmodum enim ex. gr. inter omnes Figuras ejusdem perimetri Aaaaaa

(1) Dicendum potius utramque curvam dare fxdq Maximum vel Minimum, prout in æquatione sumitur + dy, vel - dy, æquale sive adz:  $\sqrt{(aa+qq)}$  sive adz:  $\sqrt{(aa+qq)}$ .

(m) Vide No. XXXIX, Nota \*.

pag. 426, Col. 1.

(a) Quærendo nimirum, in tribus elementis curvæ, primum quid per totam curvam constans detur ex conditione æqualis areæ, vel æqualis superficiei conoidicæ, aut æqualis solidi conoidei, codem modo quo de-

terminavimus No. XCIII, quid conflantis daret conditio isoperimetri se
deinde quærendo quid constans prodeat ex altera conditione proprietatis quam in eminenti gradu curva
possidere ponitur se denique rationem illorum productorum constantium æquando rationi constanti commode assumte, ut homogeneitas terminorum servetur. Quod generalissime executus est Celeb. Eulerus
Comm. Acad. Petrop. Tom. VI, pag.
123, præsertim vero Tom. VIII,
pag. 159.

N. XCVI. Circulus maximam possidet aream, Catenaria maximam conversione sui gignit superficiem, solidumque maximum Elastica; sic inter omnes vicissim Figuras, quæ aut æqualibus gaudent areis, aut æquales rotatione gignunt superficies, solidave æqualia, Circulus, Catenaria & Elastica minimo clauduntur ambitu; quod pariter procedit in omnibus aliis (°). Et latent prosecto in istis, quæ novum speculandi campum amplissimum Geometris aperire valent. Deo autem immortali, qui imperscrutabilem inexhaustæ suæ sapientiæ abyssum leviusculis radiis introspicere, & aliquousque rimari concessit mortalibus, pro præstita nobis gratia, sit laus, honos & gloria in sempiterna secula.

(°) Ratio est, quia eodem modo solvitur v. g. Problema de invenienda, inter omnes curvas ejusdem perimetri, illa quæ maximam habeat aream, quo solveretur Problema de invenienda Figura, quæ, inter omnes ejusdem areæ, minimum haberet perimetrum, In utroque enim, considerando tria curvæ elementa, po-

nuntur constantes, tam trium simul sumtorum longitudo, quam magnitudo spatii ab iis elementis, ordinatis eurvæ, & portione basis contenti. Hæc enim hypothesis non minus quadrat conditionibus æqualis perimetri & maximæ areæ, quam conditionibus æqualis areæ & minimæ perimetri.



N°. XCVII.

#### स्थितिक विद्याप्त स्थापित स्था

Nº. XCVII.

# SECTION INDEFINIE DES ARCS CIRCULAIRES.

en telle raison qu'on voudra;

Avec la manière d'en déduire les Sinus, &c.

Par Mr. BERNOULLI, Professeur à Bâle.

Extraite d'une de ses lettres écrite de Bâle, le 13 Juillet 1702.

Ans ce que mon Frére donna des Segmens & des Secteurs Histoire de cycloïdaux quarrables, au mois de Juillet des Actes de Sciences de Leipsic de 1699, il dit qu'il avoit aussi l'art d'en trouver Paris 1702. une infinité de Zones quarrables, dont il donnoit seulement pag. 281, quelques exemples, en supprimant sa méthode. J'y pensai, & ris, & pagle mois de Septembre suivant j'en donnai une très simple, dans 374, Editeles mêmes Actes \*, laquelle fournit aussi une infinité de pareilles Zones quarrables, que je déterminai ensuite, [ au mois de Décembre 1700 de ces Actes † ] par le moien d'une courbe, laquelle

<sup>\*</sup> Cy-dessus N°. XCII, pag 871. † N°. XCV, pag, 892:

N.XCVII quelle [quoique méchanique] a cela de fingulier, qu'outre la Cycloïde en question, elle n'exige pour sa construction que des lignes droites & circulaires; ce qui me parut résoudre le Problême tout aussi simplement, que le seroit un Problème solide par la seule régle & le compas, outre la Section conique qu'on y

voudroit supposer.

Cependant, les mêmes vérités se pouvant trouver par des voies souvent très différentes, cette méthode n'étoit point celle de mon Frère. Il a marqué ensuite, au mois d'Avril des Actes de Leipsic de 1701, que la sienne consistoit dans une progression, telle que sont celles qu'il y donne. Mais prévoyant assez comment une telle progression se pouvoit aussi trouver par la méthode, qui m'a donné autrefois celles de Mr. LEIBNITZ pour la détermination des Sinus, &c. par le moyen des arcs donnés, j'en suis demeuré là; jusqu'à-ce qu'enfin Mr. Herman étant parvenu depuis, par une route très différente & très belle \*, à une progression, qui peut servir de même à couper telle courbe qu'on voudra en raison donnée, il me prit envie d'essayer jusqu'où ma méthode me pouvoit conduire de ce côté là: & non seulement j'aperçus aussi-tôt que la section indéfinie de l'arc circulaire, & l'invention de son Sinus, &c. tirée de cet arc lui-même, ne faisoient proprement qu'un même Problème; mais encore arrivai-je enfin à celle de Mr. HERMAN. Voici pour ce qui regarde la question présente.

#### LEMME.

Si l'on apelle f la corde CD [Fig. 1] d'un arc quelconque d'un cercle, dont le rayon soit pris pour l'unité, l'on aura V (4 fff<sup>+</sup>) pour la valeur de la corde BD d'un arc double de celui-là.

\* Voiez Acta Erudit. Lips. 1703, Aug. p. 345.

DI.

#### DEMONSTRATION

N·XCVII

En effet, si outre le diamètre BF & le rayon AC, l'on fait les droites BC & CF; l'on aura deux triangles isosceles que leurs angles égaux CDB & AFC rendront semblables; & qui par conséquent donneront AF:  $CF[\sqrt{(BF^2 - BC^2)}] = CD$ : BD, c'est-à-dire,  $I: \sqrt{(4-ff)} = f: BD = \sqrt{(4ff-f^4)}$ , ou  $BD^2 = 4ff - f^4$ . Ce qu'il faloit démontrer.

Il suit de là, que si dans le demi-cercle BCDF, on prend plusieurs arcs BG, BE, BC, BD, &c. en progression double; c'est-à dire, dont le second BE soit double du premier BG pris à discrétion, le troisième BC double du second, le quatriéme BD double du troisième, &c. & dont les cordes étant aussi BG, BE, BC, BD, celle du premier BG soit appellée x; celle du dernier BD, a; & celle de son complément DF au demicercle,  $b = \sqrt{(4 - aa)}$ ; Il suit, dis-je, du Lemme précédent que BE<sup>2</sup> [ quarré de la corde de l'arc double de BG] est = 4xx - x4; ce qui étant pris pour ff. l'on aura de même BC2 quarré de la corde de l'arc double de BE, ou quadruple de  $\overrightarrow{BG} = 16xx - 20x^4 + 8x^6 - x^2$ . Et en prenant encore cela pour ff. l'on aura encore de même BD<sup>2</sup> [ quarré de la corde de l'arc double de BC, ou octuple de BG] = 64 x x -336 x4, &c. Et toûjours de même, comme dans la Table suivante.

Jac, Bernoulli Opera,

Bbbbbb

Pré-

M.XCVII Présentement pour trouver une expression générale de la corde d'un arc indéfiniment multiple d'un autre, il ne s'agit plus que d'observer, suivant quelle soi se fait la progression de coefficiens de tous ces termes. Or je remarque que tous ces coëfficiens resultent de l'addition de nombres figurés entr'eux: Par exemple, les coëfficiens de la premiére rangée perpendiculaire, qui sont les quarrés 1, 4, 16, 64, &c. naissent de l'addition d'une double rangée de nombres triangulaires, c'est-à-dire, de nombres figurés du premier ordre; les coëfficiens de la seconde rangée perpendiculaire, qui sont 1, 20, 336, &c. résultent aussi de l'addition d'une double rangée de nombres triangulo-pyramidaux; c'est-à-dire, de nombres figurés du troisième ordre; les coëfficiens de la troisième rangée perpendiculaire, qui sont 8, 672, &c. se forment encore de même de l'addition d'une double rangée de triang-triang-pyramidaux, c'est-à-dire, de nombres sigurés du cinquiéme ordre; Et ainsi à l'infini, comme on le voit dans la Table suivante.

|     | 1. Ord. Fig. | 3. Ord. Fig.                          | 5. Ord. Fig.   |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|
| I   | 1+0== I      | o+o= o                                | ·+ ·= ·        |
| 2   | 3+1=4        | 1+0=1                                 | o+o= o         |
| - 1 | 6+3=9        | \$+ 1 == 6                            | 1+0= 1         |
|     | 10+6=16      | 15+5= 20                              | 7+1 = 8        |
| - 1 | 15+10=25     | 35+15= 50                             | 28+7= 35       |
|     | 11+15=36     | 70+35== 105                           | 84 + 28 = 112  |
| 7   | 28+21==49    | 126+70== 196                          | 210 + 84 = 294 |
| 8   | 36+28=64     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 462+210=672    |

C'est pourquoi la manière de trouver tous les derniers termes de chaque rangée de nombres figurés, par le moyen du nombre de ceux qui les précédent, étant connuë; il est visible, que l'on aura aussi celle de trouver tous les termes de la progression dont il s'agit ici: Par exemple, si n est le nombre des termes, on N.XCVII trouvera

$$\frac{nn. (nn-1). (nn-4)}{3. 4. 5. 6}$$
 pour le dernier de la troisième;

D'où l'on voit qu'en supposant l'arc BD indéfiniment multiple de BG, c'est-à-dire, comme valant l'arc BG, pris autant de sois qu'il y a d'unités dans »; l'on aura BD<sup>2</sup> [quarré de la corde BD] ou ««=

$$nn \times x = \frac{nn \cdot (nn-1)}{3 \cdot 4} x^{4} + \frac{nn \cdot (nn-1) \cdot (nn-4)}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} x^{6} = \frac{nn \cdot (nn-1) \cdot (nn-4) \cdot (nn-8)}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8} x^{8} + &c.$$

Et DF' ou 
$$bb=4-aa=$$

$$4-nnxx+\frac{nn.(nn-1)}{3\cdot 4}x+\frac{nn.(nn-1).(nn-4)}{3\cdot 4\cdot 5\cdot 6}x^{6}+\frac{nn.(nn-1).(nn-4).(nn-9)}{3\cdot 4\cdot 5\cdot 6\cdot 7\cdot 8}x^{8}-\&c.$$

Lesquelles valeurs donneront celles de a & de b, par le moyen des interpolations de Mr. WALLIS, ou en la manière que voici.

Soyent deux progressions seintes  $a = nx - px^3 + qx^5 - rx^7 + sx^9 - sx^{11} + &c$ . Et  $b = 2 - pxx + qx^4 - rx^6 + sx^8 - tx^{10} + &c$ . qu'il faut ensuite quarrer pour avoir

$$nn \times x - 2npx^{4} + 2nqx^{6} - 2nrx^{2} + 2nsx^{10}$$
. &c.  
+pp · - 2pq + 2pr  
+qq

Et 
$$bb = 4 - 4pxx + 4qx^4 - 4rx^6 + 4sx^8 - 4tx^{10} &c.$$
  
+pp  $-2pq + 2pr - 2ps$   
 $+qq - 2qt$ 

Lesquels quarrés comparés terme à terme avec les correspon-Bbbbbbb a dans VACVII dans des progressions qu'on vient de trouver, détermineront les valeurs des coefficiens p, q, r, s, &c. & de cette manière l'on aura a ==

$$nx = \frac{n \cdot (nn-1)}{4 \cdot 6} x^3 + \frac{n \cdot (nn-1) \cdot (nn-9)}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10} x^5 = \frac{n \cdot (nn-1) \cdot (nn-9) \cdot (nn-25)}{4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 14} x^7 + &c.$$
Ft h

$$2-\frac{nn}{4}:x+\frac{nn.(nn-4)}{4.6.8}x^{4}-\frac{nn.(nn-4).(nn-16)}{4.6.8.10.12}x^{6}+\frac{nn.(nn-4).(nn-16).(nn-36)}{4.6.8.10.12.14.10}x^{8}-&c.$$

où la loi de la progression est très-facile à reconnoitre. Mais parce que dans la première 1, 9, 25, &c. expriment les quarrés de tous les nombres impairs, & que dans la seconde 4, 16, 36, &c. expriment aussi les quarrés de tous les nombres pairs, on voit que quelque nombre entier rationel que soit n, il y aura toûjours quelque terme qui s'évanoüira, avec ceux qui le suivent, dans l'une ou dans l'autre de ces progressions: de manière qu'alors cette progression se changera en une équation algebraïque finie, laquelle disposée, comme l'on dispose d'ordinaire celle dont le premier terme n'est point affecté, se changera en celle-

ci, 
$$x^n - nx^{n-2} + \frac{n \cdot (n-3)}{2} x^{n-4} - \frac{n \cdot (n-4) \cdot (n-5)}{2} x^{n-6}$$
  
+  $\frac{n \cdot (n-5) \cdot (n-6) \cdot (n-7)}{2 \cdot 3} x^{n-7}$ 

Si n est impair,  $\pm nx = a$ Si n est pair,  $\pm nnxx = 2 \pm b$ . = 0, laquelle donne tout d'un coup celle de telle Section déterminée qu'on voudra, en prenant n pour le nombre des parties requises: Par exemple, si l'on veut diviser un arc de cercle ou un angle en 3, 5, 7, ou en 6 parties égales; il faut prendre n = 3, 5, 7, ou 6, dans la précédente équation générale; & elle se changera en celles-ci pour les Sections requises, lesquelles sont précisément les mêmes qui se trouvent par la voie ordinaire.

x'.—

N.XCVII

$$x^{3} - 3x + a = 0$$
  
 $x^{5} - 5x^{3} + 5x - a = 0$   
 $x^{7} - 7x^{5} + 14x^{3} - 7x + a = 0$   
 $x^{6} - 6x^{4} + 9xx - 2 + b = 0$ 

Rest.

Voila pour ce qui regarde la Section des arcs circulaires, ou des angles, en tel nombre de parties égales qu'on voudra. Préfentement ces arcs étant donnés, voici la manière d'en trouver les cordes, ou les sinus : le passage de l'un à l'autre est facile. Pour cela, concevons que la corde BG, [que nous avons appellée x] est infiniment petite; de manière qu'elle se confonde avec l'arc BG, & que le nombre n, [qui marque combien de fois cet arc BG est surpassé par l'arc BD] soit infini; alors on aura l'arc BD [que j'appelle présentement f] = nx. Cela posé, les nombres 1, 9, 25, &c. de même que 4, 16, 36, &c. se trouvant nuls par rapport à nn, les équations a = nx, &c. &  $b = 2 - \frac{1}{4}nnxx$  &c. qu'on vient de trouver, se changeront encelles-ci :  $a = nx - \frac{n^3x^3}{4.6.8.10} + \frac{n^5x^5}{4.6.8.10} + \frac{n^7x^7}{4.6.8.10.12.14}$ .

celles-ci: 
$$a = nx - \frac{n^3x^3}{4.6} + \frac{n^5x^5}{4.6.8.10} - \frac{n^7x^7}{4.6.8.10.12.14}$$
 &c.   
&  $b = 2 - \frac{nnxx}{4} + \frac{n^4x^4}{4.6.8} - \frac{n^6x^6}{4.6.8.10.12} + \frac{n^5x^5}{4.6.8.10.12.14.16}$ .

— &c. lesquelles [à cause de  $nx = f$ ] se changent encore en BD =  $a = f - \frac{f^3}{4.6} + \frac{f^5}{4.6.8.10} - \frac{f^7}{4.6.8.10.12.14} + \text{&c. &c.}$  en DF =  $b = 2 - \frac{ff}{4} + \frac{f^4}{4.6.8} - \frac{f^6}{4.6.8.10.12} + \frac{f^6}{4.6.8.10.12.14.16}$ .

— &c. C'est ainsi que l'arc BD étant donné, j'en ai autresois déterminé la corde BD, & celle de son complément DF.

N.XCVII cédentes, l'on aura s [Sinus droit de l'arc BC] = g - \frac{g^2}{2.3} + \frac{g^4}{2.3.4.5} - \frac{g^5}{2.3.4.5.6.7} + &c. c [Sinus du compl.] = I - \frac{g^2}{2} + \frac{g^4}{2.3.4.5.6} - \frac{g^6}{2.3.4.5.6.7.8} + &c. lesquelles progressions font précisément les mêmes que celles que Mr. Leibnitz a données dans les Actes de Leipsic, au mois d'Avril de 1691, pag. 179. Et de cette manière l'on voit que nous avons donné la solution de deux Problèmes à la fois: savoir, la division d'un angle on d'un arc de cercle en raison donnée, & réciproquément le sinus d'un arc circulaire, ou d'un angle donnée quelconque. Au reste il est à remarquer que Mr. Ne w to N en resolvant le premier de ces Problèmes, est tombé dans la même progression que nous, comme on le voit dans la pag. 384 de l'Algèbre de Mr. W A L-1.18 imprimée à Oxfart, en 1693.

### P. S.

Un des principes sur lesquels Mr. HERMAN s'est fondé dans la recherche de la multisection de l'angle, est la proprieté du quadrilatere inscrit dans le cercle, dont le produit des diagonales est égal à la somme des produits des côtés opposés: sur quoi j'ai trouvé que l'on peut aussi déduire nôtre formule de cette même proprieté, en cherchant sans interruption les cordes, ou les quarrés des cordes de l'arc, double, triple, quadruple, quintuple, &c. &t non par sauts, comme j'ai sait celles de l'arc double, quadruple, octuple, &c. par l'autre méthode. En voici la démonstration.

Dans le quadrilatére inscrit au cercle BGFC, [ Fig. 2 ] soit BG = FC = x, GF = s, BF ou GC = t, & BC = v; l'on aura, par la dite proprieté, tt = xx + sv; & par conséquent v = tt

(tt  $\rightarrow xx$ ): s, &  $vv = (t^4 - 2ttxx + x^4)$ : ss. Or fi GF, ou s, est po-N.XCVII see égale à BG, ou x; BF, ou t, sera la corde de l'arc double, & BC, ou v, la corde de l'arc triple de BG; & si s est la corde de l'arc double, t sera celle du triple, & v celle du quadruple de l'arc BG, & si s est celle du triple, t sera celle du quadruple, & v celle du quintuple, & ainsi de suice. Donc la corde de l'arc simple étant x, & celle du double  $\sqrt{(4xx - x^4)}$  l'on connoitra par cette équation celle du triple, & de même par la corde de l'arc double, & par celle du triple, on trouvera celle du quadruple; & par celles des arcs triple & quadruple, l'on saura celle du quintuple, & ainsi de suite, comme l'on voit ici.

# Quarrés des cordes.

## Cordes elles - mêmes.

```
1 x
2 x\sqrt{4-xx}
3 x-x^3
4 (2x-x^3)\sqrt{4-xx}
5 5x-5x^3+x^5
6 (3x-4x^3+x^5)\sqrt{4-xx}
```

Où l'on remarque avec plaisir, que toutes les cordes, dont l'exposant du multiple est un nombre impair, deviennent rationnelles, pendant que les autres sont sourdes; mais toutes commessurables entr'elles, & divisibles par  $\sqrt{(4-xx)}$ .

N°. XCVIII.

XCVIII.

# DEMONSTRATION

GENËRALE,

Du Centre de Balancement on d'Oscillation, tirée de la Nature du Levier.

Par Mr. BERNOULLI, Professeur à Bâle.

Lettre du 13. Mars 1703.

Histoire de l' Acad. des Sciences de Paris 1703. 96, Edis. de Holl.

N sait que toute la doctrine du Balancement, que seu Mr. HUYGENS nous a laissée dans la quatriéme Partie de son excellent Traité de la Pendule, est fondée sur cette Pag. 78. hypothéle, que le Centre commun de gravité de plusieurs corps liés ris, & pag. ensemble, doit remonter précisément à la même hauteur d'où il est descendu; soit que ces poids remontent conjointement, ou, que se détachant à la fin de leur chûte, ils remontent ensuite séparément. chacun avec la vitesse qu'il aura pour lors acquise. Mais on sait aussi qu'il y a eu bien des gens, à qui cette demande a paru un peu hardie, & qui n'ont jamais pû tomber d'accord de son évidence, quoiqu'ils la crûssent vraisemblable. Il y en a eu même qui ont nié ce principe, entr'autres un Auteur illustre \* en a donné

Mr. l'Abbé de CATELAN.

donné ses raisons dans les Journaux des Savans de 1681 & 1682. Num. Mais le hazard m'ayant alors, je ne sçais comment, engagé à l'e-XCVIII. xamen de ces raisons, je trouvai (de même que Mr. H U Y G E N S) que cet Auteur se trompoit lui-même, en ce qu'il supposoit que la vitesse totale d'un Pendule doit être égale à la somme des vitesses de ses parties séparées. Car ayant consideré, que la pesanteur agissant uniformément sur toutes les parties d'un Pendule, celles de ces parties, qui sont les plus éloignées de l'axe de son mouvement, & qui doivent décrire de plus grands arcs, se doivent moins ressentir de cet effort, que les moins éloignées; je voiois que celles-ci, dans leur mouvement, devoient s'appuïer d'un côté sur les plus éloignées, & de l'autre sur l'axe du Pendule, où il se perd toûjours quelque chose de ce mouvement: & je conclus de là que la vitesse totale du Pendule devoit nécessairement être plus petite que ne seroit la somme des vitesses de ses parties, si elles étoient tombées séparément. C'est ce qui me fit concevoir dans le Pendule une espéce de Levier, & penser à même tems si on ne pourroit pas aussi trouver, par ce principe, ce qu'a trouvé Mr. Huygans, par un autre, beaucoup plus sujet à contestation que celui du Levier. J'en proposai le dessein aux Géométres dans les Actes de Leipsie, de 1686\*, où j'expliquai mon sentiment. Mr. le Marquis de L'Hospital fut le premier qui s'apperçut de la justesse de cette pensée; & il en fit voir la convenance avec la doctrine de Mr. HUYGENS, dans les Journaux de Retterdam de 1690 †, par l'induction de deux, de trois, de quatre poids, &c. après quoi je trouvai le moyen d'étendre la démonstration à un nombre quelconque de poids égaux ou inégaux, tous situés en même ligne droite; comme on le peut voir dans les Actes de Leipsie de 1691 † Mais je ne pouvois encore aller plus loin, ni appliquer mon principe à des lignes courbes, ni à des surfaces, ou à des solides, à cause de quelque difficulté qui m'arrêta. Je ne la surmontai que Fac. Bernoulli Opera. Ceccce

\* N°. XXIII, pag. 277. † N°. XLIII, pag. 454 †† No. XLV, pag. 460,

Num. XCVIII. quelques années après, en résolvant ce Problème dans toute son étenduë; en trouvant même plus que je ne cherchois. Car nonseulement je renserme, dans une équation courte & aisée, tout ce que Mr. Huygens nous a donné sur ce sujet; mais outre cela, je prouve démonstrativement, en retournant sur mes pas, ce que cet Auteur a avancé sans preuve; sçavoir que le Centre commun de gravité des parties d'un Pendule, qui se brise en descendant contre quelque chose qui les oblige à réstéchir, doit nécessairement remonter à la hauteur d'où il est descendu. démontre encore, en suivant les mêmes traces, l'identité des Centres de Balancement & de Percussion. Enfin, je détermine par cette méthode une nouvelle espèce de Centre, que j'appelle Centre de tension \*, où l'Hypothèse de Mr. Huygens, ne sauroit avoir lieu: j'expliquerai en son tems ce que j'entens par là. Et comme je n'ai encore rien publié de tout cela, je veux vous l'envoier par parties, pour pouvoir être présenté à l'Académie, si vous trouvez qu'il le mérite. Je commence par la premiére.

# Principe du Levier tiré ou poussé par des Puissances qui sont en mouvement.

Soient [Fig. 1] AC, AC, AD, AD, les branches d'un Levier, mobile autour du point A: foyent C, C, D, D, des poids, ou des puissances, mûes avec des vitesses CB, CB, DE, DE, lesquelles fassent impression suivant les directions CB, CB, DE, DE, perpendiculaires aux bras de levier AC, AC, AD, AD. Je suppose, que si tous les produits des puissances C par AC & CB, sont égaux à tous les produits des puissances D [qui agissent en sens contraire] par AD, & DE; ou bien, si tous les produits de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conçoit toutes les puissances de C par AC & CB [entant qu'on conço

<sup>\*</sup> Voiez N°. CIII, Art. XXVI.

puissances agir en même sens ] sont égaux à rien; le Levier doit Num. demeurer en équilibre.

Ce principe a été démontré par seu Mr. MARIOTTE dans la Prop. 1.3, de la seconde Partie de son Traité de la percussion des corps; & il n'y a personne qui en disconvienne.

### SOLUTION.

Soit maintenant A [Fig. 2] l'axe horizontal du balancement; AXM un plan vertical droit à l'axe; AM le diamètre de la Figure qui balance, auquel l'on ait appliqué, dans le même plan, l'ordonnée CLD à angle donné ALD; laquelle ait CL LD (°). Soient de plus C & D deux petites parcelles de la Figure, lesquelles décrivent dans leur balancement, les arcs CT, DS: soit aussi AM la longueur du Pendule simple, qui fait ses vibrations dans le même tems que la Figure qui balance.

De ce que le balancement, tant de M que de C & D, s'a-chève, par l'hypothèse, en même tems, il s'ensuit que les vitesses, dont ces poids se meuvent à chaque instant, sont proportionnelles à leurs distances AM, AC, AD de l'axe A; & que par conséquent leur mouvement peut être continué avec ces vitesses, sans que les poids C & D agissent en aucune manière l'un sur l'autre: De sorte, qu'il ne saut considérer que la seule impulsion que la pesanteur ajoute à châque moment aux vitesses acquises. Soit donc ce choc, ou cette impulsion, représentée par les petites lignes verticales & égales MN. CO, & DP: ensuite, après avoir mené les droites NK, OT, & PV, perpendiculaires

(a) C'est ici une restriction considérable à l'universalité de cette méthode, qui ne pourroit s'appliquer, sans desrès longs calculs, aux Figures qui ne sont pas divisées en deux parties égales par un Diamétre. On ne trouvera pas ce désaut dans la Méthode de Mr. Jean BERNOULLI; pour déterminer le Centre d'Oscillation, qu'on peut voir dans les Mémoires de l'Acad. Royale des Sciences de Paris, & dans les Attes de Leipsik, pour l'année 1714.

Num. XCVIII. res aux ares MK, CT, DV; soyent conçus les mouvemens par MN, CO, DP, comme étant composés chacun de deux autres, scavoir du mouvement de M en K, & de K en N; de C en T, & de T en O; de D en V, & de V en P. Et là, il est encore visible, que celui qui se fait par KN, TO & VP, se répand tout sur l'axe A, & qu'il s'y perd entiérement. Ainsi il n'y a que le seul mouvement par MK, CT, DV, qui ait son effet; mais non sans quelque changement : d'autant que M étant parvenu en K, les poids C & D [à cause de l'isochronisme qu'on supose ] ne sauroient être en T & en V; ils doivent se trouver en des points comme R & S, tels que les arcs MK, CR, DS, soient semblables. C'est ce qui fait que l'effort de pesanteur, qui agit sur le poids C, n'est pas épuise au point R. & que le reste RT doit être employé à pousser le corps D par VS. Mais, parce que ce corps D doit résister autant qu'il est poussé, c'est comme si, étant en S, il y avoit une sorce qui tâchat de le repousser de S en V. De sorte, que voilà un levier CAD, sur lequel des poids, comme C, tirant ou poussant d'un côté, avec des forces ou vitesses RT, & de l'autre des poids, comme D, tirans ou repoussans en sens contraire, avec des forces ou vitesses SV, font équilibre. Donc, suivant le précédent Principe du Levier, les sommes des produits C×AC×RT, d'une part, est égale à celle des produits D×AD×VS, de l'autre; ou [ce qui revient au même] la somme des produits CXACXRT, entant qu'on y comprend aussi ceux de l'autre côté, est égale à rien. En voici l'Analyse.

Soyent MN, CO, DP, prolongées, avec seur parallèle LH, jusques-à ce qu'elles coupent toutes l'horizontale AX en X, G, I, & H. Soit de plus AE perpendiculaire sur SD, & qu'on fasse

MN

MN=CO=DP=
MN: MK = AL: AH,

[Sin. tot. = a]
MK = b

Sin. tot. Sin. HLC = LC: HG on HI.

Sin. ang. LAE=g

Sin. ang. HLC=b

AG=AH+HG=
$$\frac{bx+by}{a}$$
.

AC= i

AI=AH-HI= $\frac{bx-by}{a}$ .

AC: AG=CO: CT.

AL=x

LC=LD=y
AD: AI=DP: DV.

C=D=dp

m:  $\frac{bx-by}{a}$  = a:  $\frac{bx+by}{a}$ .

Sin. tot: Sin. LAE=AL: LE.

a: g=x:  $\frac{Ex}{a}$ .

AC'=AL'+LC'+2CLE.

i!=xx+yy+ $\frac{2gxy}{a}$ .

AM: MK=AC: CR=AD: DS.

i: b=1:  $\frac{bx-by}{a}$ .

RT=CT-CR= $\frac{bx+by}{a}$ .

SV=DS-DV= $\frac{bm}{b}$ .

Cccccc 3

Num. KCVIH.

C×

Num.  $C \times AC \times RT = dp \times l \times (\frac{bx + by}{l} - \frac{bl}{l}) = (bx + by - \frac{bll}{l}) \times dp$ [en effaçant  $\mathcal{U}$ ] =  $(bx + by - \frac{bxx + byy}{t} - \frac{2bexy}{dt}) \times dp$ .  $D \times AD \times SV = dp \times m \times (\frac{bm}{a} - \frac{bx - hy}{m}) = (\frac{bmm}{a} - bx + hy) \times dp$ [en effaçant mm] =  $(\frac{bxx+byy}{t} - \frac{2bgxy}{at} - bx + by) \times dp$ . Donc tous les  $C \times A C \times R T$  égaux à tous les  $D \times AD \times SV$ , donneront  $\int (bx+by-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{2bgxy}{at}) dp = \int (\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+byy}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{bxx+by}{t}-\frac{$  $\frac{2bgxy}{dt}$  — bx + by) dp. Et par conséquent [ en ajoûtant  $\int (\frac{bxx+byy}{t} + \frac{2bgxy}{dt} + bx - by) dp$ , de part & d'autre]  $\int 2bxdp$ =  $\int \frac{2bxx + 2byy}{a} dp$ ; ou [en divisant par 2b]  $\int xdp = \int \frac{xx + yy}{b} dp$ ; & enfin  $t = \frac{\int (xx + yy) dp}{\int x dp} = \frac{\int xxdp + \int yydp}{\int xdp}$ . Ou bien de cette manière: Tous les C×AC×RT = f(bx-f)  $by = \frac{bxx + byy}{2bgxy} - \frac{2bgxy}{2}$  dp = 0. Et par conséquent  $\int (bx + by) dp$  $= \int \left(\frac{b \times x + byy}{t} + \frac{2bg \times y}{at}\right) dp; \text{ d'où résulte } t = \frac{\int (b \times x + byy + 2bg \times y; a)dp}{\int (b \times x + by) dp}$ ou, [en effaçant les membres dans lesquels y n'a qu'une dimension, parce que toutes les y positives sont détruites par autant de y négatives de l'autre]  $t = \frac{\int (xx + yy) dp}{\int x dp} = \frac{\int xxdp + \int yydp}{\int x dp}$ , com-

Il reste maintenant à faire voir l'application de cette régle aux différentes figures dont Mr. Huygens a donné les Centres d'oscillation; mais ce sera pour une autre sois.

N°, XCIX.

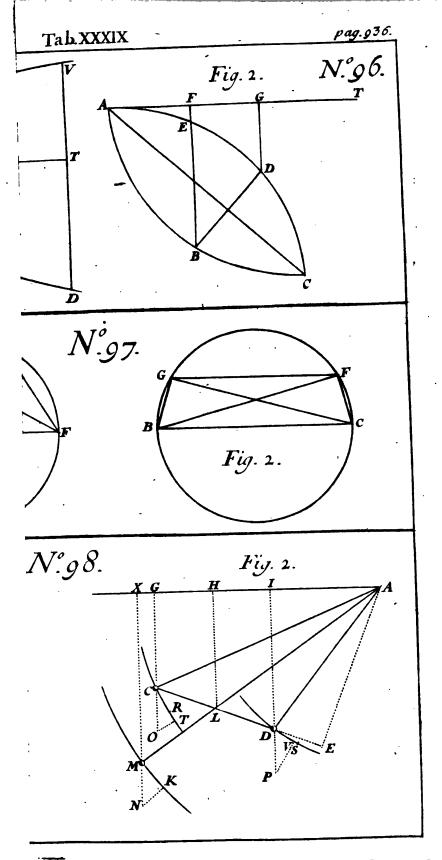

### व्यक्तिक देशक स्थान स्था

Nº. XCIX.

# EXTRAIT

### D'UNE LETTRE

De Mr. BERNOULLI, Profess. à Bâle,

en date du 11. Sept. 1703,

Contenant l'application de sa Régle du Centre de Balancement à toutes sortes de figures.

Oute la doctrine de Mr. Huygens, touchant le Cen-Histoire de tre d'Oscillation ou de Balancement, roule sur la dimen-Paris 1703-ce, & de la longueur de leurs souscentriques [Subcentrica cu-page 272, nei]: Tellement que, pour faire voir la convenance de ma Ré-ris, & page gle avec cette doctrine, je n'aurai qu'à y faire remarquer ces 327, Editacoins: ce qui est très facile.

Soit la figure plane quelconque AB, [Fig. 1] dont G soit une des parties infiniment petites, & HAH sa tangente en A. Imaginons ensuite un cylindre droit sur cette figure, duquel un plan passant par HH, & incliné de 45 degrés sur celui de cette figure, retranche le coin ABDA. Soit de plus L le point de cette base perpendiculairement situé sous le centre de gravité de ce coin. Soit ensin GH la distance de G à la tangente HH, appellée x; & G appellé dp; Done la hauteur du petit prisme GK [qui a G pour base] étant égale à GH [x] à canse de l'an-

N. XCIX. l'angle demi-droit de la section précédente, ce prisme sera = x dp; & son moment [momentum,] à l'égard de la tangente HH, sera de même = x x dp. Donc la solidité du coin, qui a ce prisme pour élément, c'est-à-dire, la somme de tous ces prismes, sera  $= \int x dp$ , & son moment  $= \int x x dp$ , lequel étant divisé par ce même coin, donnera la sous-centrique AL  $= \int \frac{x x dp}{\int x dp}$ .

Si présentement on coupe le cylindre précédent par un autre plan incliné aussi de 45 degrés sur la base AB, lequel plan rencontre cette base dans une ligne perpendiculaire à la tangente HH de cette même base, & qu'on appelle y la distance de G à cette ligne; l'on aura un autre coin, dont le moment, à l'égard de cette ligne, sera de même  $=\int y y dp$ . Et comme toutes ces quantités entrent dans l'expression litterale de ma Régle \*, qui donne la distance du Centre d'oscillation à l'axe du mouvement  $=\int (xx+yy) dp$ :  $\int xdp = (\int xxdp + \int ydp)$ :  $\int xdp$ , on peut déja entrevoir sa conformité avec la doctrine de Mr. Hyz-GENS †.

Mais il n'est pas besoin de m'expliquer davantage sur cela, ces coins m'étant inutiles. Depuis que le Calcul des différences est en vogue, on ne se charge plus l'imagination d'autres solides, ni d'autres figures, que de ceux, ou celles, qui sont données dans la question. C'est pourquoi je me contenterai de montrer ici la manière d'appliquer ma Régle à toutes sortes de grandeurs, en faisant simplement attention à cette quantité littérale  $(\int x \, dp + \int yy \, dy) : \int x \, dp$ .

Pour cet effet, soit CADP [Fig. 2] un Conoïde ou Sphéroide quelconque, qui balance sur un axe horizontal HAH: soit BCAD la figure ou la section qui résulte de ce corps coupé par un plan vertical, droit à l'axe HH du mouvement, & BPAQ celle qui résulte de même de ce corps coupé par le plan BHH:

<sup>\*</sup> N°. præced. pag. 936.

<sup>†</sup> De Horologio Oscillatorio, Pars IV.

Il s'agit de trouver le Centre d'oscillation, tant du Conoïde, N' XCIX que des Figures BCAD, BPAQ; & des Lignes CAD, PAQ, considérées séparément hors du Conoïde: la Figure ou Ligne CAD ayant ses agitations in latus, & l'autre PAQ ayant les siennes in planum. Je conçois donc ce Conoïde divisé en une infinité de tranches parallèles à sa base & à l'axe du mouvement; qu'une de ces tranches est le cercle MKNI; que la commune intersection de ce cercle & du plan vertical, est le diamètre IK; que celle du même cercle & de la figure PAQ est le diamètre MN; & qu'une de ses ordonnées au diamètre IK, est GF. Cela conçu, je fais AB a, BC b, AL x, LK v, LG y, GF z v (vv y), AK, ou AM s, la raison du diamètre à la circonsérence r: p; & par conséquent le cercle IMKN pvv: r.

1°. Comme tous les points de l'ordonnée GF, qui est supposée parallèle à l'axe HH du mouvement, se meuvent également vite, c'est comme si le petit rectangle GF étoit tout ramassé en G; & par consequent comme si le cercle entier IMKN [pvv: r] étoit étendu le long de la ligne IK: Et parce que tous les points de cette ligne répondent à une même AL'[x], il s'ensuit que tous les xdp du cercle IMKN [ c'est-à dire, tous les produits de ses élémens multipliés par x s'expriment par pvvx: r. & tous ses xxdp par pvuxx:r. Il n'en est pas de même de rous ses yydp. à cause que les différens points du diametre IK ne répondent pas à une même y. Pour les trouver, je considére que G étant chargé de tous les dp du petit rectangle GF [zdy], tous les mdp de ce rectangle sont yyzdy, & que l'intégrale de yyzdy doit marquer tous les yydp du segment du cercle MLGF. Or l'intégrale de yyzdy est =  $\frac{1}{4}vv \times \int z dy - \frac{1}{4}yz^3$  [comme il paroit (\*) en Jac. Bernoulli Opera. Dddddd

<sup>(</sup>a) Ou bien ainsi. Puisque yy = rentie zz = vv - yy, on aura vv - zz, on aura yyzdy = vvzdy zdz = -ydy, & par conséquent zzydz - yyzdy. Donc, écrivant vvszdy - yz³ + 3 sz zydz. Mais - 3 syyzdy, au lieu du dernier terme de puisque v est constante, si l'on differe l'équation syyzdy = vvszdy - yz³ + 3 sz zydz

N. XCIX. prenant la différence de chaque quantité, & en substituant vv—

yy au lieu de zz, & — ydy au lieu de zdz]: De sorte que lorsque LG devient LK, & que l'ordonnée GF [z] s'évanouït; alors  $\int zdy$  [ c'est-à dire, la somme de tous les rectangles zdy] devenant égale à tout le cercle pvv:r, l'on aura  $\frac{1}{4}vv \times \int zdy$  —  $pv^+: 4r$ .

Après avoir ainsi trouvé que les sommes de tous les xdp, xxdp, & yydp, par raport au cercle IMKN, sont pvvx:r, pvvx:r, &  $pv^4:4r$ ; si l'on multiplie chacune d'elles par dx, qui est l'épaisseur du cercle, ou de la tranche IMKN, les intégrales des produits pvvxdx:r, pvvxxdx:r, &  $pv^4dx:4r$ , marqueront ces sommes par raport à tout le Conoïde ou Sphéroide CADP: De sorte que l'on aura la distance du Centre d'oscillation (fxxdp+)

fydp):  $\int x dp = (\int_{r}^{p} vvxxdx + \int_{4r}^{p} v^{+}dx)$ :  $\int_{r}^{p} vvxdx = (\int vvxxdx + \int_{4r}^{p} v^{+}dx)$ :  $\int vvxdx = \int (xx + \frac{1}{4}vv) vvdx$ :  $\int vvxdx$ . D'où l'on voit que pour déterminer ce Centre, il ne reste plus que de mettre la valeur de vv en x dans cette Formule, suivant l'exigence de la Figure AKCB section du Conoïde par l'axe AB; & d'en prendre ensuite l'intégrale. En voici quelques Exemples (b).

+ 3 \( z \, y \, dz \), elle se changera en syyzdy = \( vv \) \( z \) \( y \) \( z \) \( y \) \( x \) transposant 4 \( y \) yzdy = \( vv \) \( z \) \( y \) \( y \) \( z \) \( y \) \( z \) \( y \) \( z \) \(

(b) Le Calcul de ces Exemples & des suivans, n'a rien que de facile pour ceux qui entendent les principes du Calcul Intégral.

Solide

| Solid <b>e propo</b> fé                                    | Valeur de vv.                       | Quantité $\frac{\int (xx + \frac{1}{4}vv) vvdx}{\int v v x d x}$            | La même dans<br>le cas de x a |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cone<br>Suspendu par<br>le Sommet.                         | bbxx : aa                           | \$x+ \}bbx:aa                                                               | \$ a + \ \ \ b b : a          |
| Cone rectangle<br>fuspendu par<br>le milieu de sa<br>base. | 44—24X—XX                           | $\frac{3a^{4}-6a^{3}x+10a^{2}x^{2}-9ax^{3}+3\dot{x}^{4}}{6aax-8axx+3x^{3}}$ | 4                             |
| Cylindre.                                                  | <b>b</b> b                          | 3 x + ½ bb : x                                                              | 3a+3bb:a                      |
| Conoïde<br>Parabolique.                                    | bbx:a                               | 1x+ 1bb: a                                                                  | 1 4 + 1 b b : a               |
| Conoïde Hyp. dont le côté transversé est AB.               | $\frac{bbx}{2a} + \frac{bbxx}{2aa}$ | 10a²b²+15ab²x+60a³x+6b'x²+48a²x<br>80 a³+60 a² x                            | <sup>27</sup> 334 + 345bb: a  |
| Sphêre.                                                    | _ax x x                             | 10 aa + 15ax - 18xx<br>40 a - 30 x                                          | 70 a                          |
| Demi-Sphère<br>fuspendue par<br>le sommet.                 | 2ax-xx                              | 20aa + 15ax - 9xx<br>40 a - 15 x                                            | 26 d                          |
| Demi-Sphére<br>Suspendue par<br>le centre.                 | 44                                  | $\frac{15a^4 + 10aaxx - 9x^4}{30 \ aax - 15 \ x^3}$                         | 16 A                          |

II°. Pour trouver le Centre d'oscillation du plan BCAD, qui fait ses agitations in latus; je considére que tous les points de l'appliquée LK [v] répondant toûjours à une même abscisse AL[x], & ne répondant pas à une même LG [y], tous les xdp & xxdp contenus dans LK, c'est-à dire, tous les xdy & xxdy. seront xv & xxv; mais tous les yydp ou yydy seront  $\frac{1}{2}v^3$ , & par conséquent  $\frac{1}{2}v^3$  pour toute l'appliquée LK. Donc en multipliant chacune de ces grandeurs xv, xxv, &  $\frac{1}{2}v^3$ , par la largeur  $\frac{1}{2}v^3$  D d d d d d d d  $\frac{1}{2}v^3$ 

N. XCIX. dx du petit parallélogramme LK; & en prenant ensuite les intégrales des produits xvdx, xxvdx, &  $\frac{1}{3}v^3dx$ , après y avoir substitué la valeur de v en x, l'on aura les  $\int xdp$ ,  $\int xxdp$ , &  $\int yydp$ , par raport à toute la figure: Tellement que la distance ( $\int x x dp + \int yydp$ ):  $\int xdp$  du Centre d'oscillation à l'axe du mouvement sera  $= (\int xxvdx + \int \frac{1}{3}v^3dx)$ :  $\int xvdx = \int (xx + \frac{1}{3}vv)vdx$ :  $\int xvdx$ . Et il n'importe pas que l'angle ALK du diamétre & des appliquées soit droit ou oblique; la raison de dx à la largeur du petit rhomboïde LK, dans une même figure, demeurant toûjours la même.

#### EXEMPLES.

| Plan propose, oscillant in latus.                              | Valeur de v.     |                                                                                                                                                      | La même pour<br>le cas de xa                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Triangle isos-<br>céle suspendu<br>par le sommet.              | b x : a          | $\frac{3}{4}x + \frac{1}{4}b^2x \cdot a^2$                                                                                                           | ₹ a + ±bb : a                                                     |
| ' e même fuf-<br>oendu par le<br>milieu de fa<br>bafe.         | b — b x : a      | $\frac{4a^{3}b^{3} - 6a^{3}b^{3}x + 4ab^{3}x^{3} + 4a^{3}x^{3} - b^{3}x^{3} - 3a^{3}x^{3}}{6a^{3}x - 4aaxx}$                                         | ½a-+ ½bb: a                                                       |
| Rectangle Suf-<br>pendu par le<br>milieu d'un de<br>Ses cotés. | Ь                | $\frac{2}{3}x+\frac{2}{3}bb:x$                                                                                                                       | <sup>2</sup> / <sub>3</sub> a + <sup>2</sup> / <sub>3</sub> bb: a |
| Parabole suf-<br>pendue par le<br>sommet.                      |                  | § x + ⅓ bb : a                                                                                                                                       | \$ a + \ \ bb : a                                                 |
| La même fuf-<br>pendue par le<br>milieu de fa<br>bafe.         | b√ <u>a</u> - x  | $7aabb+8a^{4}-(7aabb+8a^{4}-14abbx+4a^{3}x+7bbxx+3aaxx-15ax^{3})\times\sqrt{\frac{a-x}{a}}$ $14a^{3}-(14a^{3}+7aax-21axx)\times\sqrt{\frac{a-x}{a}}$ | ‡ a + ½ bb : a                                                    |
| Cercle:                                                        | $\sqrt{(ax-xx)}$ | (16x <sup>3</sup> +8axx-6aax-9a <sup>3</sup> )v+9aas<br>(32xx-8ax-12aa)v+12aas (°)                                                                   | i i                                                               |

(e) Dans cette formule s désigne l'arc de cercle, dont x est le sinus verse-

Quelquefois les v sont de différentes valeurs dans une même N.XCEX. figure, comme dans le parallélogramme ACBD [Fig. 3] suspendu à un de ses angles A: car en prenant la diagonale AB pour le diamètre a, & les droites LK paralléles à l'autre diagonale CD pour les appliquées v, les v du triangle ACD sont x, & celles du triangle CBD = a - x. C'est pourquoi je cherche séparément toutes les  $(xx + \frac{1}{3}vv)vdx$  du triangle ACD, que je trouve saire  $\frac{1}{48}a^4$ , & toutes celles du triangle CBD, qui sont  $\frac{1}{46}a^4$ , dont la somme entière  $\frac{1}{12}a^4$  marque  $\int (xx + \frac{1}{3}vv)vdx$  du triangle ACD, qui sont  $\frac{1}{48}a^3$ , & toutes celles du triangle ACD, qui sont  $\frac{1}{48}a^3$ , & toutes celles du triangle ACD, qui sont  $\frac{1}{48}a^3$ , & toutes celles du triangle ACD, qui sont  $\frac{1}{48}a^3$ , & toutes celles du triangle ACD, qui sont  $\frac{1}{48}a^3$ , & je les ajoûte ensemble ; ce qui me donne  $\frac{1}{8}a^3$ . D'où je conclus que la distance  $\int (xx + \frac{1}{3}vv)vdx \cdot \int xvdx$ , du Centre d'oscillation à l'axe du mouvement, doit être ici  $\frac{1}{12}a^4$ :  $\frac{1}{8}a^3 = \frac{2}{3}a$ .

Il en est de même du secteur de cercle ACN [Fig. 4], dans lequel en faisant AB = a, AD = c, DC = b, AL = x, & LK = v; les appliquées v du triangle ADC se trouvent = bx; c, & celles du segment BDC sont  $= \sqrt{(aa - xx)}$ . (d).

Dddddd 3 Mais

(d) En suivant ces dénominations, on trouvera pour le triangle ADC, que  $\int (xx + \frac{1}{3}vv)v dx$  est  $=\frac{1}{4}bx^4:c+\frac{1}{12}b^3x^4:c^3=$ [quand x = c]  $\frac{1}{4}bc^3 + \frac{1}{12}b^3c$ . Et pour le demi-segment BDC, on trouvera en général  $(\frac{1}{12}aax + \frac{1}{6}x^3)v + \frac{1}{4}a^3r$ . [r désignant l'arc dont x est le sinus ]. Mais cette grandeur se raporte à un second segment tel que ALEG. Donc faisant x == a, & v \_\_\_\_o, on aura pour le quart de cercle ABG, 1/4 a3s, où s défigne le quart de circonférence BCG: & faifant x = c, & v = b, on aura, pour ADCG, 1 air + (1 aacb +

 $\frac{1}{6}c^3b) = \frac{1}{4}a^3r + \frac{1}{12}b^3c + \frac{1}{4}bc^3$ [ parce que aa = bb + cc ], ce qui étant ôté de 4 a's, il reste, pour le demi-fegment BDC,  $\frac{1}{4}a^3$  (s - r)  $-\frac{1}{12}b^3c - \frac{1}{4}bc^3 = \frac{1}{4}a^3t - \frac{1}{12}b^3c$ - ibc' [t représentant l'arc BC], & si l'on ajoute  $\frac{1}{4}bc^3 + \frac{1}{12}b^3c$ , pour le triangle ADC, on aura simplement 4 a3r pour le secteur ABC. De même on trouve  $\int x v dx$ , pour le triangle ADC  $= \frac{1}{3}bx^3 : c = \frac{1}{3}bcc$ , quand x == c. Et pour le demisegment BDC, on trouve en général,  $(\frac{1}{3}xx - \frac{1}{3}aa)v + \frac{1}{3}a^3$ , ce qui se réduit, pour le quart de cercle ABG, à ; a, & pour le second segN. XCIX. Mais souvent l'opération devient beaucoup plus courte, en concevant la figure divisée d'une autre manière; comme il arrive dans le même secteur, si on le conçoit divisé en une infinité de petits secteurs AC, ou en de petits anneaux FK concentriques à l'arc BC. Pour le faire voir; soit dereches AB = a, AD = c. DC = b, AL = x, LK = y, AF = s, & l'arc BC = t. Co la posé, on trouve sans peine que x = cs: a, xx + yy = ss, cdt = adb, dp, ou MK [petite portion de la figure] = s dsdt: a; ce qui donnera  $(xx + yy) dp = s^3 ds dt : a$ , dont l'intégrale, qui est [en faisant dt constante]  $s^4dt:4a$ , ou bien [en cas de s=a].  $\frac{1}{4}a^3dt$ , marque toutes les (xx+yy)dp, par raport au petit secteur AC, & l'intégrale ts'ds: a squi est telle, faisant s & ds constantes] marque toutes les (xx+yy)dp par raport à l'anneau FK. Et partant f(xx+yy)dp sera  $=\frac{1}{4}a^3t$  par raport à tous les secteurs AC; & par raport à tous les anneaux FK, cette même intégrale sera  $\frac{1}{4}s^4t$ : a sen mettant a pour  $s = \frac{1}{4}a^3t$ ; de sorte que de l'une & de l'autre manière la valeur  $\int (xx + yy) dp$  du secteur entier ABC se trouve 4 a st. On trouve de même x dp = cssdsdt: aa, & sxdp, par raport au secteur AC, squi fait c & dt constantes  $= \frac{1}{3}cs^3dt : aa$  [ en mettant a pour s, ]  $= \frac{1}{3}acdt$ Et partant sxdp, par raport au grand secteur ABC, === 1 aadb. sera 3 aab. Ou bien sadp, par raport à l'anneau FK [ qui rend constantes s & ds] =  $\frac{ssds}{a}$   $\int c dt = \frac{ssds}{a} \times fadb = bssds$ : a. tant sxdp, par raport à tous les anneaux, sera ibs: a sen mettant a pour s = 1 a a b, comme auparavant. Ainsi l'on doit conclure que  $\bar{f}(xx+yy) dp : fx dp$  doit être ici  $\frac{1}{4}a^3t : \frac{1}{3}aab =$ ₹*4t ; b*.

III.

ment ADCG, à  $(\frac{1}{3}cc - \frac{1}{3}aa)b$   $+\frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{3}b^3$ , ce qui étant ôté de  $\frac{1}{3}a^3$ , il reste  $\frac{1}{3}b^3$ , pour le demi-segment BDC; auquel ajoutant  $\frac{1}{3}bcc$ , pour le triangle ADC, on aura  $\frac{1}{3}b^3 + \frac{1}{3}bcc - \frac{1}{3}aab$ , pour

le secteur ABC. Divisant donc  $\int (xx + \frac{1}{3}vv) v dx = \frac{1}{4}a^3t$ , par  $\int xv dx = \frac{1}{3}aab$ , on aura  $\frac{3}{4}ax \cdot b$  pour la distance du Centre d'oscillation à l'axe du mouvement.

III. Pour ce qui est maintenant du plan PAQ, [Fig. 2] qui N. XCIX fait ses agitations in planum, & dont l'a ppliquée LM, paralléle à l'axe du mouvement HH, soit =z; je considére que y étant ici nulle, la quantité  $\int (xx+yy) dp \cdot \int xdp$ , se réduit à  $\int xxdp \cdot \int xdp$ , qui marque justement la sous-centrique du coin qu'on auroit dressé sur la figure, & qu'un plan passant par HH, auroit coupé: ce qui me donne  $\int xxdp \cdot \int xdp = \int xxzdx \cdot \int xzdx$ , à cause que toutes les dp du petit parallélogramme LM sont chacune =zdx, & qu'elles répondent toutes à une même x. De sorte qu'il n'y a plus qu'à substituer la valeur de z en x, suivant la nature de la courbe, & en prendre l'intégrale.

# EXEMPLES.

| Plan proposé oscillant in planum.               | Valeur de z.     | Quantité $\frac{\int x \times z  dx}{\int x  z  dx}$     | La même dans le cas de $x = a$ . |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Triangle isos-<br>céle suspendu<br>par lesommet | bx : 4           | ₹ %                                                      | 714 A                            |
| Le même ba-<br>lançant autour<br>de sa base.    |                  | (4ax — 3xx):(6a — 4x)                                    | 1/4                              |
| Restangle ba-<br>lançant autour<br>de son côté. | ь                | 2 x                                                      | 34                               |
| Cercle.                                         | $\sqrt{(ax-xx)}$ | (48x'-8axx-10aax-15a')z+15a's<br>(64xx-16ax-24aa)z+24aas | 5 a                              |

IV. Qui aura compris l'application de ma Régle aux Solides & aux Surfaces, entendra aisément la manière de l'appliquer aux seules lignes, soit qu'elles se meuvent in latus, comme la courbe CAD [Fig. 2] ou qu'elles se meuvent in planum comme PAQ.

N. XCIX. Car les petites parties dp de ces sortes de grandeurs, n'étant que les simples élémens ds des courbes, il est évident que la quantité  $\int (xx + yy) dp$ :  $\int xdp$  qui en détermine le Centre d'oscillation, se réduit à  $\int (xx + yy) ds$ : sads dans les courbes qui balancent in latus. & à [xxds: [xds dans celles qui se meuvent in planum, dans lesquelles y est nulle. De sorte qu'il ne reste qu'à y substituer la valeur de ds en x & en dx, & à en chercher ensuite l'intégrale. C'est ainsi qu'on trouve pour le cercle s dont ds = \frac{1}{2} adx:  $\sqrt{(ax-xx)}$   $\int (xx+yy) ds: \int x ds = (\frac{1}{2}aas - \frac{1}{2}aay): (\frac{1}{2}as$  $-\frac{1}{2}ay$ ), toujours  $=a(^{c})$ ; &  $\int xxds:\int xds=\frac{3}{4}a-xz$ : (21) -2z) =  $\begin{bmatrix} \text{en cas de } x = a \end{bmatrix}$   $\begin{bmatrix} a \\ a \end{bmatrix}$ . ( $\begin{bmatrix} f \\ a \end{bmatrix}$ ).

> D'où l'on voit que la circonférence d'un cercle, ou une partie quelconque de cette circonférence étant muë in latus, doit avoir son Centre d'oscillation distant de l'axe du mouvement de la Iongueur de son diamétre, & que cette circonférence entière muë in planum, doit avoir cette distance égale aux trois quarts de son diamétre.

> En voilà, ce me semble, assez pour faire voir que ma Régle s'étend à tout ce que Mr. Huygens nous a laissé sur cette matière: Car ce qu'il ajoûte des figures, qui balancent sur un axe pris au dehors de leur circonférence, na plus aucune difficulté; il ne faut qu'aporter quelque tempérament en prenant les intégrales; ce qui est facile. Et ce qu'il dit touchant les plans & les solides obliques, se peut de même déduire sans peine de ce que j'ai déja dit.

(f) Ou puisque 
$$yy = ax - xx$$
,  $\sqrt{(ax - xx)} = \frac{3}{8}aas$ 
 $- xx + yy = ax$ ,  $& f(xx + yy)ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Et  $f x d s = f(x) ds$ 
 $- \frac{1}{4}axz$ . Or quand  $x = a$ , alors  $x = a$ .

Or quand  $x = a$ , alors  $x = a$ .

Or quand  $x = a$ , alors  $x = a$ .

 $- xx$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x = f(x) ds$  is  $x = f(x) ds$ . The first  $x =$ 

 $\sqrt{(ax - xx)} = \frac{3}{2}aax - \frac{3}{2}aax$  $=\frac{1}{4}axz$ . Et  $\int x ds == \int (\frac{1}{2}ax dx :$  $\sqrt{(ax-xx)} = \frac{1}{2}as - \frac{1}{2}az$ . Donc  $\int xxds : \int xds = \left(\frac{3}{8}aas - \frac{3}{8}aaz - \frac{1}{4}axz\right);$  $(\frac{1}{2}as - \frac{1}{2}az) = \frac{3}{4}a - xz$ : (2s-2a). Or quand x = a, alors  $z [\sqrt{ax}]$ ---xx)] == 0. Donc dans ce cas

N°. C.

# ම අව ම අව ම අව ම වෙන්ව ම අව ම අව ම අව ම අව ම අව

N°. C.

# **DEMONSTRATION**

du Principe de Mr. HUYGENS
touchant le Centre de Balancement,
Et de l'identité de ce Centre avec celui de percussion.

Par Mr. BERNOULLI, Profess. à Bâle,

Lettre du 3 Avril 1704.

Près la démonstration de la doctrine du Centre de Balan-Hisoire de cement, que je donnai l'année passée à l'Académie, par l'Acad. des Sciences de un principe incontestable, tiré de la nature du Levier; Paris 1704. il me sera présentement facile, en retournant sur mes pas, de pag. 136, démontrer la vérité du Principe de Mr. Huygens, qui peut faile Paris, 8c pag. ètre, sans cette démonstration, seroit plus sujet à être contesté: 188, Edit. sçavoir, que le Centre comman de gravité des parties d'un Pendule, de Holl. qui descendent conjointement, & remontent ensuite séparément, chacune avec sa vitesse acquise, doit remonter précisément à la même hauteur, dont il est descendu.

Pour cet effet, soit la Figure 1, repetée de mon Mémoire du 13 Mars de l'année passée, présenté à l'Académie le 25 Avril de la même année: soit, dis je, encore A l'axe horizontal du balancement; AXM un plan vertical droit à l'axe; Jas. Bernoulli Opera. Eccee AM

No. C. A M le diamétre de la figure qui balance, auquel on ait appliqué dans le même plan l'ordonnée CLD à angle deviné ALD; en sorte que CL soit égale à LD, & dont C, D, soient deux petites parcelles de la figure, qui décrivent dans leur balancement les arcs CT, DS; soit aussi AM la longueur du Pendule simple qui sait ses vibrations dans le même tems que la figure. Soient de plus les verticales MX, CY, LH, DL, lesquelles rencontrent l'horizontale AX en X, G, H, I; & sur lesquelles, prolongées de haut en bas, soient prises des parties infiniment petites & égales MN, CO, DP, qui expriment chacune ce que la pesanteur ajoûte d'impulsion, à chaque moment, à chacun des poids M, C, D. Ensuite après avoir mené les droites NK, OT, PV, perpendiculaires aux arcs MK, CT, DV; soient CB, LF perpendiculaires sur LH, DI, & le reste comme on se voit dans sa Figure.

Quant aux noms, soient encore, comme dans le Mémoire du 25 Avril 1703 \*, MN = CO = DP = a, sinus total; le sinus de l'angle LAE = g, AC = l, AD = m, AM = t, AL = x, LC = LD = y, C = D = dp. D'où l'on a trouvé dans ce Mémoire, LE = gx: a,  $U[AC^2] = xx + yy + 2gxy: a$ , mm  $[AD^2] = xx + yy - 2gxy: a$ , & enfin t = f(xx + yy) dp: fx dp. Outre ces noms, soient aussi NK = c, & le sinus de l'angle LCB = e.

Cela fait, supposons que le diamètre de la figure qui balance, ainsi que le Pendule simple isochrone, soit descendu de AX en AM, & que les poids M, C, D, &c. s'étant ensuite détachés d'ensemble, remontent séparément chacun avec sa vîtesse acquise. Il est clair que le poids M du Pendule simple doit remonter à la même hauteur MX, d'où il est descendu, mais que les poids C & D remonteront à des hauteurs différentes, comme CY, DZ, lesquelles se trouveront de la manière que voici.

MN

<sup>\*</sup> Ci - dessus No. XCVIII. pag. 935.

MN [a]: NK [c] = AL[x]: LH[ $\frac{cx}{a}$ ] = AM[t]: MX[ $\frac{ct}{a}$ ]

AM<sup>2</sup> [tt]: AC<sup>2</sup> [ll] = MX[ $\frac{ct}{a}$ ]: CY[ $\frac{cll}{at}$ ]

AM<sup>2</sup> [tt]: AD<sup>2</sup> [mm] = MX[ $\frac{ct}{a}$ ]: DZ[ $\frac{cmm}{at}$ ]

Sin.tot. [a]: Sin. ang. LCB[e] = LC ou LD[y]: LB ou DF  $\frac{ey}{a}$ ]

Ce qui donne  $\begin{array}{c}
CG = LH - LB = (cx - ey): a \\
DI = LH + DF = (cx + ey): a \\
CY = CY - CG = cll: at - (cx - ey): a \\
IZ = DI - DZ = (cx + ey): a - cmm: at
\end{array}$ 

Donc le produit du petit poids C ou T par GY sera =clldp; at - (cxdp - eydp): a, & celui du petit poids D ou Z par IZ = (cxdp + eydp): a - cmmdp: at. Et par conséquent la somme de tous les produits de T par GY [moment de tous les poids T par raport à la ligne AX]  $= \int \frac{clldp}{at} - \int \frac{c \times dp}{a} + \int \frac{eydp}{a} = \frac{c}{at} \int c xdp + \frac{e}{a} \int ydp$ . Et la somme de tous les produits de Z par IZ [moment de tous les poids Z par raport à la même ligne AX]  $= \int \frac{c \times dp}{a} + \int \frac{eydp}{a} - \int \frac{cmmdp}{at} = \frac{c}{a} \int xdp + \frac{e}{a} \int ydp - \frac{c}{at} \int mmdp$ .

Or ces deux sommes sont égales entrelles; ce qui se prouve par mon Mémoire du 25 Avril de l'année passée \*, en se que j'y démontrai  $t = \int (xx + yy) dy$ :  $\int x dy$ . Car si l'on multiplie les deux parties de cette équation par  $\frac{2c}{at}\int x dy$ , l'on aura  $\frac{2c}{a}\int x dy$ Eccece 2

<sup>\*</sup> No. XCVIII, pag. 936.

N. XCIX. prenant la différence de chaque quantité, & en substituant vv—

yy au lieu de zz, & — ydy au lieu de zdz]: De sorte que lorsque LG devient LK, & que l'ordonnée GF [z] s'évanouït; alors  $\int zdy$  [c'est-à dire, la somme de tous les rectangles <math>zdy] devenant égale à tout le cercle pvv:r, l'on aura  $\frac{1}{4}vv \times \int zdy$   $pv^+: 4r$ .

Après avoir ainfi trouvé que les sommes de tous les xdp, xxdp, & yydp, par raport au cercle IMKN, sont pvvx:r, pvvx:r, &  $pv^4:4r$ ; si l'on multiplie chacune d'elles par dx, qui est l'épaisseur du cercle, ou de la tranche IMKN, les intégrales des produits pvvxdx:r, pvvxxdx:r, &  $pv^4dx:4r$ , marqueront ces sommes par raport à tout le Conoïde ou Sphéroide CADP: De sorte que l'on aura la distance du Centre d'oscillation (fxxdp+

findp):  $\int x dp = \int_{r}^{p} vvxxdx + \int_{4r}^{p} v^{4}dx$ ):  $\int_{r}^{p} vvxdx = \int_{r}^{p} vvxdx = \int_{r}^{p} v^{4}dx$ . D'où l'on voit que pour déterminer ce Centre, il ne reste plus que de mettre la valeur de vv en x dans cette Formule, suivant l'exigence de la Figure AKCB section du Conoside par l'axe AB; & d'en prendre ensuite l'intégrale. En voici quelques Exemples (b).

+ 3 \( z \, y \, dz \), elle se changera en syyzdy = \( vv \) \( z \) \( dy - yz \) - 3 \( syyzdy \), & transposant 4 \( syyzdy = \) \( vv \) \( z \) \( dy - yz \) \( ou \) enfin \( syyzdy = \) \( \frac{1}{4} \) \( vv \) \( z \) \( dy - \) \( \frac{1}{4} \) \( yz \) \( 2 \) \( \frac{1}{4} \) \( vz \) \( z \) \( \frac{1}{4} \) \( vz \) \( z \) \( \frac{1}{4} \) \( vz \) \( z \) \( z \) \( \frac{1}{4} \) \( vz \) \( z \)

(b) Le Calcul de ces Exemples & des suivans, n'a rien que de facile pour ceux qui entendent les principes du Calcul Intégral.

Solide

| Solid <b>e propofé</b>                                     | Valeur de vv.                       | Quantité $\frac{\int (xx + \frac{1}{4}vv) vvdx}{\int v v x d x}$            | La même dans<br>le cas de x a             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cone<br>Suspendu par<br>le Sommet.                         | bbxx : aa                           | ‡x+ ½ bb x : a a                                                            | \$ a + \frac{1}{2} b b : a                |
| Cone reclangle<br>suspendu par<br>le milieu de sa<br>base. | aa—2ax- -xx                         | $\frac{3a^{4}-6a^{3}x+10a^{2}x^{2}-9ax^{3}+3\dot{x}^{4}}{6aax-8axx+3x^{3}}$ | a                                         |
| Cylindre.                                                  | <b>b</b> b                          | <sup>2</sup> / <sub>3</sub> x + ½ bb : x                                    | 3a+3bb:a                                  |
| Conoïde<br>Parabolique.                                    | bbx:a                               | 1x+ 1bb: a                                                                  |                                           |
| Conoide Hyp. dont le côté transverse est AB.               | $\frac{bbx}{2a} + \frac{bbxx}{2aa}$ | 10a²b²+15ab²x+60a³x+6b`x²+48a²x<br>80 a³ + 60 a² x                          | <sup>27</sup> 334 + <sup>31</sup> 15bb: A |
| Sphêre.                                                    | .ax x x                             | 10 aa + 15ax - 18xx<br>40.a - 30x                                           | 7 <sub>0</sub> a                          |
| Demi-Sphére<br>fuspendue par<br>le sommet.                 | 24 × — × ×                          | 20aa + 15ax - 9xx<br>40 a - 15 x                                            | 26<br>23 4                                |
| Demi-Sphére<br>Suspendue par<br>le centre.                 | 44—xx                               | 15a <sup>4</sup> + 10aaxx - 9x <sup>4</sup><br>30 aax - 15 x <sup>3</sup>   | 16 A                                      |

II°. Pour trouver le Centre d'oscillation du plan BCAD, qui fait ses agitations in latus; je considére que tous les points de l'appliquée LK [v] répondant toûjours à une même abscisse AL[x], & ne répondant pas à une même LG [y], tous les xdp & xxdp contenus dans LK, c'est-à dire, tous les xdy & xxdy, seront xv & xxv; mais tous les yydp ou yydy seront  $\frac{1}{2}v^3$ , & par conséquent  $\frac{1}{2}v^3$  pour toute l'appliquée LK. Donc en multipliant chacune de ces grandeurs xv, xxv, &  $\frac{1}{2}v^3$ , par la largeur  $\frac{1}{2}v^3$  D d d d d d d d d  $\frac{1}{2}v^3$ 

N. XCIX. dx du petit parallélogramme LK; & en prenant ensuite les intégrales des produits xvdx, xxvdx, &  $\frac{1}{2}v^3dx$ , après y avoir substitué la valeur de v en x, l'on aura les  $\int xdp$ ,  $\int xxdp$ , &  $\int yydp$ , par raport à toute la figure: Tellement que la distance ( $\int x x dp + \int yydp$ ):  $\int xdp$  du Centre d'oscillation à l'axe du mouvement sera  $=(\int xxvdx + \int \frac{1}{2}v^3dx): \int xvdx = \int (xx + \frac{1}{2}vv)vdx: \int xvdx$ . Et il n'importe pas que l'angle ALK du diamétre & des appliquées soit droit ou oblique; la raison de dx à la largeur du petit rhomboïde LK, dans une même figure, demeurant toûjours la même.

#### EXEMPLES.

| Plan propose,<br>ofcillant in<br>latus.                        |                   | Quantité $\frac{\int (xx + \frac{1}{3}vv) v dx}{\int xv dx}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La même pour<br>le cas de x—A                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Triangle isos-<br>céle suspendu<br>par le sommet.              | b x : a           | $\frac{3}{4}x + \frac{1}{4}b^2x \cdot a^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹a+ 1bb: a                                                        |
| ' e même fuf-<br>oendu par le<br>milieu de fa<br>bafe.         |                   | $\frac{4a^{3}b^{3} - 6a^{3}b^{3}x + 4ab^{3}x^{3} + 4a^{3}x^{3} - b^{3}x^{3} - 3a^{3}x^{3}}{6a^{3}x - 4aaxx}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ½ a + ½ bb : a                                                    |
| Rectangle sus-<br>pendu par le<br>milieu d'un de<br>ses cotés. | Ь                 | <sup>3</sup> / <sub>3</sub> x + <sup>3</sup> / <sub>3</sub> bb : x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <sup>2</sup> / <sub>3</sub> a + <sup>2</sup> / <sub>3</sub> bb: a |
| Parabole sus-<br>pendue par le<br>sommet.                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{5}{7}a+\frac{1}{3}bb:a$                                    |
| La même sus-<br>pendue par le<br>milieu de sa                  | $b\sqrt{x-x}$     | $7aabb+8a^{4}-(7aabb+8a^{4}-14abbx+4a^{3}x+7bbxx+3aaxx-15ax^{3})\times\sqrt{\frac{a-x}{a}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ a + 1 bb :                                                     |
| base.<br>Cercle:                                               | \(\langle (ax xx) | $ \frac{14a^{3}-(14a^{3}+7aax-21axx)\times\sqrt{\frac{a^{-3}}{a}}}{(16x^{3}+8axx-6aax-9a^{3})v+9ax} \times \frac{(16x^{3}+8axx-6aax-9a^{3})v+9ax}{(32xx-8ax-12aa)v+12aas} \times \frac{(5)a^{-3}}{(5)a} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
|                                                                | <u></u>           | the state of the s | \ Que                                                             |

( \*) Dans cette formule s désigne l'arc de cercle, dont x est le sinus verse-

Quelquefois les v sont de différentes valeurs dans une même N.XCIX. figure, comme dans le parallélogramme ACBD [Fig. 3] suspendu à un de ses angles A: car en prenant la diagonale AB pour le diamètre a, & les droites LK paralléles à l'autre diagonale CD pour les appliquées v, les v du triangle ACD sont x, & celles du triangle CBD = a - x. C'est pourquoi je cherche séparément toutes les  $(xx + \frac{1}{3}vv)vdx$  du triangle ACD, que je trouve saire  $\frac{1}{12}a^4$ , & toutes celles du triangle CBD, qui sont  $\frac{1}{16}a^4$ , dont la somme entière  $\frac{1}{12}a^4$  marque  $\int (xx + \frac{1}{3}vv)vdx$  par raport à toute la figure. Je cherche de même toutes les xvdx du triangle ACD, qui sont  $\frac{1}{12}a^3$ , & toutes celles du triangle BCD, qui sont  $\frac{1}{12}a^3$ , & toutes celles du triangle BCD, qui sont  $\frac{1}{12}a^3$ , & je les ajoûte ensemble ; ce qui me donne  $\frac{1}{12}a^3$ . D'où je conclus que la distance  $\int (xx + \frac{1}{3}vv)vdx : \int xvdx$ , du Centre d'oscillation à l'axe du mouvement, doit être ici  $\frac{1}{12}a^4$ :  $\frac{1}{3}a^3 = \frac{2}{3}a$ .

Il en est de même du secteur de cercle ACN [Fig. 4], dans lequel en faisant AB = a, AD = c, DC = b, AL = x, & LK = v; les appliquées v du triangle ADC se trouvent = bx; c, & celles du segment BDC sont  $= \sqrt{(aa - xx)}$ . (d).

Dddddd 3 Mais

(d) En suivant ces dénominations, on trouvers pour le triangle ADC, que  $\int (xx + \frac{1}{3}vv)v dx$  est  $=\frac{1}{4}bx^4:c+\frac{1}{12}b^3x^4:c^3=$  [quand x = c]  $\frac{1}{4}bc^3 + \frac{1}{12}b^3c$ . Et pour le demi-segment BDC, on trouvera en général  $(\frac{1}{12}aax + \frac{1}{6}x^3)v + \frac{1}{4}a^3r$ . [r désignant l'arc dont x est le sinus ]. Mais cette grandeur se raporte à un second segment tel que ALEG. Donc faisant x == a, & v \_\_\_\_o, on aura pour le quart de cercle ABG, ¼ a3s, où s désigne le quart de circonférence BCG: & faifant x = c, & v = b, on aura, pour A D C G,  $\frac{1}{2}a^3r + (\frac{1}{12}aacb +$ 

 $\frac{1}{6}c^3b) = \frac{1}{4}a^3r + \frac{1}{12}b^3c + \frac{1}{4}bc^3$ [ parce que aa = bb + cc], ce qui étant ôté de 4 a's, il reste, pour le demi-fegment BDC,  $\frac{1}{4}a^3$  (s - r)  $-\frac{1}{12}b^3c - \frac{1}{4}bc^3 = \frac{1}{4}a^3t - \frac{1}{12}b^3c$ - ibc i [t représentant l'arc BC], & fi l'on ajoute  $\frac{1}{4}bc^3 + \frac{1}{12}b^3c$ , pour le triangle ADC, on aura simplement \( \frac{1}{4} a^3 t\) pour le secteur ABC. De même on trouve  $\int xv dx$ , pour le triangle ADC  $= \frac{1}{3}bx^3 : c = \frac{1}{3}bcc$ , quand x == c. Et pour le demisegment BDC, on trouve en général,  $(\frac{1}{3} \times x - \frac{1}{3} a a) v + \frac{1}{3} a^3$ , ce qui se réduit, pour le quart de cercle ABG, à ; a, & pour le second segN. XCIX. Mais souvent l'opération devient beaucoup plus courte, en concevant la figure divisée d'une autre manière; comme il arrive dans le même secteur, si on le conçoit divisé en une infinité de petits secteurs AC, ou en de petits anneaux FK concentriques à l'arc BC. Pour le faire voir; soit dereches AB = a, AD = c. DC = b, AL = x, LK = y, AF = s, & l'arc BC = t. Cola posé, on trouve sans peine que x = cs: a, xx + yy = ss, cdt =adb, dp, ou MK [petite portion de la figure] = s dsdt: a; ce qui donnera  $(xx + yy) dp = s^3 ds dt : a$ , dont l'intégrale, qui est [ en faisant de constante]  $s^4dt:4a$ , ou bien [en cas de s=a].  $\frac{1}{4}a^3dt$ , marque toutes les (xx+yy)dp, par raport au petit secteur AC, & l'intégrale es ds : a [ qui est telle, faisant s & ds constantes] marque toutes les (xx+yy)dp par raport à l'anneau FK. Et partant  $\int (xx+yy)dp$  sera  $=\frac{1}{4}a^3t$  par raport à tous les secteurs AC; & par raport à tous les anneaux FK, cette même intégrale sera  $\frac{1}{4}s^4t$ : a [en mettant a pour s]  $= \frac{1}{4}a^3t$ ; de sorte que de l'une & de l'autre manière la valeur  $\int (xx + yy) dp$  du secteur entier ABC se trouve 1 a't. On trouve de même x dp = cssdsdt: aa, & sxdp, par raport au secteur AC, squi fait c & dt constantes  $= \frac{1}{3}cs^3dt$ : aa [en mettant a pour s.]  $= \frac{1}{3}acdt$ == \frac{1}{3} aadb. Et partant \( \int xdp \), par raport au grand secteur ABC, sera 3 aab. Ou bien sxdp, par raport à l'anneau FK [ qui rend constantes s & ds] =  $\frac{ssds}{ds} \int c dt = \frac{ssds}{ds} \times fadb = bssds : a$ . tant sixdp, par raport à tous les anneaux, sera ibs: a sen mettant a pour  $s = \frac{1}{3}aab$ , comme auparavant. Ainsi l'on doit conclure que  $\int (xx + yy) dp : \int x dp$  doit être ici  $\frac{1}{4}a^3t : \frac{1}{3}aab =$ ₹*4t:b*.

III.

ment ADCG, à  $(\frac{1}{3}cc - \frac{1}{3}aa)b$  $+\frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{3}a^3 - \frac{1}{3}b^3$ , ce qui étant ôté de  $\frac{1}{3}a^3$ , il reste  $\frac{1}{3}b^3$ , pour le demi-segment BDC; auquel ajoutant  $\frac{1}{3}bcc$ , pour le triangle ADC, on aura  $\frac{1}{3}b^3 + \frac{1}{3}bcc - \frac{1}{3}aab$ , pour

le secteur ABC. Divisant donc  $\int (xx + \frac{1}{3}vv) v dx = \frac{1}{4}a^3t$ , par  $\int xv dx = \frac{1}{3}aab$ , on aura  $\frac{3}{4}at \cdot b$  pour la distance du Centre d'oscillation à l'axe du mouvement.

III. Pour ce qui est maintenant du plan PAQ, [Fig. 2] qui N. XCIX. fait ses agitations in planum, & dont l'a ppliquée LM, paralléle à l'axe du mouvement HH, soit =z; je considére que y étant ici nulle, la quantité  $\int (xx+yy) dy \cdot \int xdy$ , se réduit à  $\int xxdy \cdot \int xdy$ , qui marque justement la sous-centrique du coin qu'on auroit dressé sur la figure, & qu'un plan passant par HH, auroit coupé: ce qui me donne  $\int xxdy \cdot \int xdy = \int xxzdx \cdot \int xzdx$ , à cause que toutes les dy du petit parallélogramme LM sont chacune =zdx, & qu'elles répondent toutes à une même x. De sorte qu'il n'y a plus qu'à substituer la valeur de z en x, suivant la nature de la courbe, & en prendre l'intégrale.

## EXEMPLES.

| Plan proposé<br>oscillant in<br>planum.          | Valeur de z.     | Quantité $\frac{\int x \times z  dx}{\int x  z  dx}$     | La même dans le cas de $x = a$ . |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Triangle isos-<br>céle suspendu<br>par lesommet. | bx:a             | ₹ <b>%</b>                                               | 3 a                              |
| Le même ba-<br>lançant autour<br>de sa base.     |                  | (4ax — 3xx):(6a — 4x)                                    | 24                               |
| Restangle ba-<br>lançant autour<br>de son côté.  | Ь                | 2 x                                                      | 2 A                              |
| Cercle.                                          | $\sqrt{(ax-xx)}$ | (48x'-8axx-10aax-15a3)z+15a3s<br>(64xx-16ax-24aa)z+24aas | 5 a                              |

IV. Qui aura compris l'application de ma Régle aux Solides & aux Surfaces, entendra aisément la manière de l'appliquer aux seules lignes, soit qu'elles se meuvent in latus, comme la courbe CAD [Fig. 2] ou qu'elles se meuvent in planum comme PAQ.

N. XCIX. Car les petites parties dp de ces sortes de grandeurs, n'étant que les simples élémens ds des courbes, il est évident que la quantité  $\int (xx+yy)dp$ :  $\int xdp$  qui en détermine le Centre d'oscillation, se réduit à  $\int (xx+yy)ds$ :  $\int xds$  dans les courbes qui balancent in latus, & à  $\int x \times ds$ :  $\int x ds$  dans celles qui se meuvent in planum, dans lesquelles y est nulle. De sorte qu'il ne reste qu'à y substituer la valeur de ds en x & en dx, & à en chercher ensuite l'intégrale. C'est ainsi qu'on trouve pour le cercle  $[dont ds = \frac{1}{2}adx$ :  $\sqrt{(ax-xx)]}\int (xx+yy)ds$ :  $\int x ds = (\frac{1}{2}aas - \frac{1}{2}aay)$ :  $(\frac{1}{2}as - \frac{1}{2}ay)$ , toujours = a (°); &  $\int xxds$ :  $\int xds = \frac{3}{4}a - xz$ : (21 -2z) = [en cas de <math>x = a]  $\frac{3}{4}a$ . (°).

D'où l'on voit que la circonférence d'un cercle, ou une partie quelconque de cette circonférence étant muë in latus, doit avoir son Centre d'oscillation distant de l'axe du mouvement de la longueur de son diamétre, & que cette circonférence entière muë in planum, doit avoir cette distance égale aux trois quarts de son diamétre.

En voilà, ce me semble, assez pour faire voir que ma Régle s'étend à tout ce que Mr. Huygens nous a laissé sur cette matière: Car ce qu'il ajoûte des figures, qui balancent sur un axe pris au dehors de leur circonsérence, na plus aucune difficulté; il ne faut qu'aporter quelque tempérament en prenant les intégrales; ce qui est facile. Et ce qu'il dit touchant les plans & les solides obliques, se peut de même déduire sans peine de ce que j'ai déja dit.

(f) Ou puisque 
$$yy = ax - xx$$
,  $\sqrt{(ax - xx)}$  on  $axx + yy = ax$ ,  $\sqrt[6]{(xx + yy)}ds$   $-\frac{1}{4}axz$ .

Saxds =  $ax$ ds. Donc  $\frac{\int (xx + yy)ds}{\int x ds}$   $\sqrt{(ax - xx)}$   $\frac{a \int x ds}{\int x ds}$  =  $ax$  Or quand  $\frac{1}{2}ax$   $\frac{1}{2}a$   $\frac{1$ 

$$\sqrt{(ax - xx)} = \frac{3}{8}aas - \frac{3}{8}aaz$$
 $-\frac{1}{4}axz$ . Et  $\int x ds = \int (\frac{1}{2}ax dx : \sqrt{(ax - xx)}) = \frac{1}{2}as - \frac{1}{2}az$ . Donc  $\int xxds : \int xds = (\frac{3}{8}aas - \frac{3}{8}aaz - \frac{1}{4}axz)$ :  $(\frac{1}{2}as - \frac{1}{2}az) = \frac{3}{4}a - xz$ :  $(2s - 2a)$ . Or quand  $x = a$ , alors  $z [\sqrt{(ax - xx)}] = 0$ . Donc dans ce cas  $\int xxds : \int xds$  se réduit à  $\frac{3}{4}a$ .

N°. C.

### ම්සුව මා සම්ප්රාද්ව ලක් ලක් ලක්ව මා සම්ප්රාද්ව ලක්ව සම

N°. C.

# **DEMONSTRATION**

du Principe de Mr. Huygens touchant le Centre de Balancement, Et de l'identité de ce Centre avec celui de percussion.

Par Mr. BERNOULLI, Profess. à Bâle,

Lettre du 3 Avril 1704.

Près la démonstration de la doctrine du Centre de Balan-Hisoire de cement, que je donnai l'année passée à l'Académie, par l'Acad. des Sciences de un principe incontestable, tiré de la nature du Levier; Paris 1704. il me sera présentement facile, en retournant sur mes pas, de pag. 136, démontrer la vérité du Principe de Mr. Huygens, qui peut et de Paris, 8c pag. être, sans cette démonstration, seroit plus sujet à être contesté: 188, Edit. sçavoir, que le Centre commun de gravité des parties d'un Pendule, de Holl. qui descendent conjointement, & remontent ensuite séparément, chacune avec sa vitesse acquise, doit remonter précisement à la même hauteur dont il est descendu.

Pour cet effet, soit la Figure 1, repetée de mon Mémoire du 13 Mars de l'année passée, présenté à l'Académie le 25 Avril de la même année: soit, dis je, encore A l'axe horizontal du balancement; AXM un plan vertical droit à l'axe; Jas. Bernoulli Opera. Ee e e e e AM

N. XCIX. Car les petites parties dp de ces fortes de grandeurs, n'étant que les simples élémens ds des courbes, il est évident que la quantité  $\int (xx + yy) dp$ :  $\int xdp$  qui en détermine le Centre d'oscillation, se réduit à  $\int (xx + yy) ds$ :  $\int xds$  dans les courbes qui balancent in latus, & à  $\int x \times ds$ :  $\int x ds$  dans celles qui se meuvent in planum, dans lesquelles y est nulle. De forte qu'il ne reste qu'à y substituer la valeur de ds en x & en dx, & à en chercher ensuite l'intégrale. C'est ainsi qu'on trouve pour le cercle  $[dont ds = \frac{1}{2}adx$ :  $\sqrt{(ax - xx)} \int (xx + yy) ds$ :  $\int x ds = (\frac{1}{2}aas - \frac{1}{2}aay)$ :  $(\frac{1}{2}as - \frac{1}{2}ay)$ , toujours = a (°); &  $\int x ds = \frac{3}{4}a - xz$ : (21)  $= \int [en cas de x = a] \frac{3}{4}a$ . (°).

D'ou l'on voit que la circonférence d'un cercle, ou une partie quelconque de cette circonférence étant muë in latus, doit avoir son Centre d'oscillation distant de l'axe du mouvement de la longueur de son diamétre, & que cette circonférence entière muë in planum, doit avoir cette distance égale aux trois quarts de son diamétre.

En voilà, ce me semble, assez pour faire voir que ma Régle s'étend à tout ce que Mr. Huygens nous a laissé sur cette matière: Car ce qu'il ajoûte des figures, qui balancent sur un axe pris au dehors de leur circonsérence, n'a plus aucune difficulté; il ne faut qu'aporter quelque tempérament en prenant les intégrales; ce qui est facile. Et ce qu'il dit touchant les plans & les solides obliques, se peut de même déduire sans peine de ce que j'ai déja dit.

(f) Ou puisque 
$$yy = ax - xx$$
,

on a  $xx + yy = ax$ , &  $\int (xx + yy) ds$ 

$$= \int axds = a\int xds$$
. Donc  $\int (xx + yy) ds$ 

$$= \frac{a \int x ds}{\int x ds} = a$$

(f) Car  $\int xxds = [$  puisque  $ds$ 

$$= \frac{1}{2}adx : \sqrt{(ax - xx)}] \int (\frac{1}{2}axxdx : xx)$$

 $\sqrt{(ax - xx)} = \frac{3}{8} a a s - \frac{3}{8} a a z - \frac{1}{4} a x z$ . Et  $\int x ds = \int (\frac{1}{2} a x dx : \sqrt{(ax - xx)}) = \frac{1}{2} a s - \frac{1}{2} a z$ . Donc  $\int x x ds : \int x ds = (\frac{3}{8} a a s - \frac{1}{8} a a z - \frac{1}{4} a x z):$   $(\frac{1}{2} a s - \frac{1}{2} a z) = \frac{3}{4} a - x z : (2s - 2a)$ . Or quand x = a, alors  $z [\sqrt{(ax - xx)}] = 0$ . Donc dans ce cas  $\int x x ds : \int x ds$  fe réduit à  $\frac{3}{4} a$ .

N°. C.

# ම අව රා අව දුරු වැන් ම අව ම අව ම අව ම අව ම අව ම

N°. C.

# **DEMONSTRATION**

du Principe de Mr. Huygens touchant le Centre de Balancement, Et de l'identité de ce Centre avec celui de percussion.

Par Mr. BERNOULLI, Profess. à Bâle,

Lettre du 3 Avril 1704.

Près la démonstration de la doctrine du Centre de Balan-Hisoire de cement, que je donnai l'année passée à l'Académie, par l'Acad. des sciences de un principe incontestable, tiré de la nature du Levier; Paris 1704. il me sera présentement facile, en retournant sur mes pas, de pag. 136, démontrer la vérité du Principe de Mr. Huygens, qui peut Ed. de Pacits, scrpag. ètre, sans cette démonstration, seroit plus sujet à être contesté: 188, Edit. sçavoir, que le Centre commun de gravité des parties d'un Pendule, de Holl. qui descendent conjointement, & remontent ensuite séparément, chacune avec sa vitesse acquise, doit remonter précisément à la même hauteur, dont il est descendu.

Pour cet effet, soit la Figure 1, repetée de mon Mémoire du 13 Mars de l'année passée, présenté à l'Académie le 25 Avril de la même année: soit, dis je, encore A l'axe horizontal du balancement; A X M un plan vertical droit à l'axe; Jac. Bernoulli Opera. Eccec A M

No. C. AM le diamétre de la figure qui balance, auquel on ait appliqué dans le même plan l'ordonnée CLU à angle devit ALU; en sorte que CL soit égale à LD, & dont C, D, soient deux petites parcelles de la figure, qui décrivent dans leur balancement les arcs CT, DS; soit aussi AM la longueur du Pendule simple qui sait ses vibrations dans le même tems que la figure. Soient de plus les verticales MX, CY, LH, DL, lesquelles rencontrent l'horizontale AX en X, G, H, I; & sur lesquelles, prolongées de haut en bas, soient prises des parties infiniment petites & égales MN, CO, DP, qui expriment chacune ce que la pesanteur ajoûte d'impulsion, à chaque moment, à chacun des poids M, C, D. Ensuite après avoir mené les droites NK, OT, PV, perpendiculaires aux arcs MK, CT, DV; soient CB, LF perpendiculaires sur arcs MK, CT, DV; soient CB, LF perpendiculaires sur LH, DI, & le reste comme on le voit dans la Figure.

Quant aux noms, soient encore, comme dans le Mémoire du 25 Avril 1703 \*, MN = CO = DP = a, sinus total; le sinus de l'angle LAE = g, AC = l, AD = m, AM = t, AL = x, LC = LD = y, C = D = dp. D'où l'on a trouvé dans ce Mémoire, LE = gx : a,  $U[AC^2] = xx + yy + 2gxy : a$ , mm  $[AD^2] = xx + yy - 2gxy : a$ , & enfin t = f(xx + yy) dp: fx dp. Outre ces noms, soient aussi NK = c. & le sinus de l'angle LCB = c.

Cela fait, supposons que le diamétre de la figure qui balance; ainsi que le Pendule simple isochrone, soit descendu de AX en AM, & que les poids M, C, D, &c. s'étant ensuite détachés d'ensemble, remontent séparément chacun avec sa vîtesse acquise. Il est clair que le poids M du Pendule simple doit remonter à la même hauteur MX, d'où il est descendu; mais que les poids C & D remonteront à des hauteurs différentes, comme CY, DZ, lesquelles se trouveront de la manière que voici.

MN

<sup>\*</sup> Ci-dessus No. XCVIII. pag. 935.

MN [a]: NK [c] = AL[x]: LH[ $\frac{cx}{a}$ ] = AM[t]: MX[ $\frac{ct}{a}$ ]

AM<sup>2</sup> [tt]: AC<sup>2</sup> [ll] = MX[ $\frac{ct}{a}$ ]: CY[ $\frac{cll}{at}$ ]

AM<sup>2</sup> [tt]: AD<sup>2</sup> [mm] = MX[ $\frac{ct}{a}$ ]: DZ[ $\frac{cmm}{at}$ ]

Sin.tot. [a]: Sin. ang. LCB[c] = LC ou LD[y]: LB ou DF[ $\frac{cy}{a}$ ]

Ce qui donne  $\begin{cases}
CG = LH - LB = (cx - cy): a \\
DI = LH + DF = (cx + cy): a
\end{cases}$ Ce qui donne  $\begin{cases}
CG = LH - LB = (cx - cy): a \\
CC = cll: at - (cx - cy): a
\end{cases}$ Clump at the communication of the communi

Donc le produit du petit poids C ou T par GY sera =clldp; at - (cxdp - eydp): a, & celui du petit poids D ou Z par IZ = (cxdp + eydp): a - cmmdp: at. Et par conséquent la somme de tous les produits de T par GY [moment de tous les poids T par raport à la ligne AX]  $= \int \frac{clldp}{at} - \int \frac{c \times dp}{a} + \int \frac{eydp}{a} = \frac{c}{at} \int lldp - \frac{c}{a} \int xdp + \frac{e}{a} \int ydp$ . Et la somme de tous les produits de Z par IZ [moment de tous les poids Z par raport à la même ligne AX]  $= \int \frac{c \times dp}{a} + \int \frac{c \times dp}{a} - \int \frac{cmmdp}{at} = \frac{c}{a} \int xdp + \frac{e}{a} \int ydp$   $-\frac{c}{at} \int mmdp$ .

Or ces deux sommes sont égales entrelles; ce qui se prouve par mon Mémoire du 25 Avril de l'année passée \*, en se que j'y démontrai  $t = \int (xx+yy) dy : \int x dy$ . Car si l'on multiplie les deux parties de cette équation par  $\frac{2c}{at}\int x dy$ , l'on aura  $\frac{2c}{a}\int x dy$ Eccece 2

<sup>\*</sup> No. XCVIII, pag. 936.

No. C. AM le diamétre de la figure qui balance, auquel on ait appliqué dans le même plan l'ordonnée CLU à angle deune ALD; en sorte que CL soit égale à LD, & dont C, D, soient deux petites parcelles de la figure, qui décrivent dans leur balancement les arcs CT, DS; soit aussi AM la longueur du Pendule simple qui fait ses vibrations dans le même tems que la figure. Soient de plus les verticales MX, CY, LH, DL, lesquelles rencontrent l'horizontale AX en X, G, H, I; & sur lesquelles, prolongées de haut en bas, soient prises des parties infiniment petites & égales MN, CO, DP, qui expriment chacune ce que la pesanteur ajoûte d'impulsion, à chaque moment, à chacun des poids M, C, D. Ensuite après avoir mené les droites NK, OT, PV, perpendiculaires aux arcs MK, CT, DV; soient CB, LF perpendiculaires sur LH, DI, & le reste comme on le voit dans la Figure.

Quant aux noms, soient encore, comme dans le Mémoire du 25 Avril 1703 \*, MN = CO = DP = a, sinus total; le sinus de l'angle LAE = g, AC = l, AD = m, AM = t, AL = x, LC = LD = y, C = D = dp. D'où l'on a trouvé dans ce Mémoire, LE = gx: a,  $U[AC^2] = xx + yy + 2gxy: a$ , mm  $[AD^2] = xx + yy - 2gxy: a$ , & enfin t = f(xx + yy) dy: fx dp. Outre ces noms, soient aussi NK = c, & le sinus de l'angle LCB = e.

Cela fait, supposons que le diamétre de la figure qui balance, ainsi que le Pendule simple isochrone, soit descendu de AX en AM, & que les poids M, C, D, &c. s'étant ensuite détachés d'ensemble, remontent séparément chacun avec sa vîtesse acquisse. Il est clair que le poids M du Pendule simple doit remonter à la même hauteur MX, d'où il est descendu; mais que les poids C & D remonteront à des hauteurs différentes, comme CY, DZ, lesquelles se trouveront de la manière que voici.

MN

<sup>\*</sup> Ci-dessus No. XCVIII. pag. 935.

MN [a]: NK [c] = AL[x]: LH[ $\frac{cx}{a}$ ] = AM[t]: MX[ $\frac{ct}{a}$ ]

AM<sup>2</sup> [tt]: AC<sup>2</sup> [ll] = MX[ $\frac{ct}{a}$ ]: CY[ $\frac{cll}{at}$ ]

AM<sup>2</sup> [tt]: AD<sup>2</sup> [mm] = MX[ $\frac{ct}{a}$ ]: DZ[ $\frac{cmm}{at}$ ]

Sin.tot. [a]: Sin. ang. LCB[e] = LC ou LD[y]: LB ou DF[ $\frac{ey}{a}$ ]

Ce qui donne  $\begin{array}{c}
CG = LH - LB = (cx - ey): a \\
DI = LH + DF = (cx + ey): a \\
CY = CY - CG = cll: at - (cx - ey): a \\
IZ = DI - DZ = (cx + ey): a - cmm: at
\end{array}$ 

Donc le produit du petit poids C ou T par GY sera =clldp; at - (cxdp - eydp): a. & celui du petit poids D ou Z par IZ = (cxdp + eydp): a - cmmdp: at. Et par conséquent la somme de tous les produits de T par GY [moment de tous les poids T par raport à la ligne AX]  $= \int \frac{clldp}{at} - \int \frac{c \times dp}{a} + \int \frac{eydp}{a} = \frac{c}{at} \int lldp - \frac{c}{a} \int xdp + \frac{e}{a} \int ydp$ . Et la somme de tous les produits de Z par IZ [moment de tous les poids Z par raport à la même ligne AX]  $= \int \frac{c \times dp}{a} + \int \frac{eydp}{a} - \int \frac{cmmdp}{at} = \frac{c}{a} \int xdp + \frac{e}{a} \int ydp$   $- \frac{c}{at} \int mmdp$ .

Or ces deux sommes sont égales entrelles; ce qui se prouve par mon Mémoire du 25 Avril de l'année passée \*, en se que j'y démontrai  $t = \int (xx + yy) dy$ :  $\int x dy$ . Car si l'on multiplie les deux parties de cette équation par  $\frac{2c}{at} \int x dy$ , l'on aura  $\frac{2c}{a} \int x dy$ Eccece 2

<sup>\*</sup> No. XCVIII, pag. 936.

No. C.  $= \frac{2c}{at} \int (xx + yy) dp \quad [\dot{a} \text{ cause de } ll + mm = 2xx + 2yy] = \frac{c}{at} \int (ll + mm) dp = \frac{c}{at} \int lldp + \frac{c}{at} \int mmdp; & \text{ en otant de part & d'autre } \int xdp - \frac{c}{a}\int dp + \frac{c}{at} \int mmdp, & \text{ on trouvera } \int xdp + \frac{c}{a}\int dp - \frac{c}{at}\int mmdp = \frac{c}{at}\int lldp - \frac{c}{at}\int xdp + \frac{c}{a}\int ydp; & \text{ c'est-à-dire que le moment de tous les } Z \text{ est égal au moment de tous les } T \text{ par raport à la ligne } A X. Donc le centre commun de gravité de tous ces poids se trouve dans la même ligne A X. Et par conséquent il est remonté aussi haut qu'il étoit descendu. Ce qu'il faloit premièrement démontrer.$ 

La même chose se peut encore prouver d'une autre manière plus succincte, en faisant voir que la somme des produits de T par GY, [en comprenant aussi sous T les Z de l'autre côté,] est égale à zero; ce qui est facile. On n'a qu'à substituer simplement xx+yy au lieu de ll. & effacer entièrement  $\frac{e}{a}fydp$ ; parce que toutes les ydp positives d'une part, sont détruites par autant de ydp de l'autre: de cette manière l'on aura  $\frac{e}{at}\int (xx+yy)dp-\frac{e}{a}fxdp$  pour la somme de ces produits, c'est-à-dire, [en mettant  $\int (xx+yy)dp$ :  $\int xdp$  au lieu de t]  $\int xdp-\frac{e}{a}fxdp$  o. Car de là il suit encore, que le Centre commun de gravité de toutes les parties du Pendule se trouve dans la ligne AX (\*).

(°) Puisque JY×GY—JZ×IZ =0, le Centre de gravité des corps Y & Z, ceux-là supérieurs, ceux-ci inférieurs à la droite horizontale AX, leur Centre, dis-je, de gravité se trouve sur cette droite AX, après que les poids sont remontés. Or c'est de cette même ligne horizontale qu'il est supposé descenda. Donc il remonte à la même hauteur dont il est descendu.

Identité

# Identité des Centres d'oscillation & de percussion.

Pour démontrer l'identité des Centres d'oscillation & de percussion; soient conçues trois verges AC, AD, AT, inflexibles, sans pesanteur, & liées ensemble en un angle invariable CAD, dans la seconde Figure; que les deux premières de ces verges soient chargées à leurs extrémités de poids égaux C, D; & que la troisième passe par L Centre commun de gravité de ces poids. Il s'agit de trouver le Centre de percussion M, qui doit être tel, qu'ayant mû l'angle CAD autour du point A, les chocs, ou les momens de percussion, à l'égard du point M, comme de l'apui, soient égaux de part & d'autre. Pour cela soient menées CT, DS, perpendiculaires à AC, AD; & MR, MS, perpendiculaires à CT, DS. Les droites CT, DS, seront les lignes de direction des poids, lorsque dans leur mouvement circulaire ils arriveront en C & en D: ainsi le produit du poids c par la vitesse AC & par la distance MR, & celui du poids D par la vitesse A D & par la distance MS, marqueront les chocs de ces poids, ou leurs momens de percussion, par raport à l'apui M. Ayant donc marqué les quantités homologues à celles du Mémoire du 25 Avril de l'année passée, par les mêmes lettres, repétées au commencement de cet Ecrit-ci \*, nous trouverons ce qui suit.

AC: LC 
$$\Longrightarrow$$
 Sin. ang. A LC: Sin. ang. LAC

 $i: j = \sqrt{(aa - gg)}: \sqrt{((aayy - ggyy))}: ll')$ 

Et AD: LD  $\Longrightarrow$  Sin. ang. ALD: Sin. ang. LAD

 $m: j = \sqrt{(aa - gg)}: \sqrt{((aayy - ggyy))}: mm)$ 

Donc Sin. ang. ATC  $= \sqrt{(aa - \frac{aayy - egyy}{ll})} = \sqrt{(aall - aayy + ggyy)}: l$ 

Et Sin.ang. AVD  $= \sqrt{(aa - \frac{aayy - egyy}{mm})} = \sqrt{(aamm - aayy + ggyy)}: mm$ 

Eccecc 3 ccft-

No. C.  $= \frac{2c}{at} \int (xx + yy) dp \quad [\dot{a} \text{ cause de } ll + mm = 2xx + 2yy] = \frac{c}{at} \int (ll + mm) dp = \frac{c}{at} \int lldp + \frac{c}{at} \int mmdp; & \text{en ottant de part & d'autre } \int xdp - \frac{c}{at} \int lldp + \frac{c}{at} \int mmdp, \text{ on trouvera } \int xdp + \frac{c}{at} \int ydp - \frac{c}{at} \int mmdp = \frac{c}{at} \int lldp - \frac{c}{at} \int xdp + \frac{c}{at} \int ydp; \text{ c'est-à-dire que le moment de tous les } Z \text{ est égal au moment de tous les } T \text{ par raport à la ligne } A X. Donc le centre commun de gravité de tous ces poids se trouve dans la même ligne A X. Et par conséquent il est remonté aussi haut qu'il étoit descendu. Ce qu'il faloit premièrement démontrer.$ 

La même chose se peut encore prouver d'une autre manière plus succincte, en saisant voir que la somme des produits de T par GY, [en comprenant aussi sous T les Z de l'autre côté,] est égale à zero; ce qui est facile. On n'a qu'à substituer simplement xx + yy au lieu de ll. & essacer entièrement  $\frac{e}{a} \int ydp$ ; parce que toutes les ydp positives d'une part, sont détruites par autant de ydp de l'autre: de cette manière l'on aura  $\frac{e}{a} \int (xx + yy)dp - \frac{e}{a} \int xdp$  pour la somme de ces produits, c'est-à-dire, [en mettant  $\int (xx + yy)dp$ :  $\int xdp$  au lieu de t]  $\frac{e}{a} \int xdp - \frac{e}{a} \int xdp$  o. Car de là il suit encore, que le Centre commun de gravité de toutes les parties du Pendule se trouve dans la ligne AX (°).

(°) Puisque JY×GY—JZ×IZ =0, le Centre de gravité des corps Y & Z, ceux-là supérieurs, ceux-ci inférieurs à la droite horizontale AX, leur Centre, dis-je, de gravité se trouve sur cette droite AX, après que les poids sont remontés. Or c'est de cette même ligne horizontale qu'il est supposé descenda. Donc il remonte à la même hauteur dont il est descendu.

Mentite

## Identité des Centres d'oscillation & de percussion.

Pour démontrer l'identité des Centres d'oscillation & de percussion; soient conçues trois verges AC, AD, AT, inflexibles, sans pesanteur, & liées ensemble en un angle invariable CAD, dans la seconde Figure; que les deux premières de ces verges soient chargées à leurs extrémités de poids égaux C, D; & que la troisième passe par L Centre commun de gravité de ces poids. Il s'agit de trouver le Centre de percussion M, qui doit être tel, qu'ayant mû l'angle CAD autour du point A, les chocs, ou les momens de percussion, à l'égard du point M, comme de l'apui, soient égaux de part & d'autre. Pour cela soient menées CT, DS, perpendiculaires à AC, AD; & MR, MS, perpendiculaires à CT, DS. Les droites CT, DS, seront les lignes de direction des poids, lorsque dans leur mouvement circulaire ils arriveront en C & en D: ainsi le produit du poids C par la vitesse AC & par la distance MR, & celui du poids D par la vitesse AD & par la distance MS, marqueront les chocs de ces poids, ou leurs momens de percussion, par raport à l'apui M. Ayant donc marqué les quantités homologues à celles du Mémoire du 25 Avril de l'année passée, par les mêmes lettres, repétées au commencement de cet Ecrit-ci \*, nous trouverons ce qui suit.

No. C.  $= \frac{2c}{at} \int (xx + yy) dp \quad [\dot{a} \text{ cause de } ll + mm = 2xx + 2yy] = \frac{c}{at} \int (ll + mm) dp = \frac{c}{at} \int lldp + \frac{c}{at} \int mmdp; & \text{ en otant de part & d'autre } \int xdp - \frac{c}{a}\int ydp + \frac{c}{at}\int mmdp, & \text{ on trouvera } \int xdp + \frac{c}{a}\int ydp - \frac{c}{at}\int mmdp = \frac{c}{at}\int lldp - \frac{c}{a}\int xdp + \frac{c}{a}\int ydp; & \text{ c'est-à-dire que le moment de tous les } Z \text{ est égal au moment de tous les } T \text{ par raport à la ligne } A X. Donc le centre commun de gravité de tous ces poids se trouve dans la même ligne <math>A X$ . Et par conséquent il est remonté aussi haut qu'il étoit descendu. Ce qu'il faloit premièrement démontrer.

La même chose se peut encore prouver d'une autre manière plus succincte, en saisant voir que la somme des produits de T par GY, [en comprenant aussi sous T les Z de l'autre côté,] est égale à zero; ce qui est facile. On n'a qu'à substituer simplement xx + yy au lieu de ll. & estacer entièrement f(ydp); parce que toutes les ydp positives d'une part, sont détruites par autant de ydp de l'autre : de cette manière l'on aura  $\frac{c}{at} \int (xx + yy)dp - \frac{c}{at} \int xdp$  pour la somme de ces produits, c'est-à-dire, [en mettant  $\int (xx + yy)dp \cdot \int xdp$  au lieu de t]  $\frac{c}{at}\int xdp - \int xdp \cdot \int xdp = 0$ . Car de là il suit encore, que le Centre commun de gravité de toutes les parties du Pendule se trouve dans la ligne AX (\*).

(°) Puisque JY×GY—JZ×IZ =0, le Centre de gravité des corps Y & Z, ceux-là supérieurs, ceux-ci inférieurs à la droite horizontale AX, leur Centre, dis-je, de gravité se trouve sur cette droite AX, après que les poids sont remontés. Or c'est de cette même ligne horizontale qu'il est supposé descendu. Donc il remonte à la même hauteur dont il est descendu.

Identité

## Identité des Centres d'oscillation & de percussion.

Pour démontrer l'identité des Centres d'oscillation & de percussion; soient conçuës trois verges AC, AD, AT, inflexibles, sans pesanteur, & liées ensemble en un angle invariable CAD, dans la seconde Figure; que les deux premières de ces verges soient chargées à leurs extrémités de poids égaux C, D; & que la troisième passe par L Centre commun de gravité de ces poids. Il s'agit de trouver le Centre de percussion M, qui doit être tel, qu'ayant mû l'angle CAD autour du point A, les choes, ou les momens de percussion, à l'égard du point M, comme de l'apui, soient égaux de part & d'autre. Pour cela soient menées CT, DS, perpendiculaires à AC, AD; & MR, MS, perpendiculaires à CT, DS. Les droites CT, DS, seront les lignes de direction des poids, lorsque dans leur mouvement circulaire ils arriveront en C & en D: ainsi le produit du poids C par la vitesse AC & par la distance MR, & celui du poids D par la vitesse AD & par la distance MS, marqueront les choes de ces poids, ou leurs memens de percussion, par raport à l'apui M. Ayant donc marqué les quantités homologues à celles du Mémoire du 25 Avril de l'année passée, par les mêmes lettres, repétées au commencement de cet Ecrit-ci \*, nous trouverons ce qui suit.

Mo. C. c'est-à-dire, en mettant au lieu de 11 & mm leurs valeurs

Sin. ang. ATC  $= \sqrt{(aaxx + 2agxy + ggyy)}: l = (ax + gy): l$ & Sin. ang. AVD  $= \sqrt{(aaxx - 2agxy + ggyy)}$ : m = (ax - gy): m

Après cela on trouve

Sin. ang. ATC: Sin. tot.  $\implies$  AC: AT

$$\frac{ax + gy}{l} : a = l : \frac{all}{ax + gy}$$

Sin. ang. AVD: Sin. tot. AV

$$\frac{ax-gy}{m}: a = m: \frac{amm}{ax-gy}$$

Donc 
$$\begin{cases} T M = A T - A M = all: (ax + gy) - t \\ M V = A M - A V = t - amm: (ax - gy) \end{cases}$$

De plus, Sin. tot: Sin. ang. ATC \_\_\_\_ TM:

$$a : \frac{ax + gy}{l} = \frac{all}{ax + gy} - t : \frac{all - axt - gyt}{al}$$

Sin. tot: Sin.ang. MVS ou AVD = MV : MS
$$\frac{a \times -gy}{m} = t - \frac{amm}{a \times -gy} \cdot \frac{a \times t -gyt - amm}{am}.$$

Donc  $C \times AC \times MR = dp \times l \times (all - axt - gyt)$ : al =(all-axt-gyt)dp:a [en mettant pour ll sa valeur] = (axx + ayy + 2gxy - axt - gyt) dp: a;

Et  $D \times AD \times MS = dp \times m \times (axt - gyt - amm) : am$ =(axt - gyt - amm) dp: a [ en mettant pour mm sa valeur] =(axt-gyt-axx-ayy+2gxy)dp:a.

Donc aussi puisque la somme de tous les produits  $C \times A C \times$ MR doit être égale à la somme de tous les produits  $D \times AD \times$ 

MS; I'on aura 
$$\int x \times dp + \int yy dp + \frac{2}{a} \int g \times y dp - y \times dp - \frac{1}{a} \int gy dp$$

=  $t \int x dp$ 

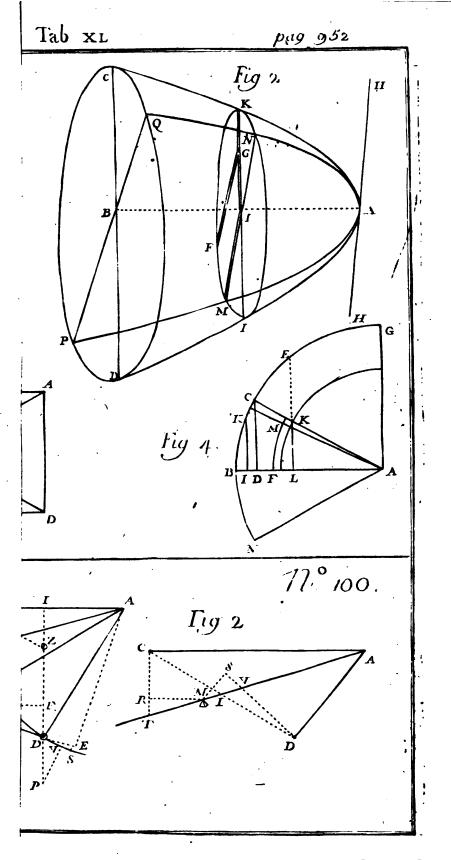

Mo. C. c'est-à-dire, en mettant au lieu de 11 & mm leurs valeurs

Sin. ang. ATC 
$$= \sqrt{(aaxx + 2agxy + ggyy)}: l = (ax + gy): l$$
  
& Sin. ang. AVD  $= \sqrt{(aaxx - 2agxy + ggyy)}: m = (ax - gy): m$ 

Après cela on trouve

$$\frac{ax + gy}{l} : a = l : \frac{all}{ax + gy}$$

Sin. ang. AVD: Sin. tot. = AD: AV

$$\frac{ax-gy}{m}: a = m: \frac{amm}{ax-gy}$$

Donc 
$$\begin{cases} T M = A T - A M = all: (ax + gy) - t \\ M V = A M - A V = t - amm: (ax - gy) \end{cases}$$

De plus, Sin. tot: Sin. ang. ATC \_\_\_\_ TM: MR.

$$a : \frac{a \times + gy}{l} = \frac{all}{ax + gy} - t : \frac{all - axt - gyt}{al}$$

Sin. tot: Sin.ang. MVS ou AVD  $\implies$  MV : MS

$$a : \frac{a \times -g y}{m} = t - \frac{amm}{a \times -g y} \cdot \frac{amm}{a m}$$

Donc  $C \times AC \times MR = dp \times l \times (all - axt - gyt)$ : al = (all - axt - gyt) dp : a [ en mettant pour ll sa valeur ] = (axx + ayy + 2gxy - axt - gyt) dp : a;

Et  $D \times AD \times MS = dp \times m \times (axt - gyt - amm) : am$  = (axt - gyt - amm) dp : a [en mettant pour mm fa valeur] = (axt - gyt - axx - ayy + 2gxy) dp : a.

Donc aussi puisque la somme de tous les produits  $C \times AC \times MR$  doit être égale à la somme de tous les produits  $D \times AD \times MR$ 

MS; I'on aura  $\int x x dp + \int yy dp + \frac{2}{a} \int g x y dp - \int g x dp - \frac{1}{a} \int g y dp$ 

\_\_tfxdp

pug 952 Tab XL Fig ? Fig 4. BIDFL 77° 100. Fig 2

 $= t \int x dp - \frac{t}{a} \int g y dp - \int x x dp - \int y y dp + \frac{2}{a} \int g x y dp; \text{ ce qui nous } No. G.$ 

fournit  $t = (\int x x dp + \int yy dp)$ :  $\int x dp = \int (xx + yy) dp$ :  $\int x dp$ . On trouvera encore la même chose, en ne considérant qu'une seule des deux sommes précédentes, en effaçant tous les termes où y n'a qu'une dimension, & en égalant le reste à zéro: on trouvera, dis-je, encore de cette manière  $t = \int (xx + yy) dp$ :  $\int x dp$ , qui est la même quantité que nous avons trouvé pour le Centre d'oscillation, dans le Mémoire du 25 Avril de l'année passée. Donc le Centre d'oscillation & de percussion ne sont toûjours qu'un seul & même point, Ce qui est la seconde chose qu'il faloit ici démontrer.



N°.CI.

### N. CI. POSITIONUM

DE

## SERIEBUS INFINITIS,

EARUMQUE.USU

In quadraturis Spatiorum & rectificationibus
Curvarum

PARS QUINTA,

Quam

Sub Præsidio

VIRI CLARISSIMI

JACOBI BERNOULLI, Math. Prof.

Utr. Soc. Reg. Scient. Gall. & Brandeb. Sodalis,

Patrui sui honoratissimi,

defendit

NICOLAUS BERNOULLI, NIC. FIL. Basil. Mag. Cand.

Ad diem 8 Aprilis M. DCC. IV.

Edita primum

BASILEÆ

1704.

### N'. C I.

### POSITIONUM

DE

### SERIEBUS INFINITIS,

EARUMQUE.USU

In quadraturis Spatiorum & rectificationibus
Curvarum

PARS QUINTA,

Quam

Sub Præsidio

VIRICLARISSIMI

JACOBI BERNOULLI, Math. Prof.

Utr. Soc. Reg. Scient. Gall. & Brandeb. Sodalis,

Patrui sui honoratissimi,

defendit

NICOLAUS BERNOULLI, NIC. FIL. Basil. Mag. Cand.

Ad diem 8 Aprilis M. DCC. IV.

Edita primum

BASILEÆ

1704.



### POSITIONUM

No. CI.

DE

### SERIEBUS INFINITIS

Pars Quinta.



UM non omnes quantitates surda, nedum transcendentes, differentialibus admixta, pracedentibus modis in rationales transformari, inque Series converti possint, ad alia subinde nobis artisicia recurrendum est ad obtinendum propositum; inter qua, ob universalitatem suam, eminent Interpolationes Wallisana, vel Exaltatio binomii ad potestatem indefinitam, vel Assum-

tio Seriei fictæ instar quæsitæ, aut consimilia subsidia alia, quorum, pro re nata, nunc unum, nunc plura in usum verti queunt. Nos pauca corum specimina, post generalia nonnulla, in uno alterove exemplo subjungemus,

Ffffff 2

PR

No. CI.

#### PROPOSITIO LIII.

Quantitatem quamcunque surdam, vel irrationalem, in Serlem infinitam rationalium convertere, per interpolationes Wallisianas.

Reducatur quantitas rationalis, cujus potestas fracta, sive radix, aut latus quæritur, ad fractionem hujus formæ l:(m-n) [ponendo m > n]. Hujus fractionis potestates integræ, prima, secunda, tertia, &c. convertantur ope divisionis continuæ in totidem Series, per XXXVI usque ad XL Propp. \* hoc pacto:

In his Seriebus observabis, coefficientes primorum terminorum constituere unitates, coefficientes secundorum numeros laterales, tertiorum trigonales, quartorum pyramidales, & sic porro; terminos vero puros ordine oriri ex ductu fractionis l: m [ad potestatem elevatæ similem ei ad quam elevanda fractio l: (m—n)] in I, n: m, nn: mm, n<sup>3</sup>: m<sup>3</sup> &c. Hinc ad inveniendas potestates intermedias, sive radices [ceu media quædam geometrica, quorum exponentes sunt arithmetice medii inter exponentes integrorum] numeri terminorum sigurati tantum sunt interpolandi, juxta

<sup>\*</sup> No. LXXIV, pag. 749. & feq.

juxta doctrinam Wale Isti Prop. 172. feqq. Arithm. Infin. No. CL. Est vero, posito exponente vel indice potestatis p, generalis character lateralium quoque p; trigonalium  $\frac{p \cdot p + 1 \cdot p + 2}{1 \cdot 2 \cdot 3}$ , &cc. ut ibid. docetur Prop. 182. Quare si p interpreteris per  $\frac{1}{2}$ , invenies potestatem dimidiam quantitatis  $\frac{l}{m-n}$ , nempe  $\sqrt{\frac{l}{m-n}} = \sqrt{\frac{l}{m}} \times (1 + \frac{1}{2m} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4mm} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6m^3} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8m^4} + &c.$ ). Si p explices per  $\frac{1}{2}$ , habebis trientem potestatis seu  $\sqrt[3]{\frac{l}{m-n}} = \sqrt[3]{\frac{l}{m}} \times (1 + \frac{1}{3m} + \frac{1 \cdot 4n}{3 \cdot 6mm} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7n^3}{3 \cdot 6 \cdot 9m^3} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10n^4}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12m^4}$  &c.). Si per  $\frac{3}{2}$ , obtinebis sesquialteram potestatem feu  $\frac{l}{m-n} \sqrt{\frac{l}{m-n}} = \frac{l}{m} \sqrt{\frac{l}{m}} \times (1 + \frac{3n}{2m} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7n^3}{2 \cdot 4 \cdot 6m^3} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7n^3}{2 \cdot 4 \cdot 6m^3} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7n^3}{2 \cdot 4 \cdot 6m^3} + &c.$ ) &c.

Coroll. Quoniam positis l, m & n æqualibus inter se, sit quantitas  $\frac{l}{m-n} = \infty$ , Series autem prædictæ abeunt in Series purorum coefficientium  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}$  &c.,  $1 + \frac{1}{3} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{4 \cdot 6} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 6 \cdot 9}$  &c.,  $1 + \frac{3}{2} + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6}$  &c; colligimus, Series ejusmodi natas ex ductu continuo fractionum, quarum numeratores & denominatores in progressione arithmetica per differentias primo denominatori æquales insurgunt, summas sundere infinitas; quod apertius ita constabit: Minue numeratores, eosque æquales constitue denominatoribus singulos singulis, nempe secundum numeratorem primo denominatori, tertium secundo, quartum tertio, & ita deinceps; sic enim, ex. gr. loco primæ Seriei

riei habebis  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1.2}{2.4} + \frac{1.2.4}{2.4.6} + \frac{1.2.4.6}{2.4.6.8}$  &c.  $\equiv$  [ perimenti-No. CI. bus se mutuo dictis numeris  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$  &c.  $\Longrightarrow \infty$ , per Cor. 2, XVI +; unde fortius altera  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}$  &c. ob numeratores majores, infinita erit. Cæterum postremus terminus cujusque Seriei nunc nullus est, nunc infinitus; prout exponens potestatis p, vel prima Seriei fractio, unitate minor est. majorve. Sic ultimus terminus primæ Serici 1×1×2×2 &c. nul-&c., utpote cujus singuli sactores singulis sactoribus præcedentis termini ordine sumtis sunt majores; quare & utriusque produ-Etum quantum foret, nempe +ׇ×5×7 &c. in +×±×5×5 &c. == [permistis alternation utriusque factoribus]  $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \dots \frac{\infty - 1}{\infty}$ \_\_\_[ ob numeratores omnes primum sequentes, & denominatores ultimum præcedentes se mutuo perimentes  $\frac{1}{100} = 0$ ; quod absurdum. Ultimus contra terminus tertiæ Seriei 3×1×2×8 &c. infinitus est; nam si finitus esset, etiam hic foret finitus \$\frac{4}{5} \times \frac{6}{5} \times \frac{8}{5} \times \frac{8} &c. utpote cujus singuli sactores singulis illius sunt minores; quocirca & utriusque productum finitum foret; nempe  $\frac{3}{4} \times \frac{7}{4} \times \frac{7}{6}$  &c. in  $\frac{4}{3} \times \frac{6}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{6}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{6}{3} \times \dots \times \frac{\infty}{\infty - 1} = \begin{bmatrix} \text{destruentibus} \end{bmatrix}$ se mutuo numeratoribus qui ultimum præcedunt, & denominatoribus qui primum sequentur  $\frac{\infty}{2} = \infty$ ; quod pariter absur-

### LIV.

Idem prastare per exaltationem binomii ad potestatem indesinitam.

Quantitas rationalis, cujus potestas per Seriem desideratur, sit expres-

† N°. XXXV. pag. 394.

dum.

expressa per binomium 1+n [ponendo 1>n]. Hujus binomii N°. CI. potestas indefinita p, ut jam passim inter Geometras notum, per Seriem exprimitur  $1+\frac{p}{1}n+\frac{p-1}{1\cdot 2\cdot 3}nn+\frac{p-1\cdot p-2}{1\cdot 2\cdot 3}n^3+$ 

P-P-1-P-2-P-3
1. 2. 3. 4

+ &c. ubi perspicuum est, quod quotiestunque exponens potestatis p est numerus integer & positivus, Series necessario aliquando abrumpetur; quandoquidem in continuatione ulteriori coefficientium p.p-1.p-2. &c. necessario tandem devenietur ad p-p=0; quod proin illum terminum & ab illo deinceps omnes evanescere facit. Sed quoties p numerus fractus est, aut negativus, coefficientes nunquam in minilum abibunt; ac ideo Series in infinitum excurret: qua ratione habe-

tur ex. gr.  $\sqrt{(1+n)}$  [ ubi p valet  $\frac{1}{2}$ ] =  $1 + \frac{1}{2}n - \frac{1}{2 \cdot 4}nn + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 6}n^5 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8}n^4 + &c. & \sqrt[3]{(1+n)}$  [ ubi p valet  $\frac{1}{2}$ ] =  $1 + \frac{1}{3}n - \frac{2}{3 \cdot 6}nn + \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 6 \cdot 9}n^5 - \frac{2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12}n^4$  &c. &  $1 : \sqrt{(1+n)}$  [ ubi p notat  $-\frac{1}{2}$ ] =  $1 - \frac{1}{2}n + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}nn - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}n^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}n^4$  &c. & pariter in cæteris.

Nota, quod exaltatio binomii ad potestatem indefinitam, & interpolationis negotium reapse in idem recidunt, unoque & eodem nituntur fundamento; quod consistit in proprietate quadam numerorum siguratorum supra jam prælibata Propos. XIX †; sed cujus demonstrationem, ne hic nimii simus, in aliam occasionem reservamus.

#### LV.

Duarum quantitatum indeterminatarum relationem unim ad alteram per Seriem exprimere, ope assumta Seriei sitta instar quasita. Ponatus

† No. LIV. pag. 521. Vide ibi Notam (b).

No. CI. Ponatur alterutra indeterminatarum x & y, quarum relatio ad fe invicem quæritor, puta y, æquari Seriei a + bx + cx x + ex² + fx², &c. aut a + bxx + cx² + ex², &c. aut a + bxx + cx² + ex², &c. aut fimili, prout opus videbitur (\*); atque tum, in quantitate vel æquatione proposita, loco y substituatur hæc-Sories, nec non loco dy & ddy, &c. Seriei differentiale aut differential differentiale, &c. quo sacto, ex comparatione homologor rum terminorum determinari poterunt assumti coefficientes a, b, e, &c. Sequuntur Exempla.

#### LVI.

Invenire relationem coordinatarum Curva Elastica per Seriem.

Flectatur Elater in curvaturam AQR [ Pig.1] a potentia applicata in A, & trahente juxta directionem AZ; fitque AB, vel RZ = a, AE vel PQ = x, AP vel EQ = y, & AQ = z; oftensum est in ACL. Lips. 1694, p. 272. & 1695, p. 5382, † naturam hujus curvæ exprimi æquatione  $dy = x \times dx : \sqrt{(A^4 - x^4)}$ , e qua qui methodo DIOPHANTI, qua in præcedenti parte usi suimus, irrationalitatem tollere vellet, ætatem consumeret; cum deprehensum sit a Geometris, summam vel differentiam duorum biquadratorum, qualis est  $A^4 - x^4$ , nunquam posse constituere quadratum. Quare nobis consugiendum est vel ad Interpolationes, vel ad indefinitam Potentiam binomii, hoc pacto:

Primus

(\*) Id nimis vagum est. Nam pro diversa relatione quantitatum x & y, forma Seriei assumendæ varianda est, tum quoad terminum primum, qui non semper erit quantitas constans a, tum quoad progressionem exponentium indeterminatæ x. Hanc formam invenire docuit Newtonus ope parallelogrammi cujusdam, quam methodum secutus est Taylorus, persecerunt Cl. Stir.

LING & s'GRAVESANDE, ita tamen at pauca quædam in melius mutari adduc possint. Sed non satis generalem esse methodum parallelogrammi ostendit Cl. Nic. BERNOULLI, ille ipse qui Positiones istas defendit, aliamque longe universaliorem substituit. At eam hic exponere non vacat.

+ N°. LVIII, pag. 592, & N°.

LXVI. pag. 641.

Secundus Modus. Explicemus nunc a per 1, & —  $x^4$  per n; erit  $a^4$ —  $x^4$  = 1 + n, &  $\frac{1}{\sqrt{(a^4 - x^4)}} = \frac{1}{\sqrt{(1+n)}}$ ; unde, per LIV, fit  $\frac{1}{\sqrt{(1+n)}}$  feu  $\frac{1}{\sqrt{(a^4 - x^4)}} = 1 + \frac{1}{2} x^4 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} x^8 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^{12} + &c.$  & [multiplicand. per  $x \times dx$ ]  $\frac{x \times dx}{\sqrt{(a^4 - x^4)}} = x \times dx + \frac{1}{2} x^6 dx + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} x^{10} dx + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} x^{14} dx + &c.$  & integrando,  $\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2 \cdot 7} x^7 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 11} x^{11} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 15} x^{14} + &c.$  feu denique supplendo unitatem,  $\frac{x^3}{3aa} + \frac{1 \cdot x^7}{2 \cdot 7a^6} + \frac{1 \cdot 3 \cdot x^{11}}{2 \cdot 4 \cdot 11a^{10}} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 15a^{14}} + &c.$  ut antea.

COROLL. Sumta x = a = 1, fit tota  $AZ = \frac{1}{5} + \frac{1}{2.7} + \frac{1.3.5}{2.4.6.15} + &c.$  Conf. Act. Lips. 1694, pag. 274. &c. 369 \*.

Fac. Bernoulli Opera. Gggggg LVII.

\* No. LVIII. pag. 596, & No. LXIV. pag. 632.

No. CI.

#### LVII.

Restificare eandem curvam per Seriem.

Quia æquatio curvæ, ut dictum, est dy = xxdx:  $\sqrt{(a^4 - x^4)}$ , fiet quadrando  $dy^2 = x^4dx$ :  $(a^4 - x^4)$  &  $dz^2 = dy^2 + dx^2 = x^4dx$ :  $(a^4 - x^4) + dx^2 = a^4dx^2$ :  $(a^4 - x^4)$ , adeoque dz = aadx:  $\sqrt{(a^4 - x^4)}$ . Exponamus  $a^4$  nunc per t, nunc per m, &  $x^4$  per n, erit  $\sqrt{\frac{a^4}{(a^4 - x^4)}}$  seu  $\sqrt{\frac{a^4}{a^4 - x^4}} = \sqrt{\frac{1}{m - n}}$ ; unde, per LIII, fit  $\sqrt{\frac{1}{m - n}}$  sive  $\sqrt{\frac{a^4}{a^4 - x^4}} = 1 + \frac{1}{2a^4} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4a^2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5x^{12}}{2 \cdot 4 \cdot 6a^{12}} + &c$ . & [multiplic. per dx]  $\sqrt{(a^4 - x^4)}$  seu  $dz = dx + \frac{1x^4dx}{2a^4} + \frac{1 \cdot 3x^2dx}{2 \cdot 4a^2} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5x^{12}dx}{2 \cdot 4 \cdot 6a^{12}} + &c$ . tandemque summando, z sive  $dz = x + \frac{1x^5}{2 \cdot 5a^4} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5x^{12}}{2 \cdot 4 \cdot 6a^{12}} + &c$ . Idem etiam, per LIV, simili modo oftendetur.

COROLL. Facta x = n = 1, habetur tota  $AQR = 1 + \frac{1}{2.5} + \frac{1.3}{2.4.9} + \frac{1.3 \cdot 5}{2.4.6.13} + &c. Vid. Act. Lipf. 1694, p. 274. †$ 

Definire limites pracedentium serierum.

Quoniam Series his methodis repertæ nimis lente convergunt, non abs re erit, si modum ostendam quo, levi labore, summis carum, quantum ad usum sufficit, approximare & limites constituere possimus. In exemplum propositæ sint proximæ duæ Series, quibus exprimitur applicata Elasticæ BR vel AZ, & longitudo ipsius curvæ AR; nempe  $\frac{1}{3} + \frac{1}{2.7} + \frac{1.3}{2.4.11} + \frac{1.3.5}{2.4.6.15} + &c.$ 

† No. LVIII. pag. 596.

&,  $1 + \frac{1}{2.5} + \frac{1.3}{2.4.9} + \frac{1.3.5}{2.46.13} + &c.$  Sumo quantitatem; cujus No. CI. integrale haberi possit, datis  $x \times dx$ :  $\sqrt{(a^4 - x^4)}$  & and  $x : \sqrt{(a^4 - x^4)}$  $--x^4$ ), e quibus Series propolitæ fluxerunt, affinem, puta  $x^3 dx$ :  $\sqrt{(a^4-x^4)}$ , cujus integrale est  $\frac{1}{2}aa-\frac{1}{2}\sqrt{(a^4-x^4)}$ , camque pari methodo in Seriem resolvo, & Seriei terminis summatis, pro x & a unitatem pono; quo pacto Series emerget 1 +  $\frac{1}{2.8} + \frac{1.3}{2.4.12} + \frac{1.3.5}{2.46.16} + &c.$  equalis proinde  $\frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}\sqrt{(a^4 - x^4)}$ = ½, seu 0.5000000. Colligo jam singularum Serierum terminos aliquot ab initio in unam summam [ quod expedite fit per Logarithmos] ex. gr. decem primos terminos, qui collecti efficiunt, in prima Scrie, 0. 5102560; in secunda Serie, 1.2207187; in tertia, 0.4119014. Hujus igitur reliqui post decimum termini [ ad complendum ; seu o. 5000000 ] constituent 0.0880986, qui numerus additus summæ 10 primorum terminorum in prima & secunda Serie exhibet 0.5983546 & 1.3088173, summis totarum Serierum justo minores, ob singulos tertiæ Serici terminos minores homologis terminis reliquarum.

Definde, quia undecimi termini in tribus istis Seriebus sunt  $\frac{1.3.5.7.9.11.13.15.17.19}{2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.43}, \frac{1.3.5...19}{2.4.6...20.41}, \frac{1.3.5...19}{2.4.6...20.41}$ liquer terminum hunc in Serie tertia ad eundem in Serie prima reciproce esse ut 43 ad 44, & ad eundem in secunda ut 41 ad 44; terminorum vero sequentium singulos in tertia Serie ad ejusdem ordinis terminos in reliquis Seriebus habere rationem majorem quam 43 ad 44, & quam 41 ad 44: unde & summa omnium sequentium decimum in tertia Serie ad summam omnium post decimum in reliquis Seriebus majorem rationem habe-Ideirco fi fiat, ut 43 ad 44, nec non ut 41 ad 44, ita summa terminorum post decimum in tertia Serie, nimirum 0.0880986, ad 0.0901474 & ad 0.0945448; erunt hi numeri majores summis terminorum decimum sequentium in prima & secunda Serie: quapropter si addantur summis 10 priorum, quæ funt 0, 5102560 & 1.2207187, crunt quoque numeri prove-Gggggg 2 nienNo. CL nientes 0. 6004034 & 1.3152635 majores summis totarum Serierum.

Reperti ergo sunt limites, quibus summæ primæ & secundæ Seriei definiuntur: limites illius sunt 0. 983546 & 0.6004034; hujus 1. 3088173 & 1. 3152635: unde applicata BR vel AZ major est quam 0.598, & minor quam 0.601 (b); ipsa vero curva AR > 1. 308, & < 1. 316 (c), sic ut tres istæ lineæ RZ, AZ & AQR proxime se habeant ut 10, 6, 13. Cons. AST. Lips. 1694, p. 274.

Scholium. Quoniam ex natura descensus gravium demonstratur, quod tempus descensus Penduli alicujus per quadrantem circuli ad tempus descensus perpendicularis per ejus radium eam rationem habet, quam habet curva Elastica AR ad ejus axem RZ(d), hoc est majorem, ut ostendimus, quam 1308 ad 1000. & minorem quam 1316 ad 1000: tempus autem descensus perpendicularis per circuli radium ad tempus per semiradium, se habet ut  $\sqrt{2}$  ad 1: & tempus per semiradium ad tempus per arcum minimum [consentiente Hugenio in Horol. Oscillat. pag. 155. †] ut diameter circuli ad ejus semiperipheriam, hoc est ut 226 ad 355: inferri potest ex æquo, quod tempus descensus Penduli per quadrantem integrum ad tempus descensus ejus per arcum

(\*)ApplicatamBR invenit Cel. STIR-LING esse = 0.59907011736779611, quam proxime.

(e) Curvam vero Elasticam idem reperit = 1.31102877714605987.

\* N°. LVIII, pag. 596.

(d) Sit  $s = \int (adu \cdot \sqrt{(aa - un)})$ arcus circuli, cujus finus = u, radius = a; & quia celeritas gravis delapfi per altitudinem u est  $\sqrt{u}$ , erit tempus descensus per arcum ad tempus descensus per finum ut  $\int (ds \cdot \sqrt{u})$  ad  $\int (du \cdot \sqrt{u})$ , hoc est ut  $\int (adu \cdot \sqrt{(aau - u^3)})$  ad  $\int (du \cdot \sqrt{u})$ . Pone  $u = xx \cdot a$ , & erunt tempora descenses

census per arcum & per sinum, ut  $\int (2xdx.\sqrt{(axx-x^6:a^3)}) = \int (2adx\sqrt{a}.x^6.a^3) = \int (2adx\sqrt{a}.x^6.a^3) = \int (2adx\sqrt{a}.x^6.a^3) = \int (2adx\sqrt{a}.x^6.a^3) = \int (2adx\sqrt{a}.x^6.a^4) = \int (2adx.x^6.a^3) = \int (2adx.x^6.a^4) = \int (2adx\sqrt{a}.x^6.a^4) = \int (2adx$ 

† Part. II. Prop. XXV.

arcum minimum. se habet in ratione majore quam 3400 ad 2888, No. CL. & in minore quam 3400 ad 2869 (°); unde rationem 3400 ad 2900, sive 34 ad 29, quam præsatus Auctor ibid pag. 9, temporibus horum descensuum assignat, extra hos limites cadere liquet.

### LIX

Dati Logarithmi Numerum invenire per Seriem.

Intelligatur Curva Logarithmica PCQ [Fig. 1 N 1. LXXIV]; cujus axis AD, subtangens constans =t, applicata BC = 1, Logarithmus datus BI [BI] = x, esusque Numerus IO [10] = y; erit, ex generali curvarum natura,  $\pm dy$ : dx = y: t, adeoque  $y = \pm tdy$ : dx. Fiat, juxta præscriptum Prop. LV,  $y = 1 + bx + cxx + ex^3 + fx^4$  &c. & differentiando,  $dx:dy = b + 2cx + 3exx + 4fx^3$  &c. eritque  $1 + bx + cxx + ex^3 + fx^4$ , &c. [ $= y = \pm tdy$ : dx]  $= \pm bt \pm 2ctx \pm 3etxx \pm 4ftx^3 \pm 5gtx^4$ , &c. & facta comparatione homologorum terminorum elicietur,  $b = \pm t$ , c [ $\pm -\frac{b}{2t}$ ]  $= \frac{1}{1.2.3.4t^4}$ , &c. unde, valoribus is coefficientium b, c, e, &c. substitutis, resultat  $y = 1 \pm \frac{\kappa}{t} + \frac{xx}{1.2tt} \pm \frac{x^4}{1.2.3.4t^4} \pm \text{&c.}$  Cons. Act. Lips. 1693, p. 179. (§)

Aliter idem absque differentialium adminiculo. Concipiatur Logus BI[BI] divisus in partes quotlibet æquales BE, EF, FG, &c.  $[BI, \varphi, \varphi, \varphi, \&c.]$ , quarum numerus sit n, & singulæ dicantur d, sic ut nd sit m sit m

<sup>(\*)</sup> Ope numeri Stirlingiani Not. c falvo errore calculi.
inveni rationem hanc esse quam proxime 1. 18034059901609618 ad 1, dem fere modo, demonstrat.

five 34 ad 28.800524430242689441,

No. CL mitates C & K[x] duarum BC, EK[sz] per reclam CK [Cz];

sitque axis portio inter productam CK[Cn] & applicatam BC intercepta == +; quo pacto, propter triangula similia, fiet t: 1 [BC]  $= t \pm d$ :  $1 \pm \frac{d}{d} = EK[ex]$ . Et quoniam, ob æquales BE, EF, FG, &c. [ Be,  $\epsilon \phi$ ,  $\phi \gamma$ , &c. ], iplæ BC, EK, FL, &cc. [ BC. ex, φλ, &c. ] in continua funt proportione, carumque prima BC  $\Gamma$ , ideireo designabit  $FL \left[ \varphi \lambda \right]$  secundam potestatem, GM $[\gamma\mu]$  tertiam,  $RN[\rho\nu]$  quartam, &c. tandemque ultima 10 [10], seu y, ipsam n potestatem applicatæ EK [sz] seu 1 ± d: t pro numero videlicet particularum, in quas divisa est BI Bi]; que quidem potestas, per LIV, reperitur =  $1 \pm \frac{nd}{t} + \frac{n.n - t.dd}{1.2 t}$  $\pm \frac{n.n-1.n-2.d^3}{1.2.3!^3} + \frac{n.n-1.n-2.n-3.d^4}{1.2.3.4!^4} \pm &c.$  Quod fi iam numerus particularum » ponatur infinitus; producta CK [Cz] abibit in tangentem, & ipsa s in subtangentem Logarithmica; atque præterea numeri 1, 2, 3, &c. evanescent præ n, sic ut n-1, n-2, n-3, tantundem valcant ac n: quare tum fiet  $y = 1 \pm \frac{nd}{t} + \frac{nndd}{1.2tt} \pm \frac{n^3 d^3}{1.2.3 t^3} + \frac{n^4 d^4}{1.2.3.4 t^4} \pm &c. = [propter]$ nd = x]  $1 \pm \frac{x}{t} + \frac{xx}{1.2 tt} \pm \frac{x^3}{1.2.3 t^3} + \frac{x^4}{1.2.3 t^4} \pm &c.$  ut supra. Nota, quod existente x > t, termini quidem Seriei aliquousque crescunt, tandem tamen decrescere pedetentim occipiunt, ul-

timoque vergunt in nihilum. Nam sumtis ab initio m terminis,

erit, ex lege progressionis, sumtorum ultimus  $\frac{x^{m-1}}{1.2 \ 3...(m-1)t^{m-1}}$ 

& fequens ultimum  $\frac{x^m}{1.2.3...mz^m}$ ; adeoque ratio illius ad hunc,

ut mt ad x: unde cum ratio t ad x determinata sit, numerus vero terminorum m usque & usque major possit accipi, ratio quo-

quoque me ad x tandem quavis data major fiet. Existente au- No. CL. tem x vel <1, Series ista, & aliae hujus generis, statim ab inicio celerrime convergunt, coque celerius quo minor x: unde discimus quod multo commodius & minori cum labore Logarithmorum Canon adornari possit, si, per hanc Propositionem, ex Logarithmis datis Numeri, quam si vicissim, per XLVII, ex Numeris datis Logarithmi quærantur. Quanquam & illic compendium sese nobis offerat non contemnendum; quod quia in dicta Propositione intactum præteriit, breviter hic indicandum restat: Quoniam positis in Logarithmica [Fig. 1 No. XC] AH = a, subtangens AK = t, BI = s, & BI = s, adeque RE = s==a-u, & p==a+s, invenitur, per XLVII, AR [Log-us RE ] =  $1 \times (\frac{n}{4} + \frac{nn}{244} + \frac{n^2}{34^3} + \frac{n^4}{44^4} + &c.) & Ap [Log-us pt]$ =  $t \times (\frac{s}{4} - \frac{ss}{244} + \frac{s^3}{34^3} - \frac{s^4}{44^4} + &c.)$ ; fequitur ex natura Logarithmicæ, has duas Series inter se æquari, si tres applicatæ RE, AB,  $\rho s$ , seu, a - u, a & a + s continue proportionentur; hoc est, si statuatur u = as: (a+s); sed quia, per hanc hypothefin, perpetuo fit u < s, & nomination has furnte  $= a, \frac{1}{2}a, \frac{1}{3}a$ , &c. illa fit = 14, 14, 44, &c. multo semper celerius prior Series converget posteriore: unde plurimum laboris in practica esfectione Logarithmorum rescindi poterit, si loco hujus illa surrogetur; ex. gr. si [facta s = a] loco Seriei  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{$  $\frac{1}{5}$  — &c. hoc est, loco  $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.4} + \frac{1}{5.6} + \frac{1}{7.8} +$  &c. substituatur  $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.4} + \frac{1}{3.8} + \frac{1}{4.16} + \frac{1}{5.32} + &c.$  quippe per cujus primos 18 terminos tantundem approximatur, quantum per mille terminos alterius; quod ipsum etiam ad Coroll. 3, XLVII, \* in subtangente Logarithmicæ definienda observabitur. Sed rei utilissimæ uberiorem explicationem angustia paginæ non permittit. (d)

SCHO-

<sup>\*</sup> N°. XC. pag. 853. dabitur Log-mus fractionis ! \_\_\_\_\_\_ (d) Dato, v. g. Log-mo binarii, Log. 1 \_\_\_\_\_ Log. 2 \_\_\_\_ Log. 2. Itaque

SCHOLIUM. Si summa quædam pecuniæ sænori elocata sit, ea lege, ut singulis momentis pars proportionalis usuræ annuæ in sortem computetur; exponatur autem ipsa sors per BC seu 1, [ Fig. 1 Ni. LXXIV ] tempus annuum per BI, seu x, divisum in punctis E, F, G, &c. in momenta innumera æqualia, atque usura annua per  $\frac{x}{t}$ ; inventa Series  $1 + \frac{x}{t} + \frac{xx}{1.2t} + \frac{x^3}{1.22t^3} + &c.$ hoc est, [explicate forte 1 per a, & usura  $\frac{x}{b}$  per b] a+b+ $\frac{bb}{2a} + \frac{b^3}{2 \cdot 3 \cdot 4a} + \frac{b^4}{2 \cdot 3 \cdot 4a} + &c.$  indicabit valorem ejus, quod finito anno debebitur. Cum enim, ut tempus annuum BI ad primum ejus momentum BE, seu ut x ad d, ita se habeat usura annus ad partem proportionalem usuræ, erit hæc 4, significabitque  $1 + \frac{a}{r}$ , seu applicata EK, sortem dicta parte proportionali usurz auctam: unde sors aucta EK secundo momento pariet FL, & hæc pariter tertio momento pariet GM, & sic porro, propter BC, EK, FL, GM, &c. proportionales. Quare postrema applicata 10, quam Series inventa exprimit, denotabit valorem ejus, quod creditori elapso toto anno debetur. Conf. Act. Lips. 1690; p. 222. \*

Invenire aream spatii comprehensi a Curva genitrice Elastica, seu qua evolutione sui Elasticam describit. Fig. 1.

Describatur Elastica AQR ex evolutione curvæ MNT, & sit silum evolvens QN[DG], quod productum secet axem in V; pona-

Itaque cum in Coroll. 3, XLVII, dividendo eundem Log. 2 per Sesubtangens Logarithmicæ inveniretur dividendo Log. 2, per Seriem  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} & .$  quæ lente convergit, eadem inveniri poterit

riem  $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.2^2} + \frac{1}{3.2^3} + \frac{1}{4.2^4} &c.$ celerius convergentem. \* N°. XL. pag. 429. 430.

ponaturque, ut supra, RZ = a, PQ = x, AP = y. Quoniam No. CL. ex AE. Lips. 1694, p. 273 \*, manifestum est, quod  $2N = \frac{1}{2}QV$ , erit &  $NH = \frac{1}{2}PQ = \frac{1}{2}x$ , &  $NS = \frac{1}{2}FQ = \frac{1}{2}dx$ ; ac proinde, ob angulum rectum DQN, DF: FQ seu dy: dx = [ex natura] Elasticæ  $]xx: \sqrt{(a^4 - x^4)} = \frac{1}{2}dx[NS]: \frac{dx\sqrt{(a^4 - x^4)}}{2xx} = SG$  vel HI. Quare  $HI \times NH$  seu rectang.  $NI = xdx\sqrt{(a^4 - x^4)}: 4xx = (a^4x - x^5)dx: 4xx\sqrt{(a^4 - x^4)} = a^4xdx: 4xx\sqrt{(a^4 - x^4)} = x^3dx: 4\sqrt{(a^4 - x^4)} = elemento spatii <math>MNHZ$ , de cujus summatione jam agitur. Posterioris membri  $x^3dx: 4\sqrt{(a^4 - x^4)}$  integrale, pertinens ad partem curvæ RQ vel MN, est  $\frac{1}{3}\sqrt{(a^4 - x^4)}$  integrale, pertinens ad partem curvæ RQ vel MN, est  $\frac{1}{3}\sqrt{(a^4 - x^4)}$ . Prius autem  $a^4xdx: 4xx\sqrt{(a^4 - x^4)}$  cum absolute summari nequeat, sublata irrationalitate in Seriem convertetur, ut sequitur.

Ponatur  $\sqrt{(a^4-x^4)} = txx: a - aa$ , fict  $xx = 2a^3t: (aa+tt)$ , & differentiando  $-xdx = (a^3tt-a^5)dt: (aa+tt)^2$ ; nec non txx: a - aa feu  $\sqrt{(a^4-x^4)} = (aatt-a^4): (aa+tt)$ , & denique  $-a^4xdx: 4xx\sqrt{(a^4-x^4)} = aadt: 8t$ . Jam quia existente maxima x = a, ipsa quoque t = a, & illa decrescente crescit hæc, statuatur t = a+s, ut sit  $aadt: 8t = aads: (8a+8s) = \frac{1}{8}aa \times ds: (a+s) = \frac{1}{8}aa \times (\frac{ds}{a} - \frac{sds}{aa} + \frac{ssds}{a^3} - \frac{s^3ds}{a^4} + &c.)$  per XXXVII: unde sacta summatione habetur  $\int (aadt: 8t) = \int (a^4xdx: 4xx\sqrt{(a^4-x^4)})$ , dissimulato nempe signo —, quod hic nota tantum est respectivi decrementi ipsarum  $x = \frac{1}{8}aa \times (\frac{s}{a} - \frac{ss}{aa} + \frac{s^3}{3a^3} - \frac{s^4}{4a^4} + &c.)$  demtoque  $\int (x^3dx: 4\sqrt{(a^4-x^4)}) = \frac{1}{8}\sqrt{(a^4-x^4)}$ , resultat  $\int (a^4xdx: 4xx\sqrt{(a^4-x^4)} - \int (x^3dx: 4\sqrt{(a^4-x^4)}) = \frac{1}{8}\sqrt{(a^4-x^4)}$ , resultat  $\int (a^4xdx: 4xx\sqrt{(a^4-x^4)} - \int (x^3dx: 4\sqrt{(a^4-x^4)}) = \frac{1}{8}aa \times (\frac{s}{a} - \frac{ss}{3a^3} + \frac{s^3}{3a^3} - \frac{s^4}{4a^4} + &c.)$  In spatio nempe quæsito MNHZ. Et quia, sumta n = 3a. Hhhhhhh

<sup>\*</sup> No. LVIII, pag. 593.

Me.CL as: (a+s), Series  $\frac{s}{a} - \frac{ss}{2aa} + \frac{s^3}{3a^3}$  — &c. equatur Seriei  $\frac{s}{a} + \frac{s^3}{3a^3} + \frac{s^4}{4a^4} + &c.$  per Annot, precedentis Propositionis, ideirco dictum spatium MNHZ quoque sic expriment,  $\frac{s}{2}aa \times (\frac{s}{a} + \frac{s^4}{2aa} + \frac{s^5}{3a^3} + \frac{s^4}{4a^4} + &c.)$  —  $\frac{1}{2}\sqrt{(a^4 - x^4)}$ .

Note, si statuantur aa = 8, & s = a, adeoque t sive a + s = 2a, & x seu  $\sqrt{(La^3t:(aa+tt))} = 2a\sqrt{\frac{1}{2}}$ , & n vel  $as:(a+s) = \frac{1}{2}a$ : hoc est, si constructo super MZ, semisse ipsius RZ, semisse irculo, inscribatur triangulum isosceles MCZ, cujus crus MC unitatem designet, atque curvæ MNT applicatur  $NH\left[\frac{1}{2}x\right] = \sqrt{\frac{1}{2}}$ , prædictum spatium MNHZ siet  $= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \frac{1}{3} -$ 

COROLL. 1. Quoniam ex iis, quæ loco modo citato Atterum docuimus, colligi potest, quod 2V = aa : x, &  $2N = \frac{1}{2} 2V = aa : 2x$ , & D2 seu  $dz = aadx : \sqrt{(a^4 - x^4)}$ ; sequitur, triangulum  $2GD \left[ 2D \times \frac{1}{2} 2N \right] = a^4 dx : 4x \sqrt{(a^4 - x^4)}$ , & per consequens omnia triangula 2GD seu spatium  $RMN2R = \int (a^4 dx : 4x \sqrt{(a^4 - x^4)}) = \left[ \text{ut ostensum} \right]$  spatio  $MNHZ + \int (x^4 dx : 4\sqrt{(a^4 - x^4)})$ : unde cum  $\int (x^3 dx : 4\sqrt{(a^4 - x^4)})$  seu  $\frac{1}{4}\sqrt{(a^4 - x^4)}$  exprimat quadrantem spatii Elastici P2RZ [ut per te liquet], concludimus, spatium RMN2R excedere aream MNHZ quarta parte ipsius P2RZ.

COROLL. 2. Quia differentiale aadt: 8t, ad quod reduximus elementum spatii MNHZ vel RMNQR, elementum quoque denotat spatii hyperbolici inter asymptotas, cujus abscissa a centro est == t, ipsa vero t, in assumta hypothesi  $\sqrt{(a^4-x^4)}$  == txx:

<sup>\*</sup> No. LVIII, pag. 594.

in infinitum; & spatium hyperbolicum in infinitum protensum sit infinitum; idcirco & spatium totum interminatum genitricis Elasticæ MNTXZ, seu NTXH, infinitum erit, Vid, Ast. Lips. loc. cit.

#### ЕПІМЕТРА.

L·.

Ogarithmus Sinus vel Tangentis arcus absolute nullius non est 0, ut vulgo habent Canones, sed — 00: accurate enim loquendo. o est Logarithmus Sinus vel Tangentis arcus 0°.0'.0".0".0".4. 27". &c. & Logarithmi arcuum minorum sunt negativi (°).

#### II.

In Sciothericis planis hora quidem Italica & Babylonica recte, sed Judaica male per lineas rectas exhibentur (f).

#### III.

Regula, quam in Notis nostris Tumultuariis in Geometriam CARTESII\* pro invenienda elevatione mortarii ad efficiendum jactum globi longissimum in plano inclinate attulimus, brevius ita contrahetur: Angulus quæsitæ elevationis mortarii est aggregatum ex semisse recti & semisse anguli inclinationis Plani (5).

Hhhhhhh 2

- (°) Nam, ex constructione Canonis Logarithmici, o est Logarithmus unitatis. Quare o est Log-mus illius sinus qui est = 1, posito radio = 10000000000, hoc est, quia in tam parvis arcubus, arcus, sinus & tangens æquales censentur, illius arcus qui est radii pars 100000000000, seu peripheriæ pars 62831853071°, qui continet igitur minuta quinta 4, sexta 27 &c.
- (f) Consule Scriptores Gnomonicos. Neque enim id sat paucis verbis demonstrare possum.
  - \* No. LXVII, pag. 684.
- (5) Ibi demonstratum est angulum elevationis mortarii eum esse cujus tangens æquatur aggregato tangentis & secantis inclinationis dati plani ad horizontem: hoc est, si AB [Fig. A] sit horizon, AC planum datum,

Mo.CL. as: (a+s), Series  $\frac{s}{a} - \frac{ss}{2aa} + \frac{s^3}{3a^3}$ . — &c. æquatur Seriei  $\frac{n}{a} + \frac{n^3}{2aa} + \frac{n^4}{3a^3} + \frac{n^4}{4a^4} + &c.$  per Annot, præcedentis Propositionis, ideirco dictum spatium MNHZ quoque sic exprimetur,  $\frac{1}{2}aa \times (\frac{n}{a} + \frac{n^4}{2aa} + \frac{n^5}{3a^3} + \frac{n^4}{4a^4} + &c.)$ 

Nota, si statuantur aa = 8, & s = a, adeoque t sive a + s = 2a, & x seu  $\sqrt{(La^3t:(aa+tt))} = 2a\sqrt{\frac{1}{3}}$ , & u vel  $as:(a+s) = \frac{1}{2}a$ : hoc est, si constructo super MZ, semissic ipsius RZ, semicirculo, inscribatur triangulum isosceles MCZ, cujus crus MC unitatem designet, atque curvæ MNT applicatur  $NH\begin{bmatrix} \frac{1}{2}x \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{1}{3}}$ , prædictum spatium MNHZ siet =  $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$  &c.  $-\frac{3}{3}$ , vel etiam =  $\frac{1}{L \cdot 2} + \frac{1}{L \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 8} + \frac{1}{4 \cdot 16} + \frac{1}{5 \cdot 32} + \frac{1}{3 \cdot 32}$  Cons. Act. Lips. 1694, p. 273, \*.

COROLL. 1. Quoniam ex iis, quæ loco modo citato Attorum documus, colligi potest, quod 2V = aa: x, &  $2N = \frac{1}{2} 2V = aa: 2x$ , & D2 seu  $dx = aadx: \sqrt{(a^4 - x^4)}$ ; sequitur, triangulum  $2GD \left[ 2D \times \frac{1}{2} 2N \right] = a^4 dx: 4x \sqrt{(a^4 - x^4)}$ , & per consequens omnia triangula 2GD seu spatium  $RMN2R = \int (a^4 dx: 4x \sqrt{(a^4 - x^4)}) = \left[ \text{ut oftensum} \right]$  spatio  $MNHZ + \int (x^4 dx: 4\sqrt{(a^4 - x^4)})$ : unde cum  $\int (x^3 dx: 4\sqrt{(a^4 - x^4)})$  seu  $\frac{1}{4}\sqrt{(a^4 - x^4)}$  exprimat quadrantem spatii Elastici P2RZ [ut per se liquet], concludimus, spatium RMN2R excedere aream MNHZ quarta parte ipsius P2RZ.

COROLL 2. Quia differentiale aadt: 8t, ad quod reduximus elementum spatii MNHZ vel RMNQR, elementum quoque denotat spatii hyperbolici inter asymptotas, cujus abicissa a centro est == t, ipsa vero t, in assumta hypothesi  $\sqrt{(a^4-x^4)}$  = txx:

<sup>\*</sup> No. LVIII, pag. 594.

in infinitum; & spatium hyperbolicum in infinitum protensum sit infinitum; idcirco & spatium totum interminatum genitricis Elasticæ MNTXZ, seu NTXH, infinitum erit, Vid, Ast. Lips. loc. cit.

#### ЕПІМЕТРА.

**I.** · .

Ogarithmus Sinus vel Tangentis arcus absolute nullius non est 0, ut vulgo habent Canones, sed — 00: accurate enim loquendo. o est Logarithmus Sinus vel Tangentis arcus 0°.0'.0".0".0".4. 27".&c. & Logarithmi arcuum minorum sunt negativi (°).

#### II.

In Sciothericis planis hora quidem Italica & Babylonica recte, sed Judaica male per lineas rectas exhibentur (f).

#### III.

Regula, quam in Notis nostris Tumultuariis in Geometriam CARTESII\* pro invenienda elevatione mortarii ad efficiendum jactum globi longissimum in plano inclinate attulimus, brevius ita contrahetur: Angulus quæsitæ elevationis mortarii est aggregatum ex semisse recti & semisse anguli inclinationis Plani (5).

Hhhhhhh 2

- (f) Consule Scriptores Gnomonicos. Neque enim id sat paucis verbis demonstrare possum.
  - \* No. LXVII, pag. 684.
- (8) Ibi demonstratum est angulum elevationis mortarii eum esse cujus tangens æquatur aggregato tangentis & secantis inclinationis dati plani ad horizontem: hoc est, si AB [Fig. A] sit horizon, AC planum datum,

No. CI.

#### IV.

Imago in Speculis convexis & concavis non conspicitur in concursu catheti incidentia & continuata reflexionis, ut ex ALHAZE-NO & VITELLIONE docent Heinlinus, pag. 805. & Decha-LES in Mundo Mathem. Tom. III. pag. 599: nec etiam, ut vult STEVINUS, in concursu linea reflexionis cum catheto insidentia ducta ad planum tangens speculum in puncto reflexionis ( h ).

Quantitates infinite parva hand recte finitis, seu ordinariis, incomparabiliter minores vel incomparabiles dicuntur, cum his sape comparentur: ut cum radius osculi, elementum curva & subtensa anguli contactus vocantur continue proportionales.

In casu Maxima vel Minima y, ejus differentiale dy non semper est = 0, vel = 00, ut vulgo existimant: potest enim habere ad dx rationem quamcunque. Nec tamen hoc obstat, quominus per sictionem dy = 0, solutio semper obtineri possis: cum verus & adaquatus conceptus Maximi Minimive requirat, ut posita y constante differentietur æquatio ( 1 ).

VII.

datum, cujus inclinationis tangens fit BC, fecans AC; fumto nimirum AB pro finu toto; & capiatur, in BG producta, CD æqualis CA, tore BAD angulum quæsitum elevationis mortarii. Itaque isosceles erit triangulum ACD, & æquales erunt anguli CAD, CDA, cui æqualis alternus DAE. Sunt igitur anguli BAC', BAD, BAE in progr. arithm. Medius igitur BAD est æqualis aggregato ex semisse extremorum, scil. recti BAE, & anguli BAC inclinationis plani.

(b) Vide BARROWII Lectiones Opticas, Sect. VI, VII, VIII, IX

(1) Etenim, ibi y Maxima est vel Minima, ubi vel crescere desinit nec dum incepit decrescere, vel decrescere cessat nec dum crescere cepit; hoc est ubi stat & quasi constans est. Ceterum in hoc Corollario Auctor digitum intendere videtur ad puncta Curvarum duplicia sive nodos, qui quanquam dy ad dx rationem habere possit finitam, nihilominus inveniuntur ponendo dy vel dx = 0. Sed de his vide quæ commentati sunt in Actis Acad. Scient. Paris. Viri Cl. Guisne'e aº. 1706, & Saurin, a<sup>18</sup>. 1716, 1723,& 1725.

#### VII.

No. CL

Pro differentiali ipsius xx, quod proprie est 2xdx+dx², omnes semper sine delectu scribunt 2xdx, omiso dx²; sed perperam: dantur enim casus ubi omisso 2xdx ponendum dx²; & rursus alii, ubi ponendum utrumque. De observationis pretio cognoscet, qui sciverit illam nos manu duxisse ad singulare illud inventum de radiis osculi expedite determinandis in curvis quibusvis algebraicis, in Actis Lips. 1700\*, publicatum, quod sine hac observatione fortassis aternum latiturum suisset.

#### VIII.

Dum. Cl. Papinus, in Tractatu suo de Ossibus emolliendis, modum nostrum ponderandi aeris sub aqua in recipiente † supersuitatis damnat, illique Boyleanos suosve aquiparat, non videtur comprehendise quid discriminis inter ambos intersit. Melius id agnovit Societas Regia Anglicana, qua nostri experimentum, ipso fatente Papino, cum successu instituit.

#### IX

\* No. XCIV, pag. 888 & feq. + No. XI. pag. 199. Vide Num. CIII, Art. XXII, XXIII, XXIV. + No. XIII. pag. 204.

FINIS.

Hhhhhhh s

N°. CII.

N°. CII.

# VERITABLE HYPOTHESE RESISTANCE T. A DES SOLIDES,

Avec la Démonstration de la Courbure des Corps qui font ressort:

Par Mr. BERNOULLI, Profess. à Bâle.

Lettre du 12 Mars 1705.

Histoire de l' Acad. des Sciences de

Our faire mieux entendre ce que je dirai en son temps du Centre de Tension \*, suivant la promesse que j'en ai faite dans mon Mémoire du 13 Mars 1701 t, je crois devoir pag. 176, expliquer, auparavant une hypothèse qui me paroit le véritable Ed de Pa-Principe de la Résistance des Solides, & en tirer la démonstraris, & pag. Ffincipe de la Keinfance des Sondes, & en ther la demonta-250, Edit. tion de la courbure que prennent les ressorts pliés, à laquelle on a donné le nom d'Elastique.

> GALILE'E (\*) est le premier qui ait examiné cette Résistance des corps, & qui ait cherché, combien il faloit plus de for-

\* Voiez No. CIII, Art. XXVI. chanique & le Mouvement, Dial. I. + No. XCVIII, pag. 932. (\*) Dans ses Discours sur la Mé-

Digitized by GOOGLE

ce pour rompre un corps solide, en le tirant directement suivant No. CII; sa longueur, que pour le rompre transversalement. Pour cet effet, il considéra une poutre, une planche, ou une perche prismatique ABCD [Fig. 1] fichée horizontalement dans un mur AB, avec un poids P suspendu à ton extrémité; & s'imaginant un levier mobile sur son apui A, il a trouvé par son raisonnement, que la force qui arracheroit cette poutre du mur, suivant la direction horizontale AD ou BC, doit être au poids P capable de la rompre transversalement suivant la direction CD, comme la longueur AD à la moitié de la hauteur AB (b):

Mrs. Leibnitz (°) & Mariotte (4) poussérent ensuite cette spéculation; & retenant la même hypothèse du levier, ils conqurent de plus dans tous les corps solides une infinité de fibres, lesquelles, avant que ces corps plient & rompent transversalement, doivent être tenduës plus ou moins, suivant qu'elles sont plus ou moins éloignées de l'apui du levier, & doivent par conséquent réuster autant qu'elles sont tenduës. C'est ce qui leur a fait trouver que la force nécessaire pour arracher une poutre directement, est à celle qu'il faut employer pour la rompre transversalement, en raison de AD au tiers de la hauteur AB (°).

(\*) GALILE'E a supposé les corps inflexibles & incapables d'extension, ensorte que toutes les sibres BF, HK, NM, résistent également & se rompent en même tems. Dans cette hypothèse, il est clair qu'on doit concevoir chaque point du bras AB du levier coudé ABD, comme tiré par des puissances égales; lesquelles on peut supposer toutes réunies & concentrées dans leur centre de gravité, qui sera au milieu de la droite AB. À insi la résistance de la section AB est au poids P, comme AD à ½ AB, par la nature du Levier.

(c) Dans un Mémoire intitulé, Demonstrationes nova de Resistentia Solidorum, inseré dans les Actes de Leipsic, 1684, Juillet, pag. 319.

(4) Dans le Traité du Mouvemens des eaux, Part. V. Disc. 2.

(\*) Ils ont supposé la résistance de chaque sibre proportionelle à son extension. D'où ils ont conclu que chaque point H du bras de levier AB doit être conçu tiré par une puissance HK proportionelle à la distance HA du point H au point d'apui A. Ainsi toutes ces puissances seront représentées par toutes les ordonnées RF.

[No. CII. Ce qui approche beaucoup plus de la vérité que ce qu'en a dit Galile. Mais aucun de ces Auteurs (f) ne considérant les corps comme sujets à compression, & sur-tout leur hypothèse des tensions des sibres proportionnelles aux forces tendantes, ne s'accordant pas précisément avec la nature, c'est la raison pourquoi ils n'ont pas encore rencontré assez juste, & que leur doctrine a besoin de quelque correction. Ainsi Mr. Varisnon a eu raison de dire dans les Mémoires de l'Acad. de 1702, pag. 88, que cette hypothèse, quoique très vraisemblable, pourroit n'être pas encore au gré de tout le monde. Voici [je crois] la véritable, à laquelle Mr. Varisnon pourra appliquer sa Régle générale, comme il l'a déja appliquée aux deux hypothèses précédentes.

Pour ce qui est de la courbure des Corps à ressort; on n'en a parlé jusqu'ici que d'une manière sort douteuse. Galile's y a aussi pensé; il s'est imaginé que cette courbure étoit parabolique; mais cette conjecture est très sausse. Depuis lui, je ne sai personne qui ait rien donné de meilleur. Il y a environ onze ans que j'entrepris le premier de déterminer cette courbure géométriquement: j'en donnai la construction dans les Journaux de Lespse;

BF, HK, NM du triangle BAF. On peut les supposer toutes réunies à leur centre de gravité, qui est en H, prenant AH = 3 AB. Done le moment de toutes les puissances qui tirent ce bras est ABF × 3 AB. Et le moment du poids P étant P×AD, on aura, à cause de l'égalité de ces momens, P: ABF == 3 AB: AD. Mais pour arracher directement la poutre, il faut une puissance capable d'étendre toutes les fibres de la section AB, de la longueur BF, ou de surmonter une résistance représentée par le rectangle ABFO, double du triangle ABF. Soit R cette résiftance. Donc ABF \_\_ ½ R; ce qui étant substitué dans la proportion ci-dessus, la change en P:½ R \_\_ ; AB: AD.

AB: AD ou P: R \_\_\_\_ AB: AD.

(f) Mr. MARIOTTE fait mention de cette compression. Il est vrai qu'il suppose deux choses très-douteuses, & même opposées à l'expérience; 1°. qu'une moitié des fibres est comprimée, tandis que l'autre est étendue. 2°. qu'il ne faut ni plus, ni moins de forces pour comprimer une moitié des fibres, & étendre l'autre moitié, que pour étendre toutes les fibres, dans l'hypothèse de la Note précédente.

Leipsic (\*); mais d'une manière encore assez imparsaite, ne con-No. CII. sidérant alors que les sibres extérieures des surfaces de la lame pliée, au lieu qu'il faut saire attention à toutes celles qui composent son épaisseur. C'est pourquoi, je vai tâcher de suppléer à ce désaut, & de persectionner le principe de la Résistance des Solides, & ma construction de la courbe Elastique. L'un & l'autre se ferra en même temps en se servant des Lemmes qui suivent.

#### LEMME I.

Des Fibres de même matière & de même largeur, ou épaisseur, tirées ou pressées par la même force, s'étendent ou se compriment proportionellement à leurs longueurs.

#### DEMONSTRATION.

1°. Soient deux fibres AB, AE [Fig. 2] dont la plus longue AE soit divisée en parties AB, BC, CD, DE, égales chacune à la plus courte AB de ces deux fibres: qu'on affermisse la plus longue au point D, & qu'on attache à son extrémité E le poids P; la partie DE s'étendra autant que la plus courte sibre AB l'est par son poids P égal à l'autre; à cause de (hyp.) DE AB. Qu'on affermisse ensuite la fibre AE en C, & qu'on ôte l'arrêt, ou l'attache qu'on vient de supposer en D; la partie CD s'étendra aussi autant que sait la plus courte fibre AB, à cause de l'action continuelle de la pesanteur du poids P. Qu'on lâche l'arrêt en C, & qu'on affermisse la fibre AE en B & ensin en A; on trouvera de même que chacune de ces parties BC, AB, s'étendra encore autant. Donc l'extension EK de toute la fibre AE, sera à l'extension BI de la plus courte fibre AB, comme AE est à AB. Ce qu'il faloit premiérement démontrer.

Jac. Bernoulli Opera.

Iiiiii

2°. Soient

(\*) N°. LVIII, pag. 580 & suiv. & N°. LXVI, pag. 639 & suiv.

No. CII. 2°. Soient encore deux fibres de longueur inégale AD, AB [Fig. 3], dont la plus grande AD soit encore divisée en parties AB, BC, CD, égales chacune à la moindre AB de ces fibres. Qu'on soutienne l'autre AD en B; sa partie AB se comprimera par le poids P, qu'on aura mis dessus, autant que fait la plus courte fibre AB par un poids égal; à cause de (hyp.) AB = AB. Qu'on soutienne ensuite la fibre AB en C, & puis en D, ôtant chaque sois le soûtien de l'endroit où il étoit auparavant; chacune de ses parties BC, CD souffrira encore la même compression, à cause de l'action continuelle du poids P. Donc la compression AK de toute la fibre AD, est à la compression AI de la fibre AB, comme AD est à AB, Ce qu'il faloit secondement démontrer.

#### LEMME II.

Des Fibres homogènes & de même longueur, mais de différentes largeurs ou épaisseurs, s'étendent ou se compriment également par des forces proportionelles à leurs largeurs.

## DEMONSTRATION.

Soit AF [Fig. 3 & 4.] la plus grosse de ces sibres, laquelle on imaginera divisée selon sa largeur BF en d'autres sibres, qui soient chacune de la largeur ou grosseur de la plus menue AB. Il est clair que chacune de ces sibres, résultantes de la division de la grosse AF, pour être étenduë ou comprimée autant que la sibre AB, demande un poids égal au sien; & par conséquent que toutes ces sibres ensemble, c'est-à-dire, la sibre entière AF, pour arriver au même degré d'extension ou de compression AI que la moindre sibre AB, requiert un poids Q, d'autant plus grand que le poids P, que la largeur ou épaisseur de la sibre AF est plus grande que celle de la sibre AB. Ce qu'il faloit démonstrer.

LEMME

No. CII.

# LEMME III.

Des Fibres homogènes de même longueur & largeur, mais chargées de différens poids, ne s'étendent ni ne se compriment pas proporzionellement à ces poids; mais l'extension ou la compression causée par le plus grand poids, est à l'extension ou à la compression causée par le plus petit, en moindre raison que ce poids-là n'est à celui ci.

# DEMONSTRATION.

Si les compressions étoient proportionelles aux poids qui les causent, il s'ensuivroit qu'ayant ehargé la fibre AB [Fig. 3] d'un poids R qui sut au poids P en plus grande raison que la longueur de la fibre AB n'est à AI quantité de la compression saite par le poids P; la fibre AB se comprimeroit plus que de toute sa longueur: ce qui est absurde. Donc la compression d'une même sibre, ou de fibres égales en tout, causée par le plus grand poids R, doit nécessairement être à la compression faite par le plus petit P, en moindre raison que le poids R n'est au poids P.

Il en doit être de même des extensions des sibres; l'extension n'étant autre chose qu'une compression négative; comme la sorce tendante n'est autre chose qu'une sorce négativement comprimante. Ce qu'il faloit démonstrer,

# SCHOLIE.

C'est aussi ce que l'expérience confirme. Car ayant pris une corde de boyaux longue de 3 piés, je l'ai chargée successivement de 2,4,6 & 8 livres; j'ai remarqué qu'elle s'étendoit de 9,17,23 & 27 lignes: au lieu qu'elle eût dû s'étendre 9,18,27,36 lignes, si les extensions étoient proportionelles aux poids.

Iiiiii 2

Digitized by Google.

Co-

No. CII.

#### COROLLAIRE.

Si l'on conçoit une ligne  $TVNv\theta$  [Fig. ], dont les absaises NR, NQ marquent les forces tendantes, & Np, Nz les forces comprimantes; les appliquées RT, QV les extensions, &  $\rho\theta$ , zv les compressions d'une fibre de longueur & grosseur données: Cette ligne  $TVNv\theta$ , que j'appelle ligne de tension & de compression, ne peut être droite, mais courbe, concave vers l'axe  $R\rho$ , ayant du côté de  $N\theta$  une asymptote parallèle à cet axe; parceque la raison de RT à QV [ $\rho\theta$  à zv] doit être moindre que celle de NR à NQ [ $N\rho$  à Nz], & que  $\rho\theta$  ne sauroit jamais excèder la longueur donnée de la fibre. Au reste, il est probable que cette Courbe est différente à l'égard de différens corps, à cause de la différente structure de leurs fibres.

#### LEMME IV.

La même force qui fait plier une poutre ou perche ABCD [Fig. 1] de AB en GF, en étendant une partie de ses sibres de la quantité du triangle BSF, & compriment l'autre de la quantité du triangle ASG, seroit capable d'étendre l'assemblage de toutes les sibres, sur l'apui A, de la quantité du triangle ABF; ou bien de comprimer cet assemblage, sur l'apui B ou F, de la quantité du triangle BAG ou FAG.

# DEMONSTRATION.

Concevons, pour un moment, la poutre apuiée en A pour empêcher sa compression; le poids P la sera un peu plier, comme de AB en AF. Qu'on ôte ensuite l'apui A, après que la sibre BF est tenduë autant qu'elle le peut être; le point F servira d'apui, & le même poids P sera encore baisser la poutre, comme de FA en FG. Or il est clair, que si l'on eut laisse librement aller

ailer la poutre, sans l'appuier en A, le poids P l'auroit d'abord No. CII. fit plier de AB en GF. Donc la sorte qui peut tout à la fois étendre une partie de ses fibres de la quantité du triangle BSF, & comprimer l'autre de la quantité du triangle ASG, est la même que celle qu'il faudroit, pour étendré l'assemblage de toutes les figures sur l'apui A de la quantité du triangle ABF, ou pour les comprimer sur l'apui F de la quantité du triangle AFG (n).

Cela paroit encore, en ce que la fibre en H étant tendue sur l'apui A de la longueur HK, & comprimée en même tens sur l'apui F de la longueur KI, c'est tout comme si elle étoit seulement tendue de la longueur HI — HK — KI, & que la fibre en N étant tendue sur l'apui A de la longueur MN, & comprimée sur F de la longueur ML, c'est tout comme si elle étoit seulement comprimée de la longueur NL — ML — NM. Or toutes les HI & NL sont les triangles BSF & ASG, ainsi que toutes les HK sont le triangle ABF, & toutes les KI le triangle AFG (1).

Liiiii 3

Co-

(b) J'avouë que ce raisonnement ne me paroit point concluant, & je ne vois pas ce que l'Auteur pourroit répondre à Mrs. PARENT [ Essais & Recherches de Math. & de Phys. Tom. III. Art. 14] & Bull-FINGER [ Comm. Acad. Petrop. Tom. IV. pag. 178], qui lui objectent qu'il est vrai, géométriquement parlant, ou quant à la simple situation, que c'est la même chose de porter AB d'abord en AF, & puis en FG, ou de le porter tout d'un coup en FG: mais qu'il ne s'enfuit nullement quela même force soit capable de produire indifféremment l'un ou l'autre de ces effets. Et il est aisé de voir que la force requise pour produire la compresfion ASG doit être plus grande quela

force nécessaire pour produire la compression AFG; quoique, géométriquement parlant, ASG ne soit qu'une partie de AFG. Mais il faut remarquer que les fibres qui remplissent le Triangle ASF, loin de résister à la compression, aident au contraire le poids P à comprimer les fibres du triangle ASG, parce qu'elles ont été tenduës au delà de leur longueur naturelle, & qu'elles font effort pour se resserrer. Donc il faudra moins de force pour comprimer AFG que pour comprimer ASG, & à plus forte raison il en faudra moins que pour comprimer ASG, & étendre en même tems BSF.

(1) Ce raisonnement ne conclud pas mieux que le précédent, parce qu'on No. CII.

# Corollaire

La force qui peut étendre la poutre sur l'apui A de la quantité du triangle ABF, est donc la même que celle qui peut la comprimer sur l'apui B ou F de la quantité du triangle BAG ou FAG: parceque chacune de ces forces est la même que celle qui peut l'étendre & le comprimer tout à la fois, sans apui, de la quantité des deux triangles BSF & ASG.

### PROBLEME I.

Trouver combien il faut plus de force pour rompre une poutre direttement, c'est-à-dire, en la tirant suivant sa longueur, que pour la rompre transversalement.

#### SOLUTION.

Soit la poutre ABCD [Fig. 1] que l'on regarde comme composée d'une infinité de fibres homogènes de même longueur, & chargée à son extrémité du poids P, qui la fasse plier de AB en GF, en étendant une partie de ses fibres de la quantité du triangle BSF, & comprimant l'autre de la quantité du triangle ASG;

qu'on n'y considére pas les points d'apui sur lesquels se sont ces extensions & ces compressions. De ce que HI est égale à HK moins KI, comment suit - il que la fibre en H résistera autant à être étenduë de la longueur HK sur l'apui A, & à être comprimée de la longueur KI sur l'apui F, qu'à être étenduë simplement de la longueur HI sans apui. Ce Lemme reste donc sans démonstration. On peut même prouver qu'il est erroné & que cette erreur inslué

sur les deux Problèmes suivans. Il seroit trop long d'y substituer des Solutions plus exactes. Cette matiére demanderoit un Volume. Contentons-nous donc de renvoier le Lecteur aux Dissertations de Mrs. PARENT & BULLFINGER citées dans la Note précédente, & à celle de Mr. Muschenbroek dans son Recueil intitulé Dissertationes physica experimentales & geometrica, Lugd. Bat. 1729. 4°.

& que la force de ce poids soit précisément celle qu'il faut pour No. CII. rompre la poutré. Il paroit, par le Lemme 4, que si l'on soûtenoit la poutre d'un apui en A, le même poids P étendroit ses fibres de la quantité du triangle ABF, c'est-à-dire, sa fibre extrême de la même longueur BF, & une des moyennes de la longueur HK, qui sont les appliquées du triangle ABF. Qu'on représente ces longueurs BF & HK par les appliquées de la ligne de tension RT & QV [Fig. 5] ainsi que les forces requises pour étendre ces longueurs, par les abscisses NR & NQ: Soient nommées AB, b; AD, c; BF [RT], t; HK [QV], p; NR, m; NQ, n. L'on aura BF [t]: HK [p] = AB[b]: AH [bp:t]; dont la différentielle bdp: t marquera la largeur de la fibre EH. Et parceque la résistance que fait la fibre en H, est proportionnée à la force absolue NQ dont elle est tirée, à la largeur de la fibre EH par le Lemme 2, & à la distance de l'apui AH par la nature du levier; cette résistance sera  $n \times \frac{bdp}{t} \times \frac{bp}{t} = \frac{bb np dp}{tt}$ ; & par conséquent la résissance que font toutes les fibres ensemble, sera =  $\frac{bb}{tt} \int np dp$ , c'est-à-dire,  $\frac{bb}{tt} \int mt dt$  par raport à tout le triangle ABF. Donc cette résissance étant égale à l'action du poids P, laquelle a pour valeur [momentum] AD×P, l'on aura  $\frac{b b}{t t}$  smtdt = AD×P =  $c \times P$ , & par consequent aussi P =  $\frac{b b}{ctt}$  smtdt.

Supposons maintenant qu'il faille rompre la poutre suivant la direction A D ou BC; il est clair que toutes les sibres comprises dans l'épaisseur AB [b] de la poutre, doivent être toutes également tenduës, chacune de la longueur BF; & par conséquent tirées chacune de la même force NR, ou m; ce qui donne bm pour la somme de toutes ces petites forces. D'où l'on voit que la force requise pour rompre la poutre en BF directement, c'est-à-dire, en la tirant suivant sa longueur A D ou BC, est à celle que doit avoir le poids P pour la rompre transversalement au mê-

No. CII. me endroit, comme bm est à bb mt dt, c'est-à-dire, comme la longueur [c] de la poutre est à bmt dt. Or cette quantité bmt dt est toûjours plus petite que le tiers de la hauteur AB. Car de ce que t: p < m: n, par le Lemme 3, il s'ensuit que n est toûjours < mp: t, npdp < mppdp: t & snpdp < mppdp = smp<sup>3</sup>: t.

Donc tout le triangle ABF donnera smt dt < smt<sup>3</sup>: t < smt<sup>4</sup>.

& ensin bmt dt < bmt / mtt = smt / mt / mtt.

& ensin bmt dt < mt / mtt = smt / mt / mtt.

Ce qui s'accorde avec les expériences de Mr. Mariotte, qui a toûjours trouvé cette quantité moindre que le tiers, & plus grande que le quart de la hauteur AB. Voyez son Traité du Monvement des Eanx. Part. 5. Disc. 2.

#### COROLLAIRE.

Si l'on conçoit la poutre comme soûtenuë d'un apui en F, & comprimée de la quantité du triangle AFG, & qu'on représente les racourcissemens de la fibre extrême AG, & d'une de ses moyennes KI, par les appliquées de la ligne de compression [Fig. 5]  $\rho\theta$ ,  $\kappa\nu$ , ainsi que les forces comprimantes de ces fibres par les abscisses  $N\rho$ ,  $N\kappa$ ; nommant  $AG [\rho\theta]$ ,  $\tau$ ;  $KI [\kappa\nu]$ ,  $\varpi$ ;  $N\rho$ ,  $\mu$ ;  $N\kappa$ ,  $\nu$ ; on trouvera de même que la résistance que toutes les sibres font ensemble à leur compression, par raport au triangle KFI, est  $\frac{bb}{\tau\tau} \times \int r\pi d\pi$ , &  $\frac{bb}{\tau\tau} \int \mu r d\tau$ , par raport au triangle AFG. Donc puisque [Lem. 4] il faut la même force pour vaincre la résistance que les fibres sont à leur compression, que pour vaincre celle qu'elles sont à leur extension, l'on aura  $\frac{bb}{t\tau} \int m\tau d\tau$ 

= bb fur dτ, & par conséquent aussi tt: ττ = sm tdt: sur dτ, No. CII.

D'où il paroit que les lignes de tension & de compression étant données, c'est-à-dire, m étant donnée par s, &  $\mu$  par  $\tau$ , le raport qu'il y a entre s &  $\tau$  [entre BF & AG, ou entre BS & AS] sera aussi donné; & qu'ainsi le point S, qui ne soussire ni extension ni compression, sera trouvé.

# PROBLEME II.

Tronver la courbure de la Ligne Elastique, c'est-à-dire, selle des lames à ressort qui sont pliées.

# SOLUTION.

La lame IKCN [ Fig. 5] est un parallélogramme rectangle en son état naturel, affermie où clouée à l'un de ses bouts IK, & chargée à l'autre N du poids P, qui lui fait prendre la courbure IBN ou KAC; EA est une de ses parties infiniment petite, étenduë en déhors de la quantité du triangle BSF, & comprimée en dedans de la quantité du triangle ASG; EH & FG prolongées concourent au point M, centre du cercle osculateur de la courbe. Soient maintenant AD ou NX = x, ND ou AX = y, l'épaisseur de la lame IK ou AB = b, le poids P = bb, la longueur de la fibre EB ou AH = dz, la longueur de celle pour laquelle est construite la ligne de tension & de compression = f, & enfin la force qui peut étendre la fibre EB de la longueur BF soit marquée par NR = m, & celle qui peut comprimer la fibre AH de la longueur AG, par N  $\rho = \mu$ .

Or [Lem. 4.] le poids P pourroit étendre la particule EA de la lame sur l'apui A de la quantité du triangle ABF, en vertu du levier DAB; ou bien la comprimer sur l'apui F de la quantité du triangle FAG, en versu du levier CFG; les bras des leviers AD & FC sont ici considerés comme égaux. à cause du peu Jac. Bernoulli Opera. Kkkkk

No. CII. d'épaisseur AF de la lame. C'est ce qui nous donne bbx[Px AD, moment du poids  $P = \frac{bb}{tt} \int m t dt$  quantité de la résistance des fibres [ par le Probl. 1. ] Ainsi en divisant par bb, l'on aura  $x = \frac{1}{tt} \int mt dt$ . Le Corol. du Prob. 1. donne aussi  $\frac{1}{tt} \int mt dt =$  $\frac{1}{\tau \tau} \int \mu \tau d\tau$ . On aura de plus [Lem. 1.] f: t [RT] = dz [EB]:  $\frac{tdz}{f}$  [BF]; comme aussi  $f: \tau [\rho \theta] = dz$  [HA]:  $\frac{\tau dz}{f}$  [AG]. Et parceque BF: AG = BS: AS; done BF + AG [(tdz + rdz): f]:  $BF[tdz:f] = AB[b]:BS[bt:(t+\tau)]$ . Enfin à cause des triangles semblables BSF & HMG, l'on aura BF [tdz:f]: BS [ bt: (t+\tau)] =HG [ qui ne différe pas sensiblement de AH ou dz]: HM [ bf:  $(t+\tau)$ ] rayon du cercle osculateur, lequel, comme l'on fait, dans toutes les courbes s'exprime généralement par dxdz:ddy. Donc on aura  $bf:(t+\tau)=dxdz:ddy$ , ou bfddy $=(t+\tau) dxdz$ , & en prenant les sommes,  $bfdy=dz \int (t+\tau) dx$ & en quarrant  $bbffdy^2 = dz^2 \times (/(t+\tau) dx)^2 = (dx^2 + dy^2) \times$  $(f(t+\tau)dx)^2$ , ou bien  $(bbff-(f(t+\tau)dx)^2)\times dy^2=dx^2(f(t+\tau)dx)^2)$  $+\tau$ ) dx)<sup>2</sup>; & en tirant la racine quarrée  $dy \sqrt{(bbff-(f(t+\tau)dx)^2)}$  $= dx \int (t+\tau) dx$ , ou enfin  $dy = dx \int (t+\tau) dx$ :  $\sqrt{bbff} - (\int (t+\tau) dx) dx$  $(-+\tau)(dx)^2$ ), qui est la différentielle de l'ordonnée de la courbe que l'on cherche.

Nous avons donc trouvé trois équations: savoir  $x = \frac{1}{tt} \int mt dt$ ;

If smtdt =  $\frac{1}{\tau \tau} \int \mu \tau d\tau$ , &  $dy = dx \int (t+\tau) dx$ :  $\sqrt{(bbff - (\int (t+\tau) dx)^2)}$ ; dont la première exprime le raport qui est entre t & x, l'autre entre t &  $\tau$ , & la troisième celui d'entre x & y; ce qui

détermine entiérement les points de la courbe.

Pour la construire, on tracera premiérement la courbe ONZ, telle que faisant OX = RT = t. & YZ  $= \rho\theta = \tau$ , NX soit

 $=\frac{1}{tt}\int mtdt$ , & NY  $=\frac{1}{\tau\tau}\int \mu\tau d\tau$ ; car ayant coupé indéfiniment No. CII. dans l'axe NX = NY, si l'on fait XA  $=\int (dx)(t+\tau)dx$ :  $\sqrt{(bbff}-(\int (t+\tau)dx)^2)$ , le point A sera dans la courbe requise KAC.

Supposé donc, par exemple, que les lignes de tension & de compression fussent droites [ quoiqu'elles ne soient jamais telles par le Corol. du Lem. 3.] ayant alors NR: RT [=m:t]=a:g & Np:  $\rho\theta$  [= $\mu$ :  $\tau$ ] =a:h; l'équation différentielle de la courbe sera dy = xxdx:  $\sqrt{(4aabbff}:9(g+h)^2-x^4)=(g+h)x\kappa dx$ :  $\sqrt{(\frac{1}{2}aabbff}-(g+h)^2x^4)}$ , & BS: AS =g:h.

Mais supposé que ces lignes là fussent des paraboles, que g sût le paramètre de la première, & h celui de la seconde; alors cette équation deviendra  $dy = xdx \sqrt{x} : \sqrt{(gbbff: 16(g+h+2\sqrt{gh})-x^3})$ , & BS:  $AS = \sqrt{g} : \sqrt{h}$ , &c.

Voiez N°. CIII, Art. XXVI & XXVIII.

Kkkkkk 2

N°. CIII.

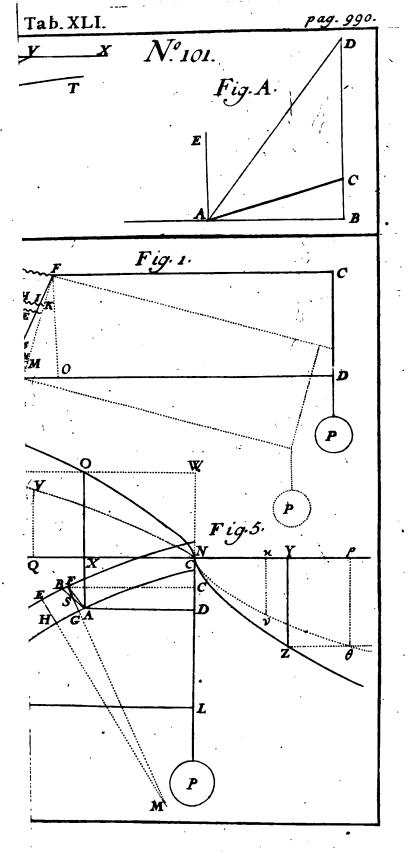

# N°. CIII.

# VARIA POSTHUMA JACOBI BERNOULLI.



#### V.ARIA

No. CUL

# POSTHUMA JACOBI BERNOULLI.

#### ARTICUL, I.

Attollere Infinitinomium ad potestatem indefinitam.

UDIO Cl. Moivre au Mocere, in Transatt. Anglicanis 1697, modum attollendi Infinitinomium  $ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + ex^5 + &c.$  ad potestatem indefinitam m. Sed quia Infinitinomium hoc est particulare, nec adeo Canones Auctoris applicari possunt ad quævis alia Infinitinomia, ex. gr. ad  $ax + bx^3 + cx^6 + dx^{10} + ex^{15} &c.$  (\*); methodum

(\*) Quidni possent? Pone modo == a, b=0, c=b, d=0, c=0, f=c,

No. CIII. dum docebo conficiendi rem generalissime, posito Infinitinomio a+b+c+d+e+f+&c. ubi per litteras a, b, c &c. non soli coefficientes, sed ipsi termini integri intelliguntur. Id vero generalissimo modo efficio.

#### MODUS PRIMUS.

Quia per combinationum Doctrinam [Vide Stochastices meam Part. II. cap. 8.] discimus, membra potestatis cujus is Multinomii alicujus aliter non exprimi, nisi per coacervationem combinationum partium radicis, sactarum secundum exponentem equalem potestatis indici; coefficientem vero termini cujusvis exprimi, per numerum permutationum litterarum illum terminum constituentium (b): ideireo si Series convergens a+b+c+d+c &c. elevanda sit ad potestatem m, multiplico  $a^m$  per  $a^m$ 

pcr

f = c, g = 0, b = 0, i = 0, k = d, &c., & formula quæ exhibet  $(ax + bx^2 + cx^3 + dx^4 + cx^5 + fx^6 + gx^7 + bx^2 + ix^9 + kx^{10}$  &c.) m, dabit  $(ax + bx^3 + cx^6 + dx^{10} + &c.) m$ . Imo si terminus primus esset a, non ax; nihil aliud requireretur quam ut Infinitinomii potestas m divideretur per  $x^m$ .

(\*) Etenim multinomii a+b+ e+d+&c. quadratum habetur ducendo fingulos terminos in fingulos; unde nascuntur omnes biniones aa, ab, ac, &c. ba, bb, be &c. ca, cb, ee &c. omnium litterarum. Cubus habetur ducendo quadratum in radicem, hoc est, jungendo singulas litteras cum singulis binionibus; unde fiunt omnes terniones a<sup>3</sup>, aab, aac &c. aba, abb, abc, &c. aca, acb, acc &c: nec non baa, bab, bac &c. bba, bbb, bbc, &c. bca, bcb, bcc &c. atque caa, cab, cac, &c. cba, cbb, cbc &c. cca, ccb, ccc &c. &c. Pariter biquadratum est coacervatio omnium quaternionum, &c.

Solent autem in unum conflari termini, qui iisdem constant litteris varie tantum transpositis, quippe qui eandem quantitatem designant. Sic pro aab + aba + baa scribere expedit 3aab, & pro abc + acb + bac + bca + cab + cba scribitur 6abc, &c. Igitur coefficiens termini cujusvis est numerus permutationum litterarum ex quibus ille terminus constituitur.

$$b + c + d + e + f + g, &c. \times a^{m} - 1$$

$$bb + bc + bd + be + bf &c. + cc + cd + ce &c. + dd &c. \\ + cc + cd + ce &c. \\ + dd &c. \\ \end{pmatrix} \times a^{m} - 2$$

$$b^{3} + b^{2}c + b^{2}d + b^{2}e &c. \\ + bc^{2} + bcd &c. \\ \end{pmatrix} \times a^{m} - 3$$

$$&c. \\ b^{4} + b^{3}c + b^{3}d &c. \\ + b^{2}c^{2} &c. \\ &c. \\ \end{pmatrix} \times a^{m} - 4$$

$$&c. \\ b^{5} + b^{4}c &c. \\ &c. \\ \end{pmatrix} \times a^{m} - 6$$

$$&c. \\ &c. \\ \times a^{m} - 6$$

Coefficiens cujulque termini invenitur considerando numerum permutationum litterarum quotcunque  $a^p b^q e^r d^s$  [sumpto p+q+r+s=m] generaliter esse  $\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot \dots m}{1\cdot 2\cdot \dots p\times 1\cdot 2\cdot \dots q\times 1\cdot 2\cdot \dots r\times 1\cdot 2\cdot \dots s}$  hoc est, sacta divisione per  $1\cdot 2\cdot \dots p=\frac{m\cdot m-1\cdot m-2\cdot \dots p+1}{1\cdot 2\cdot \dots q\times 1\cdot 2\cdot \dots r\times 1\cdot 2\cdot \dots s}$ .

Tas. Bernoulli Opera.

Lillili Itas

No. CIII. Ita, ex. gr. terminus  $a^{m-3}b^{3}$ , [ubi p valet m-3, & q 3 $\sqrt{3}$  coefficientem habebit  $\frac{m.m-1.m-2}{1.2.3}$ ; terminus  $a^{m-3}bcc$ , [ubi p=m-3, q=1, r=2] pro suo adsumet  $\frac{m.m-1.m-2}{1\times 1.2}$ ; terminus  $a^{m-10}b^{2}c^{3}d^{3}$ , [ubi p=m-10, q=2, r=3, s=5] pro suo obtinebit  $\frac{m.m-1.m-2}{1.2\times 1.2.3.4.5}$ . Et sic de reliquis omnibus.

# MODUS ALTER.

Elegantior est & legem progressionis melius ob oculos ponit.

Ponatur  $(a+b+c+d+e+f&c.)^m = p+q+r+s+t+s$  &c.: unde, sumptis utrinque logarithmis, sit ml(a+b+c+d+e+f&c.) = l(p+q+r+s+t+s&c.); differentiandoque emergit (mda+mdb+mdc+mdd+mde+mdf&c.): (a+b+c+d+e+f&c.) = (dp+dq+dr+ds+dt+ds&c.): (p+q+r+s+t+s&c.) [ubi pro nota differentialis ponitur d ad distinctionem termini d], &, multiplicando decussatim,

> Igitur, facta comparatione terminorum ejusdem ordinis, habetur

> > I.mpde

I. mpda-adp = 0

No. CIII.

2. mqda—adq = bdp—mpdb

3. mrda\_adr = bdq\_mqdb-cdp\_mpdc

4. msda-ads \_\_ bdr-mrdb + cdq-mgdc + ddp-mpdd

5. meda-ade bds-medb+cdr-mrdc+ddq-mqdd+edp-mpde;

&c. &c. &c. &c. &c. &c. &c. &c.

quarum æquationum prima mpda - adp = 0, dat  $p = a^m(^e)$ . Ad cæteras refolvendas ( $^d$ ), fingatur generalis æquatio myda - ady = dz; sitque  $y = a^m h$ , erit  $dy = a^m dh - ma^{m-1}hda$ ; adeoque  $myda - ady = dz = ma^m hda - a^{m+1}dh - ma^m hda = -a^{m+1}dh$ ; indeque  $dh = -dz : a^{m+1}$ , &  $h = \int (-dz : a^{m+1})$ , &  $y = a^m h da - a^{m+1}dh$ ; quo canone ad præcedentes æquationes applicato, [quod fit interpretando pro secunda y per q & dz per bdp - mpdb, pro tertia y per p & dz per bdq - mpdc, &c.] eliciuntur

#### L11111 2

1.7=

(c) Æquationis mpda—adp=0
vel a dp—mpda=accu dividendo per am+1, æquat. (adp—
mpda): am+1=0, aut (amdp—mpda): a<sup>2m</sup>=0, integrale est p: a<sup>m</sup>= const. = C
unde est p= Ca<sup>m</sup>. Simplicioria formæ ergo, Noster posuit C=1, & p=a<sup>m</sup>.

(4) Sine assumpta sequatione,

facile resolvuntur sequationes 2, 3;
&cc. Verbi gr. mq d a - a d q = bdp - mpdb, vel a d q - mq d a = mp d b - b d p, dividendo per  $a^{m+1}$ , abit in (adq - mqda):  $a^{m+1}$ , feu  $(a^{m}dq - ma^{m-1}qda)$ :  $a^{2m} = (mp db - bdp)$ :  $a^{m} + 1$ cujus integrale est q:a = fa m + 1unde sit q = a = fa m + 1

No. CIII. 1. 
$$p = a^{m}$$

2.  $q = a^{m} \int \frac{mpdb - bdp}{a^{m+1}}$ 

3.  $r = a^{m} \int \frac{mgdb - bdg + mpdc - cdp}{a^{m+1}}$ 

4.  $s = a^{m} \int \frac{mrdb - bdr + mgdc - cdg + mpdd - ddp}{a^{m+1}}$ 

5.  $t = a^{m} \int \frac{msdb - bds + mrdc - cdr + mgdd - ddg + mpde - cdg}{a^{m+1}}$ 

8cc. 8cc.

e quibus lex progressionis facile patescit. Liquet igitur, cum data sint a & m, dari p, adeoque & dp; igitur cum & data sint b & db, dari quoque q & dq; ac proinde propter data c & dc, dari quoque r & dr; & sic porro.

NOTA. Iidem valores litterarum p,q,r,s,t, &c. valent etiam pro Multinomio finito, puta Trinomio a+b+c, ad potestatem indefinitam m elevando: solum enim litteræ sequentes, d, e, f, &c. easumque differentialia dd, de, df, &c. nihilo sunt æquales ponendæ.

Exemplo sit Infinitinomium ax + 6x3 + yx6 + 6x10 + ex15 + &c. ubi

$$a = a \times da = a d \times$$

$$b = 6x^{3} db = 36x^{2} dx$$

$$e = yx^{6} dc = xyx^{5} dx$$

$$d = xyx^{5$$

ARTI-

# ARTICUL. II.

Regulæ pro constructionibus curvarum quarundam transcendentium per rectificationes algebraicarum (°).

C It indeterminata x, & ponantur coordinatarum quæsitæ curvæ algebraicæ una  $\sqrt{(bx^m + cx^n)}$ , altera  $\sqrt{(bx^m - cx^n)}$ ; erunt, facta differentiatione, elementa coordinatarum ( b m x m - 1 +  $(cnx^{n-1}) dx : 2\sqrt{(bx^{m}+cx^{n})}, & (bmx^{m-1}-cnx^{n-1}) dx :$  $2\sqrt{(bx^m-cx^n)}$ ; indeque quadrata elementorum coordinatarum  $(bbmmx^{2m-2} + bcmnx^{m+n-2} + ccnnx^{2n-2})dx^2$ :  $(4bx^{m}+4cx^{n})$  &  $(bbmmx^{2m-2}-2bcmnx^{m}+n-2)$  $+ccnnx^{2n-2}$ )  $dx^2$ :  $(4bx^m - 4cx^n)$ , quibus ad idem nomen reductis & additis, habetur quadratum elementi curvæ algebraicæ  $(b^3mmx^{3m-2} + (bccnn - 2bccmn) x^{m+2n-2}) dx^2 : (2bbx^{2m})$ - 200x2n), & facta divisione per x2m, extractaque radice, ipfum elementum  $= dx\sqrt{(b^3mmx^{m-2}+(bccnn-1bccmn)x^{2n-m-2})}$ :  $\sqrt{(2bb-2ccx^{2n-2m})}$ . Ut evanescat quantitas (bccnn2bcc mn)  $x^{2n-m-2}$ , ponatur n=2m, & erit hoc elementum  $dx \sqrt{b^3}mmx^{m-2}: \sqrt{(abb-accx^{2m})} = bmx^{2m-1}dx\sqrt{b}: \sqrt{(abb-accx^{2m})}$  $-2ccx^{2m}) = \frac{bm}{a}x^{\frac{1}{2}m-1}dx\sqrt{\frac{1}{2}b}:\sqrt{(\frac{bb}{co}-x^{2m})}.$  Sunt autem Lilli 3 coor-

rum algebraicarum dedit Vir celeb. Job. BERNOULLI, in Actis Erud. Lipf. 1724. Aug. pag. 356.

<sup>(\*)</sup> Methodum universalem reducendi quadraturas transcendentes cujusvis gradus ad longitudines curva-

#### 1009 CONSTRUCTIO CURVAR, TRANSCEND.

No.CIII. coordinate, per hypothefin, una  $\sqrt{(bx^m + cx^n)}$ , altera  $\sqrt{(bx^m + cx^2)}$ , hoc est, propter n = 2m, una  $\sqrt{(bx^m + cx^2)}$ , altera  $\sqrt{(bx^m - cx^2)}$ ; quæ si nominentur y & z, habebitur  $yy = bx^m + cx^2 yy + zz = 2bx^m | x^m = (yy + zz) : 2b$ 

$$yy = bx^{m} + cx^{2m}|yy + zz = 2bx^{m}|x^{m} = (yy + zz) \cdot 2b$$
 Ergo  $\frac{yy + zz}{2b} = \sqrt{\frac{yy - zz}{2c}}$ .

Est igitur  $\frac{bm}{c}x^{\frac{1}{2}m-1}dx\sqrt{\frac{1}{2}b}$ :  $\sqrt{(\frac{bb}{cc}-x^{2m})}$  elementum curvæ algebraicæ, cujus æquatio relationem coordinatarum exprimens est  $(yy+zz): 2b = \sqrt{(yy-zz): \sqrt{2}c}$ , posita  $y = \sqrt{(bx^m+cx^{2m})}$  &  $z = \sqrt{(bx^m-cx^{2m})}$ . Hinc

#### REGULA

Si Fractio differentialis talis sit, vel ad talem reduct possit, ut numerator siat rationalis, denominator radix quadrata differentia quantitatis data & potestatis indeterminata x, cujus potestatis index quadruplus sit indicis ejusdem x unitate aucti in numeratore, erit ejus integrale portio curva algebraica.

# Exempla.

I.  $aadx : \sqrt{(a^4 - x^4)}$ . Quia hic  $2m = 4 = 4 \times (0 + 1) & \frac{bm}{c} \sqrt{\frac{1}{2}b} = aa$ , &  $bb : cc = a^4$ , erit  $m = 2 \cdot b = \frac{1}{2} \cdot c = \frac{1}{2aa}$ ;  $y \left[ \sqrt{(bx^m + cx^{2m})} \right] = \sqrt{\frac{aaxx + x^4}{2aa}}$ ,  $z \left[ \sqrt{(bx^m - cx^{2m})} \right] = \sqrt{\frac{aaxx - x^4}{2aa}}$ , & tandem  $yy + zz = a\sqrt{(yy - zz)}$ .

II.  $adx\sqrt{a}: \sqrt{(aax-x^3)}$ , facta divisione per  $\sqrt{x}$  reducatur ad  $\frac{adx\sqrt{(a:x)}}{\sqrt{(aa-xx)}}$ . Quia hic  $2m=2=4\times(-\frac{1}{2}+1)$  &  $\frac{bm}{c}\sqrt{\frac{1}{2}b}$  =  $a\sqrt{a}$ , & bb:cc=aa; crit m=1, b=2a, c=2;  $y[\sqrt{a}]$ 

 $y \left[\sqrt{(bx^m+cx^{2m})}\right] = \sqrt{(2ax+2xx)}, z \left[\sqrt{(bx^m-cx^{2m})}\right] = No. CIII.$   $\sqrt{(2ax-2xx)}, & \text{tandem } yy + zz = 2a\sqrt{(yy-zz)}.$ III.  $aadx:\sqrt{(x^4-a^4)}, & \text{facta divisione per } axx & \text{reducement}.$ 

III.  $aadx: \sqrt{(x^4 - a^4)}$ , facta divisione per aaxx reducatur ad  $\frac{1}{xx}dx: \sqrt{(\frac{1}{a^4} - \frac{1}{x^4})}$ . Quia hic  $2m = -4 = 4 \times (-2 + 1)$ , &  $\frac{bm}{c}\sqrt{\frac{1}{2}b} = 1$ , &  $bb:cc = 1:a^4$ , crit m = -2,  $b = \frac{1}{2}a^4$ ,  $c = \frac{1}{2}a^6$ ;  $y[\sqrt{(bx^m + cx^{2m})}] = \sqrt{\frac{a^4xx + a^6}{2x^4}}$ ; &  $[\sqrt{(bx^m - cx^{2m})}] = \sqrt{\frac{a^4xx + a^6}{2x^4}}$ , & tandem  $yy + zz = a\sqrt{(yy - zz)}$ .

Hoc modo rectificationem curvæ Elasticæ & constructionem Isochronæ paracentricæ Leibnitianæ inveni, mediante rectificatione curvæ algebraicæ Lemniscatæ. Vide Act. Lips. mens. Sept. 1694, pag. 336. (b)

# ALIA REGULA.

Posita m = 2 in superiori generali elementi formula, reducitur hoc elementum ad  $dx\sqrt{4b^3 + (bccnn - 4bccn)} x^{2n-4}$ :  $\sqrt{(2bb - 2ccx^{2n-4})}$ , & facta divisione per  $\sqrt{2cc}$ , ad  $dx\sqrt{\frac{2b^3}{cc}}$  +  $(\frac{1}{2}bnn - 2bn) x^{2n-4}$ :  $\sqrt{(\frac{bb}{cc} - x^{2n-4})}$ .

Sit igitur differentiale datum  $dx\sqrt{\frac{f+gx^{r}}{h-x^{r}}}$ ; fient, inftituta collisione, æquationes hæ: 2n-4=r,  $2b^{3}$ : cc=f,  $\frac{1}{2}bnn-2bn=g$ , & bb:cc=b; unde reperiuntur  $n=\frac{1}{2}(r+4)$ ,  $c=f:2h\sqrt{h}$ , b=f:2h, ut & b=2g:(nn-4n)=8g:(rr-16); adeoque f:h=16g:rr-16. Quod hanc Regulam fuggerit.

REGULA.

(b) No. LX, pag. 608. Vide Notam b, pag. 640.

No. CIII.

#### REGULA.

Si fractio differentialis talis sit forma  $dx \sqrt{\frac{f+gx^{t}}{h-x^{t}}}$ , aut ad talem reduci possit; sitque f: h = 16g: rr - 16, erit ejus integrale portio curva algebraica, cujus ordinata sunt  $\left[\sqrt{(bx^{m}+cx^{n})}\right]$   $\sqrt{(\frac{f}{2h}xx+\frac{f}{2h\sqrt{h}}x^{\frac{1}{2}r+2})}$  &  $\left[\sqrt{(bx^{m}-cx^{n})}\right]\sqrt{(\frac{f}{2h}xx-\frac{f}{2h\sqrt{h}}x^{\frac{1}{2}r+2})}$ .

# Exemplum.

 $dx\sqrt{\frac{4a^6+5x^6}{a^6-x^6}}$ ; quia hic  $f[4a^6]:h[a^6]=16g[80]:rr$ — 16[20]; ideireo integrabitur rectificatione curvæ, cujus ordinatæ funt  $\sqrt{(2xx+2x^5:a^3)}$  &  $\sqrt{(2xx-2x^5:a^3)}$ .

# TERTIA REGULA.

Sit differentiale hujus formæ  $dx \sqrt{(ffx^m - ggx^n)}$ , cujus quadratum dispessatur in duas partes  $(ffx^m - 2fgx^{\frac{1}{2}m} + \frac{1}{2}n + ggx^n)dx^2$  &  $(2fgx^{\frac{1}{2}m} + \frac{1}{2}n - 2ggx^n)dx^2$ ; quarum partium radices sunt  $(fx^{\frac{1}{2}m} + gx^{\frac{1}{2}n})dx$  &  $dx\sqrt{(2fgx^{\frac{1}{2}m} + \frac{1}{2}n} - 2ggx^n) = x^{\frac{1}{2}m} + \frac{1}{2}n dx\sqrt{(2fg - 2ggx^{\frac{1}{2}n} - \frac{1}{2}m)}$ .

Manifestum est integralia harum radicum fore coordinatas curvæ, cujus elementum exprimitur per differentiale propositum; quæ curva proin erit algebraica, si ambæ radices absolute integrari possint. Prioris quidem  $(fx^{\frac{1}{2m}} - gx^{\frac{1}{2m}}) dx$  integrale semper est  $\frac{f}{\frac{1}{2m+1}}x^{\frac{1}{2m+1}} - \frac{g}{\frac{1}{2m+1}}x^{\frac{1}{2m+1}}$ . Posterius autem tantum integrationem admitrit, quando index potestatis indetermina-

minatæ extra vinculum  $\begin{bmatrix} \frac{1}{4}m + \frac{1}{4}n \end{bmatrix}$  ab indice potestatis intra  $\begin{bmatrix} \frac{1}{2}n & \text{No. CIII.} \\ -\frac{1}{2}m \end{bmatrix}$ , vel a multiplo hujus indicis  $\begin{bmatrix} \frac{1}{2}cn - \frac{1}{2}cm \end{bmatrix}$  unitate deficit (°), hoc est, quando  $\frac{1}{4}m + \frac{1}{4}n + 1 = \frac{1}{2}cn - \frac{1}{2}cm$ , seu quando n = (2cm + m + 4): (2c - 1), hoc est, [ posita successive c = 1, 2, 3, 4, &c. ], quando  $n = \frac{3m+4}{1}$ , aut  $\frac{3m+4}{3}$ , aut  $\frac{7m+4}{3}$ , aut  $\frac{9m+4}{7}$ , &c. Unde

## REGULA.

Si differentiale talis sit forma, aut ad talem reduci possit.  $dx \sqrt{(ffx^m - ggx^n)}$ , in qua n aquatur vel  $\frac{3m+4}{1}$ , vel  $\frac{5m+4}{3}$ : vel  $\frac{7m+4}{5}$ , vel  $\frac{9m+4}{7}$ , & sic porro (d): erit esus integrale por tio alicujus curva algebraica, ordinatam unam habentis  $\frac{f}{2m+1}x^{2m+1}$ 

(e) Nondum constat alios dari casus, quibus integrari possit quantitas  $x^p dx \sqrt{(e+fx^q)}$  præter hos: quando scil. (p+1):q, numerus est positivus integer; qui casus ille est quem Auctor indicat, & demonstrabitur N°. sequenti; vel etiam quando  $(p+1+\frac{1}{2}q):q$  numerus est integer negativus, qui casus ex præcedenti facile sluit, dividendo  $\sqrt{(e+fx^q)}$  per  $\sqrt{x^q}$  & multiplicando  $x^p dx$  per  $x^{\frac{1}{2}q}$ . Ex isto autem sequitur quantitatem  $x^{\frac{1}{4}m+\frac{1}{4}n}dx\sqrt{2fg}$ 

 $-2ggx^{\frac{1}{2}n-\frac{1}{2}m}$ ) esse integrabilem, at que ideo  $dx \vee (ffx^m-ggx^n)$  ad rectificationes reduci, quoties  $n=\frac{m-2}{2}$ , vel  $\frac{2m-2}{3}$ , vel  $\frac{3m-2}{4}$ , vel  $\frac{4m-2}{5}$ , &c.

(4) In genere  $n = \frac{(2c+1)m+4}{2c-1}$ , wel etiam, ex Nota præced.  $\frac{cm-2}{c+1}$ , posito c integro positivo.

Jac, Bernoulli Opera.

Mmmmm

No. CIII. 

g

\[ \frac{g}{\frac{1}{2}n+1} \times \frac{1}{2} \fra

## Exempla.

I.  $dx\sqrt{(a^4-x^4)}$ ; quia hic f=aa, g=1, m=0 & w=4  $\left[\frac{3m+4}{1}\right]$ ; ideireo integratur rectificatione curve, cujus ordinatæ funt  $aax-\frac{1}{3}x^3$  &  $\int (xdx\sqrt{(2aa-2xx)})=\frac{1}{3}(aa+xx)\sqrt{(2aa-2xx)}$ .

II.  $dx\sqrt{(aax-x^3)}$ . Quia nunc f=a, g=1, m=1, & n=3 [  $\frac{5m+4}{3}$ ]; ideo rectificatione curvæ integrabitur, cujus ordinatæ funt  $\frac{2}{3}ax\sqrt{x}-\frac{2}{5}xx\sqrt{x}$  &  $f(xdx\sqrt{(2a-2x)})=\frac{2}{5}xx-\frac{2}{15}ax-\frac{4}{15}aa)\sqrt{(2a-2x)}$ . (\*)

# QUARTA REGULA.

Sit differentiale tale  $(fx^m + gx^{m+n})dx : \sqrt{(ff - ggx^{2m})}$ , hoc est  $(f+gx^n)x^m dx : \sqrt{(ff-ggx^{2m})}$ ; erit [divisione facta per  $\sqrt{(ff-ggx^{2m})}$ ]

quia hic f = 1, g = a; m = 2, integrabitur, fecundum Notam c, rectificatione curvæ, cujus ordinatæ funt  $\frac{1}{2}xx = ax$ ; &  $f(dx \lor (2ax = 2aa)) = \frac{2}{3}(x = a) \lor (2ax = 2aa)$ , quæ Parabola est biquadratico-cubica. Est autem  $\int dx \lor (xx = aa)$  area Hyperbolæ æquilateræ, cujus complementum quadratur per recti-

ficationem Parabolæ vulgaris. Itaque quoniam area curvæ, una cum ejus complemento, efficit rectangulum sub coordinatis, erit arcus Parabolæ vulgaris, una cum arcu Parabolæ biquadratico-cubicæ, rectificabilis: uti jam olim docuit Cel. Job. BERNOULLI in Actis Lips. 1698. Octob. pag. 464. Calculum non addo, qui nihil habet difficultatis.

 $\sqrt{(f+gx^n)} x^m dx \sqrt{\frac{f+gx^n}{f-gx^n}}, \text{ ejulque quadratum } \frac{f+gx^n}{f-gx^n} x^{2m} dx^2. \text{ No. CHI.}$ hoc est  $\frac{f-gx^n+2gx^n}{f-gx^n} x^{2m} dx^2, \text{ quod in partes duas dispessions}$   $\frac{f-gx^n}{f-gx^n} x^{2m} dx^2 = x^{2m} dx^2 & 2gx^{2m+n} dx^2 : (f-gx^n), \text{ qua-}$ 

rum partium radices sunt  $x^m dx$ , &  $x^{m+\frac{1}{2}n} dx \sqrt{\frac{2g}{f-gx^n}}$ . Pater igitur harum radicum integralia denotare coordinatas curvæ, cujus elementum sit differentiale propositum: ipsius autem  $x^m dx$  integrale semper est  $\frac{1}{m+1}x^m+1$ , alterius  $x^{m+\frac{1}{2}n} dx \sqrt{\frac{2g}{f-gx^n}}$  integrale tantum habetur [idque per doctrinam sequentis articuli] quando index potestatis indeterminatæ extra vinculum  $[m+\frac{1}{2}n]$  ab indice potestatis intra [n], aut duplo, triplo, quadruplo, &c. hujus indicis unitate deficit; quod sit ubi  $n=\frac{2m+2}{2}$ ,

aut  $\frac{2m+2}{3}$ , aut  $\frac{2m+2}{5}$ , aut  $\frac{2m+2}{7}$  &c. (f). Unde

### REGULA.

Si differentiale talem habeat formam, aut ad talem reduci pofsit, (fx<sup>m</sup>+gx<sup>m+n</sup>)dx: \(\formall (ff-ggx^{2n})\), ubi n aquatur ipsi 2 m+2, vel ejus tertia, quinta, septima, parti, & sic porro; erit ejus integrale portio curva algebraica ordinatarum unam haben-Mmmmmm 2 tis

(f) Nam, posito c integro quovis, positimo esse debet  $m + \frac{1}{2}n + 1$ — en, unde sit  $n = (2m+2) \cdot (2c-1)$ .

Sed  $x^{m+\frac{1}{2}n} dx \sqrt{\frac{2g}{f-gx^n}}$  integrari

potest etiam, atque ideo  $(fx^m + \frac{1}{2}n + 1)$ 

 $gx^{m+n}$ )  $dx: \sqrt{(ff-ggx^{2n})}$ , ad rectificationem reduce, quando 1 — m æquatur multiplo ipfius n, uti patet dividendo tam  $x^{m+\frac{1}{2}n} dx \sqrt{2g}$ , quam  $\sqrt{(f-gx^{2n})}$  per  $x^{\frac{1}{2}n}$  vel  $\sqrt{x^{2n}}$ .

No.CIII.  $fis = \frac{1}{m+1}x^{m+1}$ , alteram  $f(x^{m+\frac{1}{2}n}dx\sqrt{\frac{2g}{f-gx^a}})$ ; qua quemodo summetur sequenti articulo docebitur.

## Exempla.

I. Sit differentiale (aa + xx) dx:  $\sqrt{(a^4 - x^4)}$ , quo exprimitur fumma elementorum curvæ Elasticæ & applicatæ ejuséem (\*): Quia hic f = aa, g = 1, 2n = 4, n = 2, m + n = 2, adeoque m = 0, & n [2] = 2m + 2; integrabitur illud ope curvæ, cujus ordinatæ sunt  $x & f(xdx \sqrt{\frac{2}{aa - xx}}) = \sqrt{(2aa - 2xx)}$ . Est autem hæc curva Ellipsis, cujus axis minor est 2a & major  $2a\sqrt{2}$ . Unde patet, quomodo aggregatum Elasticæ curvæ & applicatæ ejus æquetur arcui alicujus Ellipsis: veluti docui in Asia Lips. m. Sept. 1694, pag. 338 (\*).

II.  $(aaxx + x^4) dx : \sqrt{(a^4 - x^4)}$ . Quia hic f = aa, g = 1, m = 2. n = 2  $\left[ = \frac{2m+2}{3} \right]$ ; igitur integrabitur rectificatione curvæ, cujus ordinatæ funt  $\frac{1}{3}x^3$  &  $\int (x^1 dx \sqrt{\frac{2}{aa - xx}}) = (\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}aa) \sqrt{(2aa - 2xx)}$ .

(\$) Vide Num. LVIII, pag. 590 & feq.

(1) No. LX , pag. 611 & 612.

ARTL

#### ARTICUL. III.

# Regulæ quædam de summatione differentialium.

L

Summatio quantitatis ax dx (fx +g) 1-1

#### REGULA

Si index potestatis indeterminata extra vinculum unitate auctus aquatur indici in vinculo, aut ejusdem est multiplus; hoc est, si n +1 = m, aut = multiplo ipsius m; hoc est, si  $\frac{n+1-m}{m} = 0$ , aut = numero cuicunque integro & positivo; quantitas proposita est absolute integrabilis (°).

Mmmmmm 3

Polito

(a Pone  $fx^m + g = z$ , & erit  $x = (\frac{z - g}{f})^{1 \cdot m}$ , atque  $dx = \frac{1}{m}(\frac{z - g}{f})^{(1-m) \cdot m}dz$ , quibus

fubflitutis, erit  $ax^m dx$  ( $fx^m + g$ ) =  $\frac{a}{mf}(\frac{z - g}{f})^{(n+1-m) \cdot m}z^{-1}dz$ .

Hæc autem quantitas est manifeste integrabilis, quoties (n+1-m): m est vel o, vel integer positivus.

Nam isto in casu, elevetur  $\frac{z - g}{f}$  ad potestatem (n+1-m): m quæ constabit terminis numero sinitis, & multiplicentur singuli termini

Ş...

per  $\frac{a}{mf}z^{l-1}dz$ , eruntque finguli integrabiles, nisi forsan unus adsit, in quo, post multiplicationem per  $\frac{a}{mf}z^{l-1}dz$ , index indeterminatæ z sit  $\frac{a}{mf}z^{l-1}dz$ , index indeterminatæ quando l o, vel integer negativus. Tunc vero, terminus ille unicus ad Logarithmos reduci poterit. Sed, quod non videtur animadvertisse Auctor noster, est etiam quantitas  $ax^{n}dx(fx^{m}+g)^{l-1}$  integrabilis, quoties (-lm-n-1): m est vel o, vel positivus integer. Nam si dividatur quantitas in viaculo per

No. CIII. Posito enim hoc numero  $\frac{m+1-m}{m}$ , integrale ejus fiet  $(qx^{mp}+rx^{m(p-1)}+sx^{m(p-2)}+sx^{m(p-3)}+sx^{m(p-4)}-\cdots+r)$   $\times (fx^m+g)^{l},$ 

existentibus 
$$q = +\frac{a}{fm(l+p)}$$

$$f = -\frac{agp}{ffm(l+p)(l+p-1)}$$

$$f = +\frac{ag^2p \cdot (p-1)}{f^3m(l+p)(l+p-1)(l+p-2)}$$

$$f = -\frac{ag^3p \cdot (p-1)(p-2)}{f^4m(l+p)(l+p-1)(l+p-2)(l+p-3)}$$

$$f = +\frac{ag^4p \cdot (p-1)(p-2)(p-3)}{f^5m(l+p)(l+p-1)(l+p-2)(l+p-3)(l+p-4)}$$

$$f = -\frac{ag^4p \cdot (p-1)(p-2) \cdot (p-3)}{f^{2+1}m(l+p)(l+p-1)(l+p-2) \cdot (l+p-3)(l+p-4)}$$

$$F \times EM = M$$

vinculum per  $x^{ml}$ —m, quantitas extra vinculum per  $x^{ml}$ —m, quantitas  $ax^n dx (fx^m + g)^{l-1}$  mutabitur in  $ax^{n+ml-m} dx (f+gx^{m})^{l-1}$  quæ erit integrabilis si index n+ml—m unitate auctus sit =-m vel ejus multiplo, hoc est si  $\frac{n+ml-m+1}{m}$  sit =1, vel numero integro positivo, aut dempta unitate si  $\frac{n+ml+1}{m}$  sit vel =0, vel = integro positivo. Id omne vero, magis ad mentem Auctoris, demonstrabitur sic. Quan-

titatis  $qx^{mp}(fx^m + g)^l$  differentiale eft  $lqx^{mp}(fx^m + g)^{l-1} mfx^{m-1} dx$  $+ mpqx^{mp-1} dx (fx^m + g)^l =$   $lqmfx^{mp+m-1} dx (fx^m + g)^{l-1}$   $+ mpqx^{mp-1} dx (fx^m + g) (fx^m + g)^{l-1}$   $+ mpqx^{mp-1} dx (fx^m + g)^{l-1}$   $x^{mp+m-1} dx (fx^m + g)^{l-1}$   $x^{mp+m-1} dx (fx^m + g)^{l-1}$   $x^{mp+m-1} dx (fx^m + g)^{l-1}$ Igitur  $\int ((lqmf + pqmf)x^{mp+m-1}) dx (fx^m + g)^{l-1}$   $dx (fx^m + g)^{l-1} = qx^{mp} (fx^m + g)^{l-1}$   $dx (fx^m + g)^{l-1} = qx^{mp-1} dx (fx^m + g)^{l-1}$   $dx (fx^m + g)^{l-1} = qx^{mp-1} dx (fx^m + g)^{l-1}$ 

# Exempla.

No. CIII.

I.  $x^5 dx \sqrt{(2bb-2xx)}$ : quia hic x=1, f=-2, g=2bb,  $l-1=\frac{1}{2}$ , adecoque  $l=\frac{1}{2}$ , m=2, s=5, &  $\frac{n+1-m}{m}$  p=2; invenietur ejus integrale per hos Canones  $(-\frac{1}{14}x^4-\frac{1}{25}bbxx-\frac{1}{105}b^4)\times(2bb-2xx)\sqrt{(2bb-2xx)}$ , hoc est,  $(\frac{1}{7}x^6-\frac{1}{15}bbx^4-\frac{1}{105}b^4xx-\frac{1}{105}b^6)\sqrt{(2bb-2xx)}$ .

II.  $x^5 dx$ :  $\sqrt{(2bb-2xx)}$ ; quia hic rursus a = 1, f = -2, g = 2bb, m = 2, n = 5, &  $\frac{n+1-m}{m} = p = 2$ ; at  $l-1 = -\frac{1}{2}$ , &  $l = \frac{1}{2}$ ; reperitur ejus integrale per Canones  $(-\frac{1}{15}x^4 - \frac{1}{15}bbxx - \frac{1}{15}b^4)\sqrt{(2bb-2xx)}$ .

#### 11.

Summatio quantitatis (axn+bxn+m) dx. (fxm+g) 1-1.

Ponatur ejus integrale  $hx^{s}(fx^{m}+g)^{l}$ , quod differentiatum facit  $hsx^{s-1}dx(fx^{m}+g)^{l}+fblmx^{s+m-1}dx(fx^{m}+g)^{l-1}=hsx^{s-1}dx(fx^{m}+g)(fx^{m}+g)^{l-1}+fblmx^{s+m-1}(fx^{m}+g)^{l-1}=(gbsx^{s-1}dx^{s})^{l}$ 

+g)<sup>l-1</sup>). Pone mp+m-1=nfeu p=(n+1-m): m, & lqmf+pqmf=a, feu q=a:mf(l+p), & erit  $f(lqmf+pqmf)x^{mp}+m-1$   $dx(fx^m+g)^{l-1})=[f(ax^m dx(fx^m+g)^{l-1})=\frac{a}{mf(l+p)}x^{mp}(fx^m+g)^{l}$   $-f(\frac{apg}{f(l+p)}x^{mp-1}dx(fx^m+g)^{l-1})$ Et eodem ratiocinio  $f(\frac{apg}{f(l+p)}x^{mp-1}$ 

 $\frac{dx(fx^m+g)}{apg} x^{m(p-1)} (fx^m)$   $\frac{apg}{mff(l+p)(l+p-1)} x^{m(p-1)} (fx^m)$   $+g)^l \frac{aggp(p-1)}{ff(l+p)(l+p-1)} x^{m(p-1)-1}$   $dx(fx^m+g)^{l-1}), \text{ atque ita porro, donec per } p-1, p-2, p-3,$ &c. pervenias ad p-p=0, quæquantitas, cum afficiat terminum in quo primum comparet atque fequentes omnes, ibi feries terminatur.

No. CIII.  $(ghsx^{i-1}dx+fhsx^{i+m-1}dx(fx^m+g)^{i-1}+fhlmx^{i+m-1}dx(fx^m+g)^{i-1}$  $g)^{i-1}=(ghsx^{i-1}+(fhs+fhlm)x^{i+m-1})dx(fx^m+g)^{i-1}$ . Facta nunc comparatione inter  $ghsx^{i-1}$  &  $ax^n$ , nec non inter  $(fhs+fhlm)x^{i+m-1}dx$  &  $bx^{n+m}$ ; habentur s-1=n, ghs=a, fhs+fhlm=b; indeque s=n+1, h=[a:gs]=a:g(n+1), ut & h=[b:f(s+lm)=]b:f(lm+n+1); unde apparet esse debere a:g(n+1)=b:f(lm+n-1), how est a:b=g(n+1):f(lm+n+1). Hinc

#### REGULA.

Si in proposita quantitate  $(ax^n + bx^{n+m})dx(fx^m + g)^{l-1}$ , sit a:b = g(n+1): f(lm+n+1), erit illa absolute integrabilis, etiamsi neutra partium  $ax^ndx(fx^m + g)^{l-1}$ , nec  $bx^{n+m}dx(fx^m + g)^{l-1}$ , seorsim talis sit: siet enim ejus integrale  $[hx^s(fx^m + g)^l]$   $\frac{a}{g(n+1)}x^{n+1}(fx^m + g)^l$ .

# Exemplum.

 $(3ccxx-4x^4): \sqrt{(cc-xx)};$  quia hic a=3cc, b=-4.  $n=2, m=2, f=-1, g=cc, l-1=-\frac{1}{2}, & l=\frac{1}{2};$  insuperque a:b=[3cc:-4=]g(n+1):f(lm+n+1); erit integrale quæsitum  $x^3\sqrt{(cc-xx)}.$ 

#### III.

Summatio quantitatis  $(ax^n+bx^n+m+cx^n+2m)dx$  $\times (fx^m+g)^{1-x}$ .

Sit ejus integrale  $hx^{i}+ix^{i+m}$ )  $(fx^{m}+g)^{l}$ , quod differentiatum, ut supra, facit  $(ghsx^{s-1}+(fhs+gi(s+m)+fhlm)x^{s+m-1}+(fi(s+m)+film)x^{s+m-1})$   $dx(fx^{m}+g)^{l-1}$ : ubi, facta comparatione cum terminis propositæ quantitatis, emergit s=x

+ 1, h = a : g(n+1), i = c : f(lm+m+n+1), & deni- No. CIII. que (lm+n+1) af : g(n+1) - b + (m+n+1) cg : f(lm+m+n+1) = 0. Unde

## REGULA.

Si in proposita quantitate  $(ax^n+bx^{n+m}+cx^{n+2m})dx(fx^m+g)^{1-1}$  observetur quod (lm+n+1)af; g(n+1)-b+(m+n+1)cg; f(lm+m+n-1)=0; quantitas proposita est absolute integrabilis, tametsi nec singula, nec bina ejus partes tases sint: est autem integrale  $(\frac{a}{g(n+1)}x^{n+1}+\frac{c}{f(lm+m+n+1)}x^{n+m+1})$   $(fx^m+g)^l$ . Nota, hoc procedere etiam cum b=0.

#### EXEMPLA.

I.  $(xx+3x^4+2x^6) dx : \sqrt{(1+xx)}$ . Quoniam hic a=1; b=3, c=2, f=1, g=1, n=2, m=2,  $\sqrt{=\frac{1}{2}}$ , adeoque  $(lm+n+1) af : g(n+1) - b + (m+n+1) cg : f(lm+m+n+1) = \frac{4}{3} - 3 + \frac{5}{3} = 0$ , ideireo reperitur integrale  $(\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{3}x^5) \sqrt{(1+xx)}$ .

II.  $(5xx - * - 8x^6) dx$ :  $\sqrt{(1+xx)}$ . Quia hic a = 5, b = 0, c = -8, f = 1, g = 1, n = 2, m = 2,  $l = \frac{1}{2}$ , ideoque (lm+n+1):  $af: g(n+1) - b + (m+n+1) cg: f(lm+m+n+1) = \frac{10}{3} - 0 - \frac{10}{6} = 0$ ; ideo reperitur integrale  $(\frac{5}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^5)\sqrt{(1+xx)}$ .

#### IV.

Summatio quantitatis  $(ax^p + bx^{p+m} + cx^{p+n}) dx$  $(fx^m + gx^n + h)^{1-1}$ .

Sit ejus integrale  $i x^{s} (fx^{m} + gx^{n} + h)^{j}$ , quod differentiatum, ut nuper, exhibet  $(his x^{m-1} + (film + fis) x^{s+m-1} + (giln + f$ 

No. CIII.  $g(s) = x^{s+n-1} dx$ .  $(fx^m + gx^n + b)^{l-2}$ ; ex cujus collatione cum proposita eruuntur s = p+1, i = a : b(p+1), nec non  $\frac{af}{b}(\frac{lm}{p+1}+1) = b & \frac{ag}{b}(\frac{lm}{p+1}+1) = c$ . Unde

### REGULA.

Si, in quantitate proposita  $(a \times p + b \times p + m + c \times p + n) dx (f \times m + g \times n + h)^{1-r}$ , habeatur simul  $\frac{af}{n} (\frac{lm}{p+1} + 1) = b$ , & simul  $\frac{ag}{n} (\frac{lm}{p+1} + 1) = c$ , erit illa absolute integrabilis, ut maxime nulla partium ejus talis sit: integrale autem hoc erit  $\frac{a}{h(p+1)} \times p + 1$   $(f \times m + g \times n + h)^1$ .

## Exemplum.

 $(3x+6x^4+8xx) dx$ :  $\sqrt[3]{(x^3+2x+1)}$ . Quia hic a=3, b=6, c=8, f=1, g=2, b=1. m=3, n=1, p=1.  $l=\frac{2}{3}$ , & præterea  $\frac{af}{n}(\frac{lm}{p+1}+1)=6=b$ , nec non  $\frac{ag}{n}(\frac{lm}{p+1}+1)=8=c$ : igitur integrale invenitur  $\frac{3}{2}xx\sqrt[3]{(x^3+2x+1)^2}$ .

#### V.

Regula generalissima pro summanda quantitate quotlibet terminorum [integrorum & rationalium] in & extra vinculum.

Sit integrandæ quantitatis Typus,  $(ax^{m}+bx^{m-1}+cx^{m-2}+dx^{m-3}+ex^{m-4}+\cdots+\gamma x^{2}+6x+a) dx \times (fx^{m}+gx^{m-1}+bx^{m-2}+ix^{m-3}+kx^{m-4} &c.)^{l-1}$ . Dico, fi abfolute summari possit,

possit, ejus integrale fore (qxt + rxt - 1 + sxt - 1 +

Sin quantitas proposita absolute summabilis non sit, erit ejus integrale rursum hæc quantitas  $(qxt+rxt^{-1}+sxt^{-2}&c.) \times (fx^m+gx^{m-1}+&c.)^l$ , sed assumpta secum hac quantitate transcendente,  $f(\phi+\chi x+\psi xx^{----}\xi x^{m-2}) dx \times (fx^m+gx^{m-1}+bx^{m-2}+ix^{m-3}&c.)^{l-1})$ , positis q,r,s, &c. ut antea, & praterea

$$\phi = a - lin - kt$$

$$\chi = 6 - 2lhn - (1+l) it - 2ks$$

$$\psi = \gamma - 3lgn - (1+2l) ht - (2+l) is - 3kr$$
&c. &c.

ubi tamen observandum, quod littera \*, \*, \*, &c. k.i.h. &c. non semper cosdem terminos denotant, quos in majori laterculo indicant: Sed quod hic \* &t semper ultimos terminos, in quibus \* nullius dimensionis est; \* &t coefficientes penultimorum;, Nnnnn 2 ubi

No. CIII ubi x est unius; s & h antepenultimos, ubi x est duarum dimensionum; & pari ratione reliqui anteriorum terminorum coessi-

cientes designare intelliguntur (b).

Patet hinc, quod si omnes coefficientes quantitatis transcendentis  $\varphi$ ,  $\chi$ ,  $\psi$ , &c. nihilo æquales reperiantur, evanescere quoque debeat ipsa quantitas transcendens; adeo ut, illo casu, proposita quantitas absolute sit summabilis. Si autem non omnes  $\varphi$ ,  $\chi$ ,  $\psi$ , &c. evanescant, quantitas proposita quadantenus tantum integrata fuerit; sed, in illa parte quæ non integrata manet, index maximæ potestatis extra vinculum ab indice maximæ potestatis in vinculo semper binario aut amplius deficiat. Unde cum nullum, quantum sciam, detur exemplum differentialis ejusmodi, ubi index maximus extra vinculum binario aut amplius ab indice maximo intra deficiat, quod absolute summari possit, aut a quoquam unquam summatum sit, [intellige tamen, si prius omnis

(b) Quantitatis  $(ax^n + bx^{n-1} - ax^{n-1})$ -- + a) termini funt n+ I numero: quantitas autem  $(qx^p+rx^{p-1}+$ &c.) non habet nist p+1, hoc est, n+2-m coefficientes. Quare si differentiale ipsius (4xp+xxp-1&c.)  $(fx^m + gx^{m-1} &c.)^l$  comparetur cum  $(ax^n + bx^{n-1} &c.) dx. (fx^m)$  $+gx^{m-1}$  &c.) l-1, habebuntur n + 1 æquationes ad determinandos n+2-m coefficientes. His igitur determinatis, restarent m-1 æquationes, quæ essent totidem conditiones, five relationes coefficientium a, b, c, &c. quibus locum obtinentibus, quantitas  $(ax^n + bx^{n-1} &c.) dx$  $(fx^m + gx^{m-1} &c.)^{l-1}$  effet integrabilis. At vero, si locum non habeant hæ conditiones, quantitati

 $(qx^{p}+rx^{p-1}&c.)(fx^{m}+gx^{m-1})^{l}$ adjicienda est quantitas transcendens  $\int (\phi + \chi x + \psi x^2 \&c.) dx$ .  $(fx^m + gx^{m-1} &c.)^{l-1}$ , ut introducantur novi coefficientes φ,χ,ψ,&c. qui esse debent m-r numero, ut satis fiat m-1 æquationibus superstitibus. Quamobrem incipiendo a  $\varphi + \chi x + \varphi$ &c. pergendum est usque ad & 2. Denique ut determinentur coefficientes omnes, sumendum est differentiale quantitatis  $(qx^p+rx^p-1 &c.)$ .  $(fx^m + gx^{m-1} &c.)^l + f(\phi +$  $x^{n-1} + \xi x^{m-2}$ ) dx.  $(fx^{m} +$ gm 2 &c.) 1-1) & illud comparandum cum quantitate proposita  $(ax^{n} + bx^{n-1} &c.) dx. (fx^{m} +$  $gx^{m-1} &c.)^{l-1}$ 

omnis possibilis reductio sub vinculo instituta fuerit: nam ex. gr. No. CIII.  $x \sqrt{(aax^4 + x^6)}$  summari potest, ut maxime index I extra vinculum plus quam binario deficit ab indice 6 intra, ob rationem quod quantitas  $x \sqrt{(aax^4 + x^6)}$  reducitur ad  $x^3 \sqrt{(aa + xx)}$  colligi potest, me hic omne præstitisse, quodcunque præstari potuit: nam aut totam quantitatem per Canones meos absolute summo, aut partem tantum ejus, relicta alia parte quam certum est summari non posse.

#### Exempla.

I. Sit integrandum differentiale  $(x^7 - 2x^6 + 3x^5 + -2x^2 + \frac{731}{40}x^2 - \frac{317}{16}x + \frac{927}{240}) dx: <math>\sqrt{(x^4 + -3xx + 2x + 1)}$ . Notentur valores coefficientium, computatis etiam terminis qui deficiunt, non secus ac si adessent, ita

Hinc p = n + 1 - m = 4; fic ut quæsitum integrale (qx) + 8c.)  $(fx^m + 8c)^3$ , fiat  $(qx^4 + rx^3 + sx^2 + tx + n) \sqrt{(x^4 * - 3xx + 2x + 1)}$ , ubi tantum determinandæ supersunt per Canones nostros litteræ q, r, s, t, n; hoc pacto.

$$q = a: f(p+ml) = 1: 1 \times 6 = \frac{1}{6}$$

$$r = (b-gq(p+(m-1)l)): f(p-1+ml) = (-2-0): 1 \times 6 = \frac{2}{5}$$

$$s = (c-gr(p-1+(m-1)l)-hq(p+(m-2)l)): f(p-2+ml) = (+3-0+\frac{1}{2}(4+1)): 1 \times 4 = (3+\frac{1}{2}): 4 = \frac{11}{6}$$

$$s = (d-gs(p-2+(m-1)l)-hr(p-1+(m-2)l)-iq(p+(m-3)l)): f(p-3+ml) = (0-0-\frac{6}{5}(3+1)-\frac{1}{3}(4+\frac{1}{2})):$$
Nnnnn 3

No. CIII.  $1 \times 3 = (-\frac{3}{2} - \frac{1}{2}) \cdot 3 = -\frac{15}{12}$ 

Prinsquam autem constet totum differentiale integratum esse, quarendi sunt etiam coefficientes  $\varphi$ ,  $\chi$ ,  $\psi$ , &c. quantitatis transcendentis  $\int ((\varphi + \chi x + \psi x^2) dx : \sqrt{(x^4 * - 3xx + 2x + 1)})$  juxta breviores Canones, ubi contingit litteras u, t, t, &c. cosdem terminos denotare quos in amplioribus. Quare

$$\varphi = \alpha - lin - 1kt = + \frac{997}{240} - \frac{1501}{240} + \frac{21}{10} = 0$$

$$\chi = \beta - 2lhn - (i+l)it - 2ks = - \frac{357}{16} + \frac{1502}{80} = \frac{63}{10} - \frac{17}{4} = 0$$

$$\psi = \gamma - 3lgu - (1+2l)bt - (2+l)is - 3kr = + \frac{747}{40} - 0 - \frac{69}{9} - \frac{17}{4} + \frac{6}{5} = 0$$

Unde cum singuli hi coefficientes evanescant, colligitur quantitatem propositam totam esse integratam, ejusque integrale perfectum fore  $(\frac{1}{6}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{11}{8}x^2 - \frac{21}{16}x + \frac{1501}{240}) \sqrt{(x^4 * - 3x^2 + 2x + 1)}$ .

II. Esto differentiale  $(x^7 - 2x^6 + 3x^5 * - 2x^5 * + 4x + 3) dx: \sqrt{(x^4 * - 3x^2 + 2x + 1)}$ . Quia coefficientes omnes, exceptis ultimis  $\alpha, \beta, \gamma$ , sunt iidem qui in præcedenti Exemplo; hinc etiam per majores Canones eædem quantitates reperiuntur pro q, r, s, t, w. Sed variant  $\varphi, \chi, \psi$ . Nam

$$\phi = a - liu - 1kt = + 3 - \frac{1501}{245} + \frac{21}{15} = -\frac{277}{245}$$

$$\chi = \beta - 2lhu - (1+l)it - 2ks = + 4 + \frac{1501}{85} + \frac{63}{15} - \frac{11}{4} = + \frac{42t}{16}$$

$$\psi = \gamma - 3lgu - (1+2l)ht - (2+l)is - 3kr = 0 - 0 - \frac{63}{3} - \frac{15}{5} + \frac{6}{5} = -\frac{72t}{16}$$
Unde colligitur integrale quantitatis propolitæ effe  $(\frac{1}{6}x^4 - \frac{2}{5}x^3 + \frac{11}{8}x^2 - \frac{21}{16}x + \frac{1501}{245})\sqrt{(x^4 * - 3x^2 + 2x + 1)} + \int ((-\frac{277}{240}x^2 + \frac{150}{16}x - \frac{731}{40}x^2) dx : \sqrt{(x^4 * - 3x^2 + 2x + 1)}.$ 

Nota. Operatio, qua Prima & Quinta Regula hujus Articuli inventæ sunt, ob prolixitatem non apponitur, sed unisormis est

est in omnibus. Ponitur enim integrale fictum, cujus differen-No. CIII. tiale termino tenus confertur cum differentiali proposito, ad eliciendum exiade assumptos coefficientes.

# ARTICUL. IV.

Demonstratio Anagrammatis
Ephemerid. Paris. 11. August. 1698. (\*)
inserti.

a<sup>44</sup> b<sup>2</sup> c<sup>25</sup> d<sup>20</sup> e<sup>65</sup> f<sup>3</sup> g<sup>4</sup> h<sup>2</sup> i<sup>52</sup> l<sup>21</sup> m<sup>32</sup> n<sup>32</sup> o<sup>17</sup> p<sup>19</sup> q<sup>2</sup> r<sup>30</sup> s<sup>39</sup> t<sup>42</sup> m<sup>54</sup> x.

Cujus hic est sensus.

Ex infinitis curvis genere iisdem, illa gravi celerrimum descensum ad datum perpendiculum concedit, qua tempus totius descensus, positis celeritatibus in ratione subduplicata altitudinum, duplum; in subsessuitatera sesquialterum efficit summa quorundam elementorum, qua ad respectiva tempuscula rationem habent duplicatam elementorum applicata ad clementa curva. Constat igitur, quomodo hac per intersectionem duarum transcendentium determinetur. Imo dico amplius, in specialibus quibusvis curvis, quasitam etiam unius transcendentis & algebraica ope semper inveniri pose (b).

## DEMONSTRATIO.

Sit optata curva ABD [Fig. 1], eique infinite propinqua & genere eadem AIN: ergo, ex natura minimi, tempora descensuum

(\*) N°. LXXXVII. pag. 839. (\*) Vide N<sup>1</sup>. LXXVIII. Notam f, pag. 792. No. CIII. suum per utramque præcise æquabuntur. Ductæ intelligantur Tangentes BF, IF, quæ, propter curvas genere casdem, in codem axis puncto concurrent. Sitque constans EN = p, ND = dp: indeterminate AG = x, GI = y, FG = r, FI = t, AI == s; ipsi vero IL parallela intelligatur BM; eritque EN [p]: ND  $[dp] = GI[\gamma] : IB[\gamma dp : p], & FI[t] = \sqrt{(FG^2 + e^2)}$  $GI^2$ )  $[\sqrt{(rr+yy)}]$ ; loco y sumendo y+ydp:p, & differentiando habebitur FB—FI  $= \frac{y}{t} \times \frac{ydp}{2} = yydp : tp$ ; quare FI [  $\epsilon$  ]:  $FB \longrightarrow FI[yydp:tp] \Longrightarrow IL[ds]:BC \longrightarrow IL[yydpds:ptt].$  Ponantur IL, BC, seorsim, & super illis erigantur rectangula IQ, BP, quorum altitudines LQ, CP reciprocentur celeritatibus quibus describuntur particulæ, hoc est, radicibus altitudinum IG, BG; adeo ut LQ fit  $= t : \sqrt{y}$ ; fignification utique rectangula hæc IQ, BP tempora quibus particulæ IL, BC describuntur: Omnia ergo rectangula IQ omnibus BP æquari debent, ut &, ablatis communibus segmentis IS, omnia residua RQ omnibus LP æquari debent. Sed pro y ponendo y + ydp : p & differentiando  $1:\sqrt{y}$  = LQ, habebitur LQ - CP, seu SQ =  $-dp:2p\sqrt{y}$ ; quare  $RS \times SQ = RQ = -dpds : 2p\sqrt{y}$ , & (BC - IL) × CP = LP  $= \gamma \gamma dpds$ :  $ptt\sqrt{\gamma}$ ; adeoque  $\int (dpds : 2p\sqrt{\gamma}) = \int (\gamma \gamma dp ds : 2p\sqrt{\gamma})$  $ptt\sqrt{y}$ ) feu  $\int (ds : \sqrt{y}) = 2 \int (yyds : tt\sqrt{y})$  feu, [quia t: y = ds: dy]  $\int (ds : \sqrt{y}) = 2 \int dy^2 : ds \sqrt{y}$ . Si celeritates quibus particulæ I L, BC describuntur sint ut  $\sqrt{y}$ , erit  $\int (ds:\sqrt{y}) = m \int (dy^2 : ds \sqrt{y})$ (°). Quare constat propositio. (d)

Exem-

(\*) Nam fi fit LQ = 1: $\sqrt{y}$ , erit pt  $t\sqrt{y}$ ; quarum fummæ cum æquales ejus differentiale LQ — CP = SQ fint, erit  $\int (dp ds : mp \sqrt{y}) = dy \cdot my \sqrt{y}$ ; feu, scribendo ydp:p fint, erit  $\int (dp ds : mp \sqrt{y}) = \int (yydpds : ptt \sqrt{y})$  aut, dividendo per conflantem dp : mp,  $\int (ds : \sqrt{y}) = \int (yydps : tt \sqrt{y})$ , vel denique, scribendo

# Exemplum

No. CIII.

Si curvæ AIN, ABD fint Ellipses, sitque natura vel æquatio unius ex infinitis super codem axe transversor descriptis, abx = bxx = ayy, reperitur  $fdy \sqrt{((4ayy - 4byy + abb) \cdot (abby - 4by^3))} = 2 fdy \sqrt{((abb - 4byy) \cdot (4ay^3 - 4by^3 + abby))}$ 

# Aliter in speciali quavis Curva per unam tantum transcendentem.

Sint AIN, ABD Ellipses, quarum semi-axis transversus AE =a, EN =p, EH =x, HL =y, & ducantur LT, IO parallelæ axi AE; erit natura Ellipsis aayy = aapp - ppxx, quæ si differentietur, posita x constante, habebitur pro dy [LC] =ydp:p; & si differentietur, posita y constante, habebitur pro dx [LT]  $=aayydp:p^3x$ ; & si differentietur, posita p constante, habebimus pro dx [GH] =-aaydy:ppx; adeoque IL  $=\sqrt{(dx^2+dy^2)}=dy\sqrt{(a^4yy+p^4xx):ppx}=dy\sqrt{(aayy+p^4-ppyy)}:\sqrt{(p^4-ppyy)}$ , & differentiando, posita y-& dy constante, IL = OT  $=a^6y^2.(2pp-yy).$  = dy  $dp:p^5x^3\sqrt{(a^4yy+p^4xx)}$ , nec

bendo  $dy^2$ :  $ds^2$  pro yy: tt,  $\int (ds : \sqrt[4]{y})$ =  $m\int (dy^2 : ds \sqrt[4]{y})$ .

(4) Nam  $\int (ds \cdot \sqrt{y})$  tempus defcensus est multiplum, juxta exponentem m, summæ elementorum  $[dy^2 : ds \sqrt{y}]$  quæ ad tempuscula  $[ds : \sqrt{y}]$  rationem habent duplicatam elementorum applicatæ [dy] ad elementa curvæ [ds].

Jac. Bernoulli Opera.

(c Cum sit 
$$abx - bxx = ayy$$
; erit  $xx - ax = -\frac{a}{b}yy$ , atque  $x = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{\frac{1}{4}aa - ayy \cdot b}$  &  $dx = \pm \frac{a}{b}ydy \cdot \sqrt{\frac{1}{4}aa - ayy \cdot b}$ , nec non  $ds = dy\sqrt{\frac{abb + 4(a - b)yy}{abb - 4byy}}$  Igitur  $f(ds : \sqrt{y}) = fdy\sqrt{((abb + 4(a - b)yy) \cdot (abby - 4by^3))}$  &  $2f(dy^2 \cdot ds\sqrt{y}) = 2fdy\sqrt{((abb - 4byy) \cdot (abby + 4(a - b)y^3))}$ .

Oooooo

No.CIII. nec non  $CT = \sqrt{(LC^2 + LT^2)} = \sqrt{(yydp^2:pp + a^4y^4dp^3)}$ ;  $p^6x^2) = -ydp\sqrt{(a^4yy + p^4xx):p^3x}$ . Jam, quoniam celeritas in I & O eadem, tanto plus requiret temporis I L quam OT ad describendum, quanto IL major quam OT: idcirco (IL—OT) × 1:  $\sqrt{y}$ , seu  $a^6yy$ . (2pp - yy).  $-dydp:p^5x^3\sqrt{(a^4y^3 + p^4xxy)}$  significat excessum temporis, qui requiritur ad describendum IL, ultra id quod requiritur ad describendum OT, & properera  $\int (a^6yy(2pp - yy). -dydp:p^5x^3\sqrt{(a^4y^3 + p^4xxy)}) = tou differentiæ per AL [id est, per hypothesin, per AC] = tempori per <math>CT = CT \times (1:\sqrt{y}) = -dp\sqrt{(a^4y^3 + p^4xxy):p^3x}$ , sactaque divisione per constantem -dp, habetur  $\int (a^6yy(2pp - yy).dy:p^5x^3\sqrt{(a^4y^3 + p^4xxy):p^3x}$ .

Eodem modo, fi AIN, ABD fint Parabolæ diversorum graduum, & fit AH=x, fic ut  $y = x^p$ , fiet  $f((1+lx)xx dy : py <math>\sqrt{(xxy+ppy^3)}) = lx\sqrt{(xx+ppy)} : \sqrt{y} (f)$ . Juxta priorem modum fit  $f(dx\sqrt{(xx+ppyy)}x\sqrt{y}) = 2p^2 (yydx : x\sqrt{(xxy+ppyy)}x\sqrt{y})$ 

 $ppy^3))$  ( $^8$ ).

(f) Cum fit y = xp, erit ly = plx; quod differentiatum, posita x constante, dabit dy : y = dplx, vel [LC] dy = ydplx; posita y constante, erit dplx + pdx : x = 0, adeoque [LT] dx = -xdplx: p; & denique posita p constante, habebitur [GH] dx = xdy : py, unde fit IL =  $\sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dy\sqrt{(xx + ppyy)} : py$ , ac differentiando, positis y & dy constantibus, IL = OT = (1+lx)xx - dpdy:  $ppy\sqrt{(x^2 + p^2y^2)}$ . Igitur  $f(IL - OT) : \sqrt{y} = -dpf((1+lx)xxdy : ppy\sqrt{(x^2 + p^2y^2)})$  cum

equale effe debeat C T:  $\sqrt{y}$ , fitque CT  $= \sqrt{(LC^2 + LT^2)} = \sqrt{(yydp^2lx^2 + xxdp^2lx^2 \cdot p^2)} = \frac{dplx}{p} \sqrt{(x^2 + p^2y^2)}$ , erit, dividendo utrinque per  $-dp \cdot p$ ,  $\int ((1 + lx) xxdy \cdot py \sqrt{(x^2y + p^2y^3)}) = lx \sqrt{(x^2 + p^2y^2) \cdot \sqrt{y}}$ .

(8) Cum fit  $ds = dx \sqrt{(x^2 + p^2y^2)}$ : \$\pi\$, mutabitur sequatio  $f(ds: \sqrt{y}) = 2f(dy^2:ds/y)$ , pag. 1018. demonstrata in  $f(dx \sqrt{(xx+p^2y^2)}: x\sqrt{y}) = 2p^2f(yydx: x \sqrt{(xxy+py^2)})$ .

ARTI

No. CIIL

## ARTICUL. V.

# Demonstratio posterioris Anagrammatis Ephemer. Paris. 11 Aug. 1698 (1) inserti.

ans be are dre eso frego be in to mars mars of proof or sire sire to who was cujus hic eft fenfors.

Tangens linea ex infinitis genere issuem curvis aquales arcus abscindentis ita reperitur. Ductis per datum in abscindente punctum una ex infinitis, esusque tangente & applicata; siat, ut excessus hujus tangentis supra summam tertiorum proportionalium ad elementa abscissa curva & elementa applicata ad ipsam tangentem ita subtangens ad quartam. Denotabit hac portionem axis tangentibus utriusque curva, abscindentis & abscissa, interceptam.

### DEMONSTRATIO.

Curva GM [Fig. 2.] abscindit ex curvis genere iissem AB, AC æquales arcus AG, AM: quæritur ejus tangens ME in date puncto M.

erit', ex natura curvarum AB, AC; FC 
$$[p]$$
: BC  $[dp] = NM$ 
O00000 2  $[g]$ :

(\*) N°. LXXXVII. pag. 839.

No. CIII. [y]: MH[ydp:p] = ML + LH[dy + dz]; adeoque dy =(ydp - pdz) : p; item ML [dy] : LG[dx] = MN[y] : NE[q]. Hinc fit y dx: q = dy = (y dp - p dz): p, atque inde dz =(qydp - pydx): pq. Sed LH [dz]: LG[dx] = HN[y]: NP[r], onde  $ydx: r = dz = (q_1dp - p_1dx): pq$ ; indeque dx =grdp:(pr+pq); nee non  $LG[dx]:GH[ds] \longrightarrow ND[r]:DH$ t unde rds: t = dx = qrdp: (pr + pq); indeque ds = qrdp: (pr+pq): Jam vero, supposita HI parallela & æquali ipsi PM; erit DH [t]: HM [ydp:p] = GH[ds]: GI[ydpds:pt], & posita GR perpendiculari super HI, DH[t]: HN[y] == GI [ydpds:pt]:IR[yydpds:ptt] = [propter:y:t=dx:ds] = $dpdz^2$ : pds = 1H - GH = PM - GH. Unde  $\int (dpdz^2 : pds)$ &, facta divisione per constantem dp:p, fit  $\int (dz^2:ds) = qt$ : (r+q) (cu  $q = rf(dz^2 : di) : (t-f(dz^2 : ds)), & <math>q+r =$  $tr: (t-f(dz^2:ds)).$  Q. E. D.

Solutio generalis pro quibusvis aliis curvis, quæ per communem æquationem parametro variabili gaudentem exprimuntur. (')

Differentietur æquatio harum curvarum, tam juxta coordinatas x & y, quam juxta parametrum p, & emergat fdx+gdy+bdp=0. Posita itaque x constante, siet dy [HM] = -bdp: g=ML+LH=ML+dz; unde ML=-dz-bdp: g=ydx:q; indeque dz=-bdp: g-ydx:q=ydx:r, indeque dx=-bqrdp: (gry+gqy)=rds: t, & ds=-bqrdp: (gry+gqy). Sed posito p constante, habebitur dy [LH] = -fdx: g, & LH<sup>2</sup> =  $ffdx^2$ : gg, & GH<sup>2</sup> =  $(LH^2+GL^2)=dx^2+ffdx^2$ : gg, & GH =  $ds=dx\sqrt{(ff+gg)}$ : g. Posita x & dx constante, differentientur  $\sqrt{(ff+gg)}$ : g, sitque  $d(\sqrt{(ff+gg)})$ : g) = mdy + ndp

(b) Vide Ni. LXXVIII. Notam f, pag. 792.

+ ndp = [quia dy eft HM] — bmdp:g+ndp: quare dds ieu No. CIII. PM — GH = -(bmdpdx + gndpdx):g: adeoque f((-bmdpdx + gndpdx):g) = AP — AG = AP — AM = <math>ds = -bqtdp: (gry + gqy): factaque divisione per dp: f((gn - bm)dx:g) = -bqt: (gry + gqy): Unde fit (q+r) seu DE = tr:  $(t+\frac{gy}{b})$  f((gn - bm)dx:g): [propter  $t:r = \sqrt{(ff + gg):g}] = brr\sqrt{(ff + gg):} (br\sqrt{(ff + gg) + ggy}/((gn - bm)dx)g) = [$ ob y:r = dy:  $dx = f: -g] = bggyy\sqrt{(ff + gg):} (-bgyf\sqrt{(ff + gg) + ffggy}f((gn - bm)dx:g)) = -gy:$  f + ggyf((gn - bm)dx:g): bm)dx:g:  $(-b\sqrt{(ff + gg) + fgf((gn - bm)dx:g)}) = r + ggy$  &c. Unde dempto r, erit q = -ggyf((gn - bm)dx:g):  $(b\sqrt{(ff + gg) - fgf((gn - bm)dx:g)}).$ 

#### ARTICUL. VI.

In Superficie Conoidis ducere lineam omnium inter eosdem terminos brevissimam. (\*)

Sto curva quæcunque ABC [Fig. 3.] rotata circa AD, quæ gignat Conoides ABCFDA, in cujus superficie ducenda sit linea BKH inter eossdem terminos brevissima. QF est arcus peripheriæ æquatoris; ABC, AKI, AHF tres meridiani; BN, KL arculi descripti a punctis B & K. Sunto autem B, H, C, I, F puncta daca, K punctum indeterminatum in meridiano AKI, adeoque BG data, KP indeterminata. Sint

$$CD = ID = FD = A | KP = LP = g | BK = s | NK = P$$

$$BG = NG = f | CI = FI = m | KH = v | LH = g$$

$$Oooooo 3 \qquad Hifce$$

(1) Vid. No. LXXX. Probl. I, pag. 796 feq.

No. CIII. Hisce positis, propeer arcus similes CI, BN, siet

Unde  $\sqrt{(mmff:aa+pp)} + \sqrt{(mmgg:aa+qq)} = Minimo.$  Exgo differentiando habetur pdp:s+mmgdg:aav+qdq:v=o. Sed, propter summam p+q constantem, fit dq=-dp; itemque dg:dp=g:s (b), adeoque dg=gdp:t; unde substituendo habebitur pdp:s+mmggdp:aatv-qdp:v; eliso dp, p:s+mmgg:aatv-q:v=o, vel q:v-p:s=mmgg:aatv, adeoque d(g:v)=mmgg:aatv, hoc est  $d(atdx:\sqrt{(aattdx^2+x^4dy^2))}=x^3dy^2:at\sqrt{(aattdx^2+x^4dy^2)}$  [ponendo KP=g=x, QC=y, CI=m=dy, KM=dx, unde fit q[LH]=sdx:x], hoc est  $aattxddx+aatxdtdx=3aattdx^2+x^4dy^2$ . Pone tdx=zdy, erit tddx+dtdx=dzdy, adeoque  $aatxdzdy=3aat^2dy^2+x^4dy^2$ , seu  $aatxdz=3aatzdy+x^4dy=[locody ponendo <math>tdx:z$ ]  $3aatzdx+x^4tdx:z$ , &, multiplicando per z:aatx,  $zdz=3zzdx:x+x^3dx:aa$ . Pone  $zz=fx^m+gx^n$ ,

fietque  $zz = x^6 : aacc - x^4 : aa$ , unde  $z = \frac{xx}{aa} \sqrt{(xx - cc)}$ ,

tandemque  $dy = [tdz: z] = actdx: xx \sqrt{(xx - cc)}$ .

Facilius idem obtinetur, si NK & LH supponantur æquales, quarum utraque dicatur p; adeoque BG & KP determinatæ, CI & IF vero indeterminatæ, quarum illa sit m, hæc n: hincenim

CD:

Sed est dg: p = g:t; At posita dg = pg:t non elideretur dp. Veram tamen esse conclusionem  $[dy = actdx: xx \sqrt{(xx - cc)}]$  ad quam devenit Auctor, per alterum, qui sequitur, modum evincitur.

<sup>(</sup>b) Mirum Austorem pervenisse ad conclusionem legitimam, per hypothesin fallacem. Non enim esse potest dg: dp == g:t, cum sint dg & p infinitesimales ejusdem ordinis, dp vero ordinis inserioris.

1025

CD:CI=BG:BN & ID:IF=KP:KL  

$$a: m = f: \frac{mf}{a} \qquad a: n = g: \frac{ng}{a}$$

No. CIII.

adcoque

$$\sqrt{(BN^2 + NK^2)} = BK$$
 &  $\sqrt{(KL^2 + LH^2)} = KH$   
 $\sqrt{(mnff: AA + pp)} = s$   $\sqrt{(nngg: AA + pp)} = v$ 

Quare  $\sqrt{(mmff: aa+pp)} + \sqrt{(mngg: aa+qq)} = Minime$ , & differentiata dabit ffmdm: aas + ggndn: aav = 0; unde quia dn = -dm [propter m+n = const.] habebitur ffm: aas = ggn: aav; hoc est, unum ffm: aas æquale alteri ffm: aas; adeoque ffm: aas = const. Sed quia jam antea sacta suerant BG = f = x, QC = g &c. erit BK =  $\sqrt{(mmff: aa+pp)} = s = \sqrt{(xxdy^2: aa+itdx^2: xx)}$ ; unde  $ffm: s = xxdy: \sqrt{(xxdy^2: aa+itdx^2: xx)} = ax^3dy: \sqrt{(x^4dy^2+aattdx^2)} = \text{constanti} = ac:$  hoc est  $aax^6dy^2 = aaccx^4dy^2 + a^4ccttdx^2$ , seu  $(aax^6-aaccx^4)dy^2 = a^4ccttdx^2$ , seu  $dy^2 = aaccttdx^2$ ; seu  $dy^2$ 

#### ARTICUL. VII.

In Superficie Conoidum, quæ nascuntur ex circumductu lineæ rectæ altero extremo in punto sublimi quiescentis, super data curva, ducere lineam brevissimam inter data duo puncta.

CIrcumducatur linea recta AC [Fig. 4.], uno sui termino quiescens in A, circa datam curvam CDE, gignens hoc suo motu superficiem conoidicam ACDE, in qua data sint duo puncta

No. CIII. puncta L & N: Quæritur linea L M N brevissima inter puncta L & N.

Esto AB recta plano curvæ CDE, & ducantur rectæ ALC, ANE; sitque AB = a, BE = x, CE = s, eritque AE =  $\sqrt{(AB^2 + BE^2)} = \sqrt{(aa + xx)}$ , ejusque different. EH = xdx:  $\sqrt{(aa + xx)}$ , & DH =  $\sqrt{(DE^2 - EH^2)} = \sqrt{(ds^2 - xxdx^2)}$ :  $(aa + xx) = \sqrt{(aads^2 + xxds^2 - xxdx^2)}$ :  $\sqrt{(aa + xx)}$  [propter DE: EG = FE: BE, vel ds: dx = t:x] =  $dx \sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt)}$  = xx:  $\sqrt{(aa + xx)}$ .

Ponatur seorsim, centro a descriptus, radio ac =b, arcus circuli cdh; sitque angulus dah = DAH, erit AD [ $\sqrt{(aa + xx)}$ ]: DH [ $dx\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}: \sqrt{(aa + xx)}$ ]  $\Rightarrow$  ad [b]: dh [bdx]  $\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}: (aa + xx)$ ].

Factis ergo  $B\chi$ ,  $B\delta$ .  $B\epsilon$ , æqualibus ipfis BC, BD, BE, applicetur indefinite  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx); (aa + xx), erit  $\delta \varpi = \frac{1}{2}bb\sqrt{(\frac{aatt}{xx} + tt - xx)}$ : (aa + xx); (aa + xx);

(1) Hujus Solutionis, quam non satis sperte exponit Auctor, ratio hæc

hæc eft. Complanata intolligatur inperficies conoidica ACDE, hoc est explicata & in planum extensa fingstur, atque portio vertici A vicina sit fector ach; posito nempe angulo plano cah æquali angulo folido conico CAE. Ergo, fi fumantur al, an, æquales ipsis AL, AN, & du-catur In recta; cum hæc sit in superficie plana Tectoris cah linea brevilsima, erit eadem brevissima LMN in Inperficie conoidica CAE. Duetis itaque AD & ad, fic ut angulus conicus CAD angulo plano cad fit æqualis, Iumptaque AM — am, erit punctum M in linea quæsita LMN. Omne igitur negotium huc redit, ut angulis conicis CAH, CAD affignentur æquales cah, cad plani. Id vero sic conficitur ab Auctore noftro. Capiantur B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>4</sub> æquales ipsis BC, BD, BE, & demissa AK normali in tangentem EF, fit femper sp ad Be, in ratione composita ex duplicata ipsius ad [constantis ad libitum assumptæ] ad AD, & ex simplici ipfius AK ad EK, fiatque se-Afor can exqualis spatio  $\chi\psi_{\rho}$ . Disco factum. Nam fumtis elementis adh, • p • d sectoris & spatii æqualibus, feu lad × dh == 1/×13, erit lad ×  $dh: B \times B = 0 \times B = 0 \times B \times B$  $= \mathbf{c} \cdot \mathbf{c} \cdot \mathbf{B} \cdot = \mathbf{a} \cdot \mathbf{d}^2 : \mathbf{A} \cdot \mathbf{D}^2 + \mathbf{A} \cdot \mathbf{K} :$ EK, [per hyp.]. Sed jad xdh: ½ Be × +8 === dh : +8 + ad : B+ == dh: \*3+ad: AE+AE: DE+DE: BE. Igitur ad2: AD2 + AK: EK -dh:40+ad:AE+AE:DE +DE:BE. Atqui, ob fim. tr. EDH; EAK, eft AE: DE = AK: DH, & ob fim. tr. EDG, EBK, eA DE: BE \_\_GE vel • ∂; EK; Jac. Bernoulli Opera.

quibus substitutis, babemus a d<sup>2</sup>: No. CIII, AD<sup>2</sup> + AK: EK = dh: 63 + a d: AE + AK: DH + 63: EK = dh: 63 + 63: EK + ad: A E + AK: DH = dh: EK + ad: AE + AK: DH = dh: DH + AK: EK + ad: AE vel A D; unde, demptis communibus, remanet ad: AD = dh: DH. Sunt igitur similes, vel æquales anguli elementares dah, DAH. Istorum igitur summa, quæ est angulus conicus CAE, illorum summæ, hoc est, angulo plano cah, æquatur. Quare &c.

Hæc autem methodus in casu simplicissimo coni recti locum non habet. Nam cum fint BC, BD, BE, five Bx, B1, B4 inter se æquales, curva wwe non describitur, & cadente AK super AE, EK evanescit, fitque se infinita. En igitur aliam solutionem superiori sæpe simpliciorem. Cape x3, x1, æquales arcubus CD, CE, sitque semper se ad LAK in duplicata ratione ad a d AD, fiatque spatio xups æqualis sector cah. Dico factum. Nam, si fint æqualia elementa dah & opad, seu a d×idh ==ee×e3, erit ep: idh ==ad:e3 = ad2; ad× e d. Sed ½ AK: + p ==== AD2: ad2. Quare, ex æquo est AK: dh = A D2: ad x e d. Verum, ob fim. tr. EDH , EAK , est DH : AK ED vel : AE vel AD. Quare, iterum ex æquo, DH: dh === AD: ad; unde rurlus constat æquales esse angulos elementares DAH; dah, atque ideo summas corum CAE, cah.

Existente ACDE cono recto; AK.
AD coincidunt, funtque constantie
magnitudinis, latus nempe coni.
Ppppp
Est

Digitized by Google

#### LINEA BREVISS. IN SUPERF. CONOIDICA: 1028

No. CIII. Est igitur e constans, dimidium scil. cum esse debeat cad \_\_ 2400, erit cd tertiæ proportionalis ad AD, a d. = 23 = CD. Vide Ni. LXXX. Pone, simplicitatis gratia, a d \_\_\_ Notam b, pag. 799. sq. AD, eritque = 1 ad. Igitur,

## ARTICUL. VIII.

Analysis ejus dem Problematis alia instituta methodo, non supponendo superficiem gibbam continue complanari posse.

E Sto centro A [Fig. 5] descriptus arcus PQR. Sunto autem punca data infinite propinqua L & N, & GM HN. Hinc positis

AB = AP = a, BD = g, AH = m, PQ = pBC = f, AG = l, GM = HN = n, QR = q, fiet AP: PQ = AL: LG; item AQ: QR = AM: MH  $a: p = 1: \frac{lp}{a}$   $a: q = m: \frac{mq}{a}$ 

 $LM = \sqrt{(LG^2 + GM^2)} = \sqrt{(llpp: aa+nn)}$ , &  $MN = \sqrt{(mmqq: MN)}$ aa+nn). Quare  $\frac{\sqrt{(llpp+aann)}+\sqrt{(mmqq+aann)}}{mmq}$  Minime, cu-

jus differentialis [existentibus l, m, n, a constantibus]  $\frac{llpdp}{\sqrt{(llpp+cann)}}$ 

 $+\frac{mmqdq}{\sqrt{(mmqq+aann)}}$  = 0; hoc est, quia dp = - dq, [propter  $p+q = \text{conft.} \ ] llp: \sqrt{(llpp+aann)} = mmq\sqrt{(mmqq+aann)},$ hoc est unum  $lip: \sqrt{(lipp + aann)}$  æquale alteri  $mmq: \sqrt{(mmqq)}$ +  $\alpha$  ann), adeoque  $l/p: \sqrt{(l/pp + \alpha \alpha nn)} = constanti$ . Sis jam

porro BC = f = x, SD = dx, AL = l = y, GM = n = dy, No. CIII. & CF = i; crit BC[x]: CF[t] = SD[dx]: DC[tdx:x];  $AC = \sqrt{(AB^2 + BC^2)} = \sqrt{(AA + xx)}$ , DT [diff. AC] = xdx:  $\sqrt{(aa+xx)}$ ,  $CT = \sqrt{(DC^2 - DT^2)} = \sqrt{(ttdx^2 : xx - xxdx^2 : (aa+xx))} = dx \sqrt{(tt : xx - xx : (aa+xx))} = dx \sqrt{(aatt + xx)}$  $z_{xxx} = x^{4}$ :  $x\sqrt{(aa + xx)}$ , ac tandem  $AC\sqrt{(aa + xx)}$ : CT $[dx\sqrt{(aatt+ttxx-x^{+})}:x\sqrt{(aa+xx)}] = AP[a]:PQ[p];$ unde  $p = adx \sqrt{(aatt + ttxx - x^4)}$ :  $(aax + x^3) = zdx$ : a, & llp:  $\sqrt{(llpp + aann)} = yyzdx : \sqrt{(yyzzdx^2 + a^4dy^2)} = constanti c;$ hoc est  $y^4zzdx^2 = ccyyzzdx^2 + a^4ccdy^2$ , seu  $a^4ccdy^2 = (y^4zz$  $ccyyzz) dx^{2}$ , &  $aacdy = yzdx \sqrt{(yy - cc)}$ , &  $acdy: y \sqrt{(yy - cc)}$  $=zdx:a=adx\sqrt{(aatt+ttxx-x^4):(aax+x^3)}$ . Longitudo linez curvz invenitur esse  $\sqrt{(yy - cc)}$  (\*).

### CONSTRUCTIO.

Czteris positis ut in priore modo, nempe a c = b, & sectore circuli a cd = sp. x/ad; sit rqp [ Eig. 6 ] arcus circuli descriptus centro a, radio ar = c= rs: per punctum s & asymptotis ar, at, descripta sit Hyperbola svw; demittatur in ar perpendicularis qzv, erit zv = y = am = AM. Q. E. F. (b).

(\*) Eft LM  $\longrightarrow \sqrt{(LG^2+GM^2)}$ Atqui LG \_\_ AL. PQ: AP = py: V(aatt + ttxx - x4): (aax + x3)) &  $a = cdy \cdot \sqrt{(yy - cc)}$ , quoniam  $p = \frac{1}{2}$  $zdx : a = acdy : y \lor (yy - cc); &$ GM \_dy. Igitur LM\_V( ccdy2  $+dy^2$ ) =  $ydy : \sqrt{(yy - cc)}$ , cujus integralis, seu curvæ longitudo eft  $\sqrt{(yy - cc)}$ .

(b) Cum sit acd = x + 10 ==  $\int ((\frac{1}{2}bb\sqrt{aatt+ttxx-x^4}):(aax+$ x3)), fitque arq: acd == ar4: ac2 ==

cc:bb, erit sector arq  $= \int ((\frac{1}{2}cc)$ dividendo per lar = 1c, arcus rq=  $\int ((cdx \vee (aatt+ttxx-x^{+}):(aax+$  $(x^3)$  =  $(cdy : y \lor (yy - cc) = [po$ fito  $y = cc : u ] - cdu : \sqrt{(cc - uu)}$ = arcui, cujus cosinus est u. Ergo a z cosinus arcus rq, erit \_\_\_ u. Sed ex Hyperbolæ svw natura, est zv ....  $ar \times rz$ : az = cc : u = y. Igitur zv =AM.

ARTI Pppppp 3

### ARTICUL IX.

### QUESTIO

Num Elastrum tensum, sublata subito vi tendente, codem tempore in omnibus suis partibus in restitudinem se restituat: an vero in aliis partibus citius, in aliis tardius?

#### RESOLUTA.

Esto AEC [Fig. 7] curva tensionum (\*); AB, AF vires tendentes, BC, FG tensiones; hoc est, fibra datæ longstudinis a vi AB tendatur per BC, & a vi AF per FG. Quæritur quanto tempore BC & FG resorbeantur. Sit MN tempus quo tota resorbetur, & PQ celeritas quam obtinet fibra cum ad DE contracta est, & TQ incrementum celeritatis, quod ei accedit tempusculo constanti RP a vi residua AD, quam obtinet fibra cum ad DE contracta est. Exponetur ergo fibra BC per spatium MNO, & fibra DE per spatium PNOQ (\*). Sit itaque DE vel PNOQ = ap & AD = t, MP = x, PQ = y. Hinc quia TQ ipsi AD proportionatur, erit ady = tdx, nec non differentiale spatii PNOQ, hoc est, — adp = RQ seu ydx. Hinc primo sit aydy = atdp, & yy = 2f(-tdp), & y = \forall s(-2tdp), id est PQ proportionalis radici spatii CHKE.

Sint itaque, dux fibre BC & FG; dividatur utraque [hoc est AH, Al] in equales numero partes, quarum Kk, Vv sint ordine exdem; ductaque AGy, fiat  $\gamma\lambda$  curva similis ipsi GL. Sic tem-

(a) Vide Nos. LVIII, LXVI, & composita ex tempore RP & velocitate RS, hoc est, cum sit ut rectang.

(b) Est enim sibrae DE longitudo spatium percurrendum, quod cum PNOQ. fingulis momentis RP sit in ratione

propter similitudinem figurarum pHK & GIVL, phone citi.

propter similitudinem figurarum pHK & GIVL, phone c

# Aliter & concinnius ita demonstratur.

Sit celeritas fibræ BC, cum ad BM seu DE contracta est; x = y; absumpts fibræ pars CM = x, & MN = dx; mannente, ut supra, AD = t, erit tempusculum quo elementum MN absumitur, [quippe in ratione directa elementi & reciproca celeritatis] dx : y. Sit porro tempusculum constans dx : a, & hoc tempusculo absumtum elementum RT; unde cum longitudines Ppppp 3

(\*) Hoc est, tempus per Kk ad tempus per Vv, in ratione composita ex directa spatiorum & inversa velocitatum. Sunt autem spatia Kk: Vv, ut HK: IV, propter divisionem proportionalem, & HK: IV, propter simil. curv. GL, γλ, sunt ut γγHK: γGIVL. Hæc igitur est ratio spatiorum. Velocitates vere estensæ sunt ut γCHKE:

√GIVL; quæ ratio si invertatur & cum priori componatur, nascitur ratio √2HKE; √CHKE.

(4) Tunc enim AGC curva yer-

fus AB concava eft.

(\*) Tunc AGC versus AB con-

(f) Tunc AGC resta est, & coincidunt CHKE, yHKA.

( ) Vide Num. CII, pag. 981.

No. CIII.

iidem celeritatibus emensæ sint ut tempora, erit  $\frac{dx}{y} : \frac{dx}{a} = NM$ . vel QX: RT = QS RS = dy: RS [ydy: a] incrementum celeritati additum in dato tempusculo, quod incrementum cum proportionari debeat vi retrahenti, hoc est, tendenti AD [t], habebitur ydy: a = tdx: a, adeoque  $\frac{1}{2}yy = \int tdx$ , &  $y = \sqrt{2}\int tdx$  & dx: y = dx:  $\sqrt{2}\int tdx$ , tempusculum quo elementum NM absorbetur; quod proin est in ratione composita ex directa particulæ NM, & reciproca radicis spatii CHKE, ut supra repertum; unde cætera sequuntur, ut ibi.

NB. Si tensiones viribus tendentibus sint proportionales, id est, si AEC sit linea recta, siat centro B, radio BC, quadrans circuli (B) XP: erit MX celeritas sibræ ad BM contractæ, & arcus CX tempus contractioni insumtum. Nam positis AB=BC = a, erit t = AD = DE = BM = BC - CM = a - x, unde 2tdx = 2adx - 2xdx, &  $\int 2tdx = 2ax - xx$ , &  $j = \sqrt{2 \int tdx} = \sqrt{(2ax - xx)} = MX$ , ex natura circuli: unde tempusculum quo MN absumitur  $dx:\sqrt{2 \int tdx} = dx:\sqrt{(2ax - xx)} = \text{elemento arcus } SX$ , & tempus quo tota CM absorbutur = CX. Sequitur, tempus quo prior medietas fibræ BC resorbetur esse duplum ejus, quo posterior absumitur.



ARTL

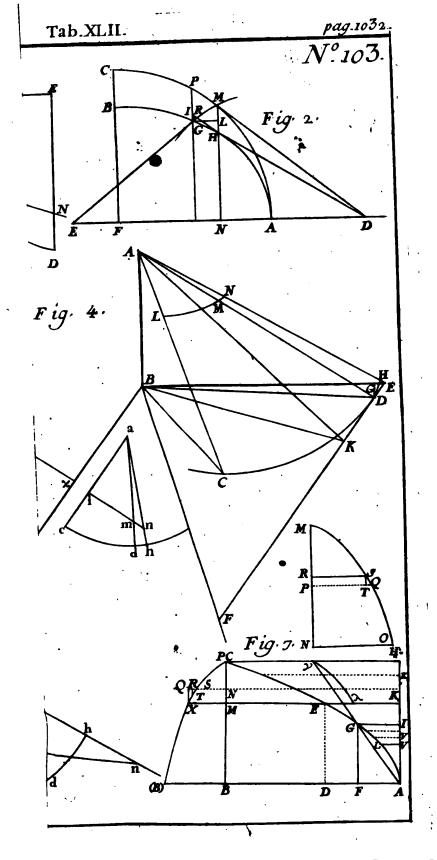

### ARTICUL X.

Demonstratio Theorematis de radiorum osculi usu in reducendis secundis differentiis ad primas.

# THEOREMA.

R Adiis osculorum reciproca recta super curva in rectam extensa applicata spatium circulabile efficiunt (\*).

# DEMONSTRATIO.

Esto curva quævis ABCD [Fig. 8], cujus axis AI vel DF, abscissa AH, vel IH, vel DE, vel FE = x; applicata HC, vel EC = y; curva AC vel DC = z; radius osculi BG, vel CG = s, BK = dx, CK = dy, BC = dz. Esto etiam quadrans circuli PLQ, cujus radii LM, LN ipsis GB, GC; PL ipsi AI, vel DF; NR ipsi EH, & MO ipsi BK parallelæ; ipse vero radius LM sit = a, abscissa LR = m, applicata RN = n; quibus positis, habentur primo, ex similitudine Triangulorum BKC, MON, & NRL, sequentes tres analogiæ

- I. BK[dx]:KC[dy] = NR[n]:RL[m]
- II. BK[dx]: BC[dx] = NR[n]: NL[a]
- III. CK[dy]: BC[dz] = LR[m]: LN[a]

Deinde, ob similitudinem triangulorum BGC & MLN, habetur

(\*) Vid. Num. LXVI, pag. 641.

#### 1034 USUS RADIORUM OSCULI

No.CIII. betur BG[s]: BC[dz] = LM[a]: MN[adz:s], unde ; MN ×ML = sectori MLN = ; a a dz:s; totusque adeo sector PNL, vel MLQ = f(madz:zs) = emm. (ma: 2s) × dz. Quod est Theorema.

> Hoc ut utamar in reducendis aquationibus differentialibus Jeeundi generis, fiat tertio

LR:LN=NO:MN

$$m: a = dn: \frac{adn}{m} = \frac{adz}{s}$$

NR:LN=MO:MN

 $n: a = dm: \frac{adm}{m} = \frac{adz}{s}$ 

under fiet

 $s = \frac{mdz}{dn}$ 

Sed per Theoremata, quæ habentur in Act. Lips. 1694, pag. 264 (1), est quoque,

polita constante  $dx - - - d\hat{y} - - - dz$ 

e quorum collatione oritur

$$ddy = d n d z^2 : mdx | ddx = d n d z^2 : mdy | ddy = dndx : m$$

$$ddy = d m d z^2 : ndx | ddx = d m d z^2 : n d y | ddy = dndx : n$$

$$ddz = dndydz : mdx | ddz = dndxdz : mdy | ddx = dndy : m$$

$$ddz = dmdydz : ndx | ddz = dmdxdz : ndy | ddx = dmdy : n$$

Jam vero, juxta æquationem propolitam, quæratur quoque valor

(°) Num. LVIII, pag. 578.

yalor ipsius ddx, ddy yel ddz, & habebitur nova æquatio con-No. CHL. stans ex puris differentialibus primi generis, e qua porro per tres superiores analogias semper bina rursum elementa, vel dx & dy, vel dx & dz, vel dy & dz tolli possum: sed cavendum ut talia tollantur, quorum integralia in æquatione non reperiuntur: si vero nullius elementi integrale reperiatur, perinde est quænama tollantur, adeoque res variis modis confici potest; atque ita tandem obtinebitur æquatio, in qua nomissi una harum x, y, & z, cum sua differentiali reperitur, quæque semper separari possum, si æquatio nonnisi duo membra habuerit; & sæpe si plura, propter  $m = \sqrt{(aa - nn)}$ , vel  $n = \sqrt{(aa - nm)}$ .

## Exempla.

I. In Velaria [Vid. Act. Lips. 1692, pag. 202, & 1695, pag. 546. (°)] posita dz constante, æquatio est  $adzddx = dy^3$ ; eliminato ddx, habetur.  $adzdmdy: n = dy^3$ , hoc est, per I & II analogiam, aadm: mm = dx, & facta integratione aa: m = x (°), seu m = aa: x, & tandem, per I analogiam,  $dx: dy = n: m = \sqrt{(aa - mm): m} = \sqrt{(aa - mm): a} = \sqrt{(xx - aa): a}$  unde  $dy = adx: \sqrt{(xx - aa)}$ .

II. In Elastica [Vid. Act. Lips. 1694, pag. 272, & 1695, pag. 538 (°)] equatio est  $xs = \frac{1}{2}aa$ , hoc est, deleto s, xndz:  $dm = \frac{1}{2}aa$ , hoc est, per II analogiam,  $xdx = \frac{1}{2}adm$ , & xx = am, unde m = xx: a; atque, per I analogiam, dx: dy = n:  $m = \sqrt{(aa - x^4)}$ : xx; quare dy = xxdx:  $\sqrt{(a^4 - x^4)}$ .

Jac. Bernoulli Opera.

Qqqqq III. In

(c) N. XLVIII, pag. 485. Not. e, & LXVI, pag. 654.

(4) Aut generalius, c—aa: m = x; unde, deducitur dy = adx:  $\sqrt{((c-x^2)-aa)}$ , quæ eandem (\*) N°. L VIII, pag. 589, & LXVI, pag. 641.

#### 1036 USUS RADIOR. OSCULI IN REDUC. DIFFERENT.

No. CIII. In curva lintei, oftendi potest perveniri ad  $dy:dz = \frac{1}{2}xx:xs$ , unde sit xdz = 2sdy = [ deleto s ] 2ndydz:dm, seu xdm = 2ndy = [ per l'analogiam ] 2mdx, adeoque dm:m = 2dx:x; unde sit m = xx:a; adeoque, per l'analogiam,  $dx:dy = \sqrt{(aa - \frac{x^4}{aa}):\frac{xx}{a}} = \sqrt{(a^4 - x^4):xx}$ ; quare  $dy = xxdx:\sqrt{(a^4 - x^4)}$ , eadem cum Elastica.

#### ARTICUL. XI.

Filum ACDEFGB [Fig. 9] extremitatibus suis A & B suspensum ab infinitis potentiis C, D, E, F, G, suxta directiones quatris HC, HD, IE, KF, LG agentibus extenditur. Quaritur sili curvatura, ejus directio media LP, & vis, qua secundum LP impellitur?

Producatur infima fili particula AC in tangentem AP, ut & reliquæ DE, EF, FG, GB in tangentes EM, FN, GO, BP, quæ secent AP in M, N, O, P. Juxta MH erit directio media portionis ACDE (\*), producta MH & EI concurrant in 1 & jungatur NI, erit hæc directio media ACDEF. Concurrant NI & FK in K, erit juncta OK directio media portionis ACDEFG. Concurrant OK & GL in L, erit juncta PL directio media portionis ACDEFGB.

Et HIKL est linea mediarum directionum, quam videl. for-

(°) Potentiis HD, HC opponuntur tensiones filorum CA, DE, & cum illis sunt in æquilibrio. Ergo potentia æquipollens ipsis HD, HC, æqualis est & opposita potentiæ æquipollenti ipsis CA, DE. Illius autem directio transit per punctum H; hujus vero directio per punctum M. Itaque directio media, tam tensionum CA, DE, quam potentiarum HC, HD, est MH.

#### CURVATURA FILI AB INN. POTENT. EXTENSI. 1037

mant intersectionibus suis directiones particulares MH, NI, OK, No. CIII. PL, & patet principium ejus H coincidere cum principio curvæ, quam formarent directiones potentiarum CH, DH, E1, FK, GL, hoc est, [in linteo a sluido instato, ubi directiones hæ linteo perpendiculares sunt,] cum initio evolutæ. Sintque OV, PT arcus centris L & G descripti, &

AQ = x, GQ = y, AEG = s, AW = bFR = dx, GR = dy, FG = ds, QW = b - x = v

Radius osculi in G = z

Potentia tendens filum in puncto G=p adeoque potentia tendens universam particulam GF=pds

Sinus totus ---- Sin. ang. GPL m Sin. ang. GLP sin. ang. GLP Sin. ang. APL sin. ang. PLO i

Firmitas fili in A temper constans == 44

Vis qua filum impellitur per directionem mediam LP = 49 Sin. ang, BGF [PGO]: Sin. ang, LGF = pds: firmit, fili in B

 $\frac{ads}{ads}: \qquad r = pds: \quad \frac{prz}{a}$ 

Firm. fili in A : firm. fili in B = Sin. ang. BPL: Sin. ang. APL

 $aa : \frac{prx}{4} = m : n$ 

unde fit a'n = mprz. ÆQUATIO I.

Firm.fili in A:Potent.in P=Sin.ang.BPL:Sin.ang.BPA[PGRvclOGR]

 $aa: \quad aq = m: \frac{adx}{ds}$ 

unde fit andx = mads. A QUATIO II.

Pot. in P: Pot. in G \_\_ Sin. ang. GLO: Sin. ang. PLO

19: pds = " : "

unde fit age = puds, ÆQUATIO III.

· Qqqqqq

FR

No. CIII. FR [dx]:FG [ds]=AQ [x]: PG  $[\frac{xds}{dx}]$  & z:ds= $\frac{xds}{dx}$ [PG]: $\frac{xds^2}{zdx}$ =PT,

&, ob fimilia triangula FGR; POT, est

FR: FG=PT: PO, Sin.tot.: Sin. ang. OPV == PO: OV

$$dx: ds = \frac{x ds^2}{x dx} : \frac{x ds^3}{x dx^2}, \quad a. : n = \frac{x ds^3}{x dx^2} : \frac{n \times ds^3}{x x dx^2}$$

In triangulo LGP

Sin.ang.GLP:Sin.ang.LGP=PG: PL, Sin.tot.Sin.ang.PLO=PL:OV

$$r = \frac{xds}{dx} \cdot \frac{r \times ds}{ndx} \quad x : \qquad \frac{r \times ds}{ndx} \cdot \frac{n \times ds^3}{ndx}$$

unde fit trzdx = nnds', ÆQUATIO IV.

Ex Sinibus angulorum APL, BPL, nëmpë  $m \& \hat{n}$ , reperitur (h) Sinus anguli compositi ex ipsis, APB seu FGR, id est, adx: ds, unde sit  $m \sqrt{(aa - nn) + n\sqrt{(aa - nm)}} = aadx$ : ds, ÆQUATIO Vh.

Similiter ex r & m Sin. ang. BGL & GPL invenitur Sinus differentiæ ipsorum GLP seu m, unde sit  $r \sqrt{(aa - mm)} - m\sqrt{(aa - rr)} = au$ .  $EQUATIO VI^*$ .

Jam habentur sex æquationes, & quinque tantum litteræ m, n, n, q, r sunt eliminandæ. Posset haberi natura curvæ ex solis p & r, quæ ex hypothesi semper dantur: Sed, quia per I I & III æquationem prima æquatio jam determinatur, hinc illarum quinque sitterarum non sissi quatuor eliminari possum, quinta vero semper ex cognita matura curvæ invenitur,

(1) Vid. Notæ tumuk. in CARTES. No. LXVII, pag. 668.

rienope

mempe (c)

$$m = \frac{a^4d \times}{\sqrt{(a^6ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)}} = [pol.prz = aaf] = \frac{aadx}{\sqrt{(aads^2 - 2afdyds + ffds^3)}}$$
 $aprzdx$ 
 $aprzdx$ 
 $aprzdx$ 
 $afdx$ 
 $\sqrt{(a^6ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{afdx}{\sqrt{(aads^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $aq = \frac{\sqrt{(a^6ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^2)}}{ads} = \frac{a\sqrt{(aads^2 - 2afdyds + ffds^2)}}{ds}$ 
 $u = \frac{\pm a^3rdy \mp prrzds = a^3dx\sqrt{(aa - rr)}}{\sqrt{(a^6ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)}} = \frac{-ardy + frds - adx\sqrt{(aa - rr)}}{\sqrt{(a^6ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^6ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a \times ds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^6ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a \times ds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^6ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a \times ds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a^2xds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a^2xds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a^2xds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a^2xds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a^2xds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a^2xds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2afdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)} = \frac{a^2xds}{\sqrt{(a^2ds^2 - 2a^2przdyds + ffds^2)}}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + pprrzzds^3)}$ 
 $u = \sqrt{(a^2ds^2 - 2a^3przdyds + ffds^2)}$ 
 $u = \sqrt{($ 

(\*) Æquat. 5, m √( aa—nn ) + nV(aa-mm) = aadx:ds, quadrando & transponendo, dabit 2mn/(a4  $-a^2m^2-a^2\pi^2+m^2n^2)=a^4dx^2$ :  $ds^2 - a^2m^2 - a^2n^2 + 2m^2n^2$ , & quadrando iterum  $4a^4m^2n^2$  —  $4a^2m^4n^2$  $-4a^2m^2n^4 + 4m^4n^4 = (a^4dx^2 : ds^2)$  $-a^2m^2-a^2n^2$ )<sup>2</sup> $+4a^4m^2n^2dx^2:ds^2$  $-4 a^2 m^4 n^2 - 4 a^2 m^2 n^4 + 4 m^4 n^4$ adeoque, demptis communibus,  $(a^4dx^2:ds^2-a^2m^2-a^2n^2)^2=4a^4m^2n^2$  $-4a^4m^2n^2dx^2:ds^2 = 4a^4m^2n^2(1$  $dx^2:ds^2$ ) = 44 m2 n2 (ds2 - dx2): ds2 =  $4a^4m^2n^2dy^2$ :  $ds^2$ , & radice extra $a^4dx^2: ds^2 - a^2m^2 - a^2n^2 =$ 2022 mndy: ds, vel, quia ex Æquat. I.  $n = pr2m: a^3, n^4dx^2: ds^2 = a^2m^2$  $\mathbf{p}^2 r^2 \mathbf{z}^2 m^2 : \mathbf{a}^4 = \pm 2 p r \mathbf{z} m^2 dy : ads$ , unde m2\_a8dx2:(a6ds2±2a3przdyds  $+p^2r^2z^2ds^2$ ), vel  $m=a^4dx$ :  $\sqrt{(a^6ds^2)}$  $\pm 2a^3 przdyds + p^2 r^2 z^2 ds^2$ ).

Et quoniam ex Æquat. 1., n = przm:  $a^3$ , off n = aprzdx:  $\sqrt{(a^6ds^2 \pm 2a^3przdyds + p^2r^2z^2ds^2)}$ .

Et, quia Aquat. 2 dat  $aq = a^3 dx$ :

mds, habebitur  $aq = \sqrt{(a^6 ds^2 \pm 2a^3 prz dy ds + p^2 r^2 z^2 ds^2)}$ : ads.

Et, substituto pro m valore ejas.  $a^4 dx : \sqrt{(a^6 ds^2 \pm 2a^3 prz dy ds + 2a^3 prz dy dz +$ 

 $p^2r^2z^2ds^2$ ), in Æquat. 6,  $r\sqrt{(as$ nan) \_\_mv(44\_rr) \_\_au, prior terminus  $r\sqrt{(aa-mm)}$  fit  $r\sqrt{(aa-mm)}$ a'dx a ds' ± 2a przdyds + pprrzzds ) ==  $r\sqrt{(a^8ds^2-a^8dx^4\pm 2a^5przdyds+$ aapprezzds2): V(a6ds=±2a3przdyds  $+pprrzzds ) = r \sqrt{(z^2dy^2 \pm$ 2a<sup>5</sup>przdyds + aapprrzzds<sup>2</sup>): V(a<sup>6</sup>ds<sup>2</sup> ±2a3przdyds+pprrzzds)=r(a+dy ±aprzds): V(a6ds' ± 2a3przdyds + pprrzeds'); posterior vero terminus est  $a^4dx \sqrt{(aa-rr)} \cdot \sqrt{(a^6dy^2 \pm$ 2a3przdyds + pprrzzds2). Igitur illorum summa divisa per a, quæ est æ  $=(a^3rdy\pm prrzds+a^3dx\sqrt{(aa-}$ rr)) : V (a6dy ± 20 pr 2 dy ds +

pprrzzds2).

No. CIII. FR [dx]:FG [ds]=AQ [x]: PG  $[\frac{xds}{dx}]$  & z:ds= $\frac{xds}{dx}$ [PG]: $\frac{xds^2}{zdx}$ =PT,

&, ob fimilia triangula FGR; POT, est

FR: FG=PT: PO, Sin.tot.: Sin. ang. OPV == PO: OV

$$dx: ds = \frac{xds^2}{xdx} : \frac{xds^3}{xdx^2}, \quad a. \quad ; \quad n = \frac{xds^3}{xdx^2} : \frac{nxds^3}{xxdx^2}$$

In triangulo LGP

Sin.ang.GLP:Sin.ang.LGP=PG: PL, Sin.tot.Sin.ang.PLO=PL:OV

unde fit tredx = nnds2, AQUATIO IV4.

Ex Sinibus angulorum APL, BPL, nëmpë  $m \& \hat{n}$ , reperitur (h) Sinus anguli compositi ex ipsis, APB seu FGR, id est, adx: ds, unde sit  $m \checkmark (aa - nn) + n \checkmark (aa - mm) = aadx$ : ds, EQUATIO V.

Similiter ex r & m Sin. ang. BGL & GPL invenitur Sinus differentiæ ipforum GLP seu m, unde sit  $r \checkmark (aa - mm) - m \checkmark (aa - rr) = au$ . ÆQUATIO VI<sup>a</sup>,

Jam habentur sex æquationes, & quinque tantum litteræ m, n, n, q, t sunt eliminandæ. Posset haberi natura curvæ ex solis p & r, quæ ex hypothesi semper danter: Sed, quia per I I em & III æquationem prima æquatio jam determinatur, hinc illarum quinque sitterarum non niss quature eliminari possunt, quiuta vero semper ex cognita matura curvæ invenitur,

(1) Vid. Notæ tumuk. in CARTES. No. LXVII, pag. 668.

nempe

No.CIII.

(\*) Æquat. 5, m / (aa-nn) + nV(aa-mm) = aadx:ds, quadrando & transponendo, dabit  $2mn\sqrt{a^4}$  $-a^2m^2-a^2\pi^2+m^2n^2)=-a^4dx^2:$  $ds^2 - a^2m^2 - a^2n^2 + 2m^2n^2$ , & quadrando iterum  $4a^4m^2n^2$  ——  $4a^2m^4n^2$  $-4a^2m^2n^4+4m^4n^4=(a^4dx^2:ds^2)$  $--a^2m^2-a^2n^2$ )  $-4a^4m^2n^2dx^2:ds^2$  $-4 a^2 m^4 n^2 - 4 a^2 m^2 n^4 + 4 m^4 n^4$ adeoque, demptis communibus,  $(a^4dx^2:ds^2-a^2m^2-a^2n^2)^2=4a^4m^2n^2$ -4a<sup>4</sup>m²n²dx²:ds²<u> 4a</u>4m²n² (1  $dx^2:ds^2$ ) = 444 $m^2n^2(ds^2-dx^2):ds^2$ = 4 $a^4m^2n^2dy^2$ :  $ds^2$ , & radice extra $a^4dx^2: ds^2 - a^2m^2 - a^2n^2 =$ 2022 mndy: ds, vel, quia ex Æquat. I.  $n = pr2m: a^3, n^4dx^2: ds^2 - a^2m^2$  $\mathbf{g}^2 r^2 \mathbf{z}^2 m^2 : \mathbf{a}^4 = \pm 2 p r \mathbf{z} m^2 dy : ads$ unde m2\_a8dx2:(a6ds2±2a3predyds  $+p^2r^2z^2ds^2$ ), vel  $m=a^4dx$ :  $\sqrt{(a^6ds^2)}$  $\pm 2a^3przdyds + p^2r^2z^2ds^2$ ).

Et quoniam ex Æquat. 1,  $n = przm: a^3$ , est  $n = aprzdx: \sqrt{(a^6ds^2 \pm 2a^3przdyds + p^2r^2z^2ds^2)}$ .

Et, quia Æquat. 2 dat  $aq = a^3 dx$ :

mds, habebitur  $aq = \sqrt{(a^6 ds^2 \pm 2a^3 prz dy ds + p^2 r^2 z^2 ds^2)}$ : ads.

Et, substituto pro m valore eiges  $a^4 dx$ :  $\sqrt{(a^6 ds^5 \pm 2a^3 prz dy ds + p^2 r^2 z^2 ds^2)}$ , in Equat. 6,  $r \sqrt{(as - mm)} - m\sqrt{(aa - rr)} = mm$ , prior terminus  $r \sqrt{(aa - mm)}$  fit  $r \sqrt{(aa - a^2 dx^2)}$ 

a<sup>6</sup>ds<sup>3</sup>±2a<sup>3</sup>przdyds+pprrzzds<sup>2</sup>

r  $\sqrt{(a^8ds^2 - a^8dx^3 \pm 2a^5przdyds + aapprrzzds^2)}$ :  $\sqrt{(a^6ds^2 \pm 2a^3przdyds + 2a^5przdyds + aapprrzzds^2)}$ :  $\sqrt{(a^6ds^2 \pm 2a^3przdyds + pprrzzds^2)}$ :  $\sqrt{(a^6ds^2 \pm 2a^3przdyds + pprrzzds^2)}$ :  $\sqrt{(a^6ds^2 \pm 2a^3przdyds + pprrzzds^2)}$ ; posterior vero terminus est a<sup>4</sup>dx  $\sqrt{(aa - rr)}$ :  $\sqrt{(a^6dy^2 \pm 2a^3przdyds + pprrzzds^2)}$ . Igitur illorum summa divisa per a, quæ est u = (a<sup>3</sup>rdy±prrzds + a<sup>3</sup>dx  $\sqrt{(aa - rr)}$ :  $\sqrt{(a^6dy^2 \pm 2a^3przdyds + pprrzzds^2)}$ .

No. CIII. Ad inveniendam porro naturam curvæ, considerandum est, esse [NB. /HCD, /HCA, &c. designant sinus angulorum HCD, HCA, &c.]

Firm.fili AC: firm.fili CD = /HCD: /HCA Firm.fili CD: firm.fili DE = /HDE: /HDC Firm.fili DE: firm.fili EF = /IEF: /IED Ergo componendo Firm.fili EF: firm.fili FG = /KFG: /KFE Firm.fili FG: firm.fili GB = /LGB: /LGF

Firm.fili AC; firm.fili GB = /HCD, HDE, IEF, &c: /HCA, HDC, IED, &c.

Prod. omn. fin. ang. finistr: Prod. omn.

fin. ang. dextror.  $= r. r. r. &c. : r + \frac{ds \sqrt{(4a - rr)}}{a}. &c.$ 

Nam [Fig. 10] BG [a]: GV [ $\sqrt{(aa-rr)}$ ] = BS [ $\frac{ads}{z}$ ]: ST [ $\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}$ ], unde ST + TV, seu SV, sinus anguli SGL, seu anguli dextri LGF =  $r+ds\sqrt{(aa-rr)}$ : z. Igitur Log. aa — Log.  $\frac{prz}{a} = \int (r-\int l(r+\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z})$ , atque Log.  $\frac{prz}{a^3} = \int (l(r+\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z})-lr)$ .

Ad reducendam æquationem, fiant duæ curvæ  $\beta \pi$ ,  $\delta \rho$ , tales ut, existente  $A\gamma = AG$ ,  $\gamma\beta$  sit = TV = r, &  $\gamma\delta = SV = r + ds\sqrt{(aa - rr)}$ : z, adeoque  $\beta\delta = ST = ds\sqrt{(aa - rr)}$ : z. Ducantur rectæ  $\beta\epsilon$ ,  $\delta n$  parallelæ  $A\gamma$ , & secantes Logarithmicam  $n\epsilon$ , in n &  $\epsilon$ ; erit Az = Log.  $z\epsilon$  vel  $\gamma\beta$ , &  $A\theta = Log.$   $\theta n$  vel  $\gamma\delta$ , hoc est, Az = lr, &  $A\theta = l(r + \frac{ds\sqrt{(aa - rr)}}{z})$ , &  $\theta z$ , secantes  $\theta s$ ,  $\theta s$ 

feu  $m = l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr$ . Sed, [ex natura Logarith-No. CIII.]

micæ],  $z s [r] : z \lambda [a] = m \left[ \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z} \right] : rs$ , feu  $l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr = \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ . Quare Log.  $\frac{prz}{a^3} [= f(l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr)] = \int \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ , & differentiando  $prdz + pzdr + rzdp = p ds\sqrt{(aa-rr)} (d)$ , feu  $prz = \int pds\sqrt{(aa-rr)} + a^3$ , vel  $\frac{prz}{a} - aa = \int \frac{pds\sqrt{(aa-rr)}}{a}$ , hoc est, differentia firmitudinum fili in B & A, æqualis summæ tertiarum proportionalium ad GB, GV, & pds.

Notandum, si analysis instituatur resolvendo pds in motum horizontalem & verticalem (°), aliæ prodeunt æquationes; omnia enim M inveniuntur æquari  $\frac{1}{a} \int (prdy + pdx \sqrt{(aa - rr)}) &$  omnia N,  $\frac{1}{a} \int (prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)}) (^{f})$ . Unde sie

Vis

(4) Nam differ, Log. 
$$\frac{prz}{a'}$$

a.d  $(prz:a^3)$ 
 $prz$ :  $a^3$ 
 $prz$ 

$$\int \frac{adv\sqrt{aa-rr}}{12} = \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{12}$$

Quare  $\frac{a.d(prz)}{prz} = \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{12}$ 

vel  $d(prz) = \frac{pds\sqrt{aa-rr}}{12}$ 

(\*) Quemadmodum factum eft N°. XXXIX, Not. pag. 425.

(\*) Eft enim, per princ. Mech.,

potentia absoluta pds ad potent. ho-

rizontalem, & verticalem, in quo-

vis curvæ puncto, ut sinus totus a ad sinum & cosinum anguli quem comprehendit directio GL potentiæ absolutæ cum linea verticali. Is autem angulusest differentia angulorum quos capit curvæ portiuncula GB cum directione GL & cum verticali. Horum angulorum sinus sunt r, & ady: ds, & differentiæ eorum sinus est  $(r\sqrt{(a^2-a^2dy^2:ds^2)}-\frac{ady}{ds}\sqrt{(aa-rr)}:a=(ar\sqrt{(ds^2-dy^2)}-ady\sqrt{(aa-rr)}):ads=(rdx-dy\sqrt{(aa-rr)}):ds$ , cosinus vero (ady

Ad inveniendam porro naturam curvæ, considerandum est, esse No. CIII. [NB. /HCD, /HCA, &c. designant sinus angulorum HCD, HCA, &c. ]

Firm.fili AC: firm.fili CD = /HCD: /HCA

Firm.fili CD: firm.fili DE == /HDE: /HDC / Firm.fili DE: firm.fili EF == /IEF: /IED / Ergo componendo

Firm.fili E F: firm.fili FG = /KFG: /KFE Firm.fili FG: firm.fili GB \_\_\_ / LGB: / LGF J

Firm.fili AC; firm.fili GB \_\_\_ / HCD, HDE, IEF, &c: / HCA, HDC, IED, &c.

Prod. omn. fin. ang. finistr: Prod. omn.

fin. ang. dextror. =r, r, r. &c.:  $r + \frac{ds\sqrt{(4a - r)}}{s}$ . &c.

Nam [Fig. 10] BG [a]: GV [ $\sqrt{(aa-rr)}$ ] = BS [ $\frac{ads}{r}$ ]: ST  $\left[\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{a}\right]$ , unde ST + TV, seu SV, sinus anguli SGL, feu anguli dextri  $LGF = r + ds \sqrt{(aa - rr) \cdot z}$ . Igitur Log. aa—Log.  $\frac{prz}{a}$ — $\int l(r+\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{s})$ , atque Log.  $\frac{prz}{as}$  $= \int (l(r + \frac{ds\sqrt{(aa - rr)}}{r}) - lr).$ 

Ad reducendam æquationem, fiant duæ curvæ  $\beta\pi$ ,  $\delta\rho$ , tales nt, existence  $A\gamma = AG$ ,  $\gamma\beta$  sit TV = r, &  $\gamma\delta = SV =$  $r+ds\sqrt{(aa-rr)}$ : z, adeoque  $\beta\delta = ST = ds\sqrt{(aa-rr)}$ : z. Ducantur rectæ β, δη parallelæ Αγ, & secantes Logarithmicam ns, in n & s; crit  $Ax = Log.xs \ vol \ \gamma \beta$ , &  $A\theta = Log.\theta n \ vol$  $\gamma \delta$ , hoc est, Az = lr, &  $A\theta = l(r + \frac{ds\sqrt{(aa - rr)}}{r})$ , &  $\theta z$ ,

(co

feu  $n = l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr$ . Sed, [ex natura Logarith-No. CIII.]

micæ],  $z \in [r]: z\lambda [a] = m \left[\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}\right]: r \in$ , feu  $l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr = \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ . Quare Log.  $\frac{prz}{a^3} [= f(l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr)] = \int \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ , & differentiando  $prdz + pzdr + rzdp = p ds\sqrt{(aa-rr)} (d)$ , feu  $prz = \int pds\sqrt{(aa-rr)} + a^3$ , vel  $\frac{prz}{a} - aa = \int \frac{pds\sqrt{(aa-rr)}}{a}$ , hoc est, differentia firmitudinum fili in B & A, æqualis summæ tertiarum proportionalium ad GB, GV, & pds.

Notandum, si analysis instituatur resolvendo pds in motum horizontalem & verticalem (\*), aliæ prodeunt æquationes; omnia enim M inveniuntur æquari  $\frac{1}{a} \int (prdy + pdx \sqrt{(aa - rr)}) & comnia N, <math>\frac{1}{a} \int (prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)}) (s)$ . Unde sie

Vis

(4) Nam differ, Log.  $\frac{prz}{a'}$ a.d  $(prz:a^3)$  prz:  $a^3$  prz  $\int \frac{adv\sqrt{aa-rr}}{12} = \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{rz}$ Quare  $\frac{a.d(prz)}{prz} = \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{rz}$ vel  $d(prz) = \frac{pds\sqrt{aa-rr}}{rz}$ (\*) Quemadmodum factum est

N°. XXXIX, Not. pag. 425.

(\*) Est enim, per princ. Mech.,

potentia absoluta pds ad potent. ho-

rizontalem, & verticalem, in quo-

vis curvæ puncto, ut simus totus a ad sinum & cosinum anguli quem comprehendit directio GL potentiæ absolutæ cum linea verticali. Is autem angulusest differentia angulorum quos capit curvæ portiuncula GB cum directione GL & cum verticali. Horum angulorum sinus sunt r, & ady: ds, & differentiæ eorum sinus est  $(r\sqrt{(a^2-a^2dy^2;ds^2)}-\frac{ady}{ds}\sqrt{(aa-rr)}$ :  $a=(ar\sqrt{(ds^2-dy^2)}-ady\sqrt{(aa-rr)})$ :  $ads=(rdx-dy\sqrt{(aa-rr)})$ : ds, cosinus vero (ady

No. CIII. Ad inveniendam porro naturam curvæ, confiderandum est, esse [NB. fHCD, fHCA, &c. designant sinus angulorum HCD, HCA, &c.]

Firm.fili AC: firm.fili CD == /HCD: /HCA Firm.fili CD: firm.fili DE == /HDE: /HDC Firm.fili DE: firm.fili EF == /IEF: /IED Firm.fili EF: firm.fili FG == /KFG: /KFE Firm.fili FG: firm.fili GB == /LGB: /LGF

Firm.fili AC; firm.fili GB = /HCD, HDE, IEF, &c: /HCA, HDC, IED, &c.

= Prod. omn. fin. ang. finistr: Prod. omn.

fin. ang. dextror.

=  $r. r. r. &c. : r + \frac{ds \sqrt{(aa - rr)}}{a}$ . &c.

Nam [Fig. 10] BG [A]: GV [ $\sqrt{(AA-rr)}$ ] = BS [ $\frac{ads}{z}$ ]: ST [ $\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}$ ], unde ST + TV, seu SV, sinus anguli SGL, seu anguli dextri LGF =  $r+ds\sqrt{(aa-rr)}$ : z. Igitur Log. AA — Log.  $\frac{prz}{a} = \int lr - \int l(r+\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z})$ , atque Log.  $\frac{prz}{a^3} = \int (l(r+\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr)$ .

Ad reducendam æquationem, fiant duæ curvæ  $\beta\pi$ ,  $\delta\rho$ , tales ut, existente  $A\gamma = AG$ ,  $\gamma\beta$  sit = TV = r, &  $\gamma\delta = SV = r + ds\sqrt{(aa - rr)}$ : z, adeoque  $\beta\delta = ST = ds\sqrt{(aa - rr)}$ : z. Ducantur rectæ  $\beta\epsilon$ ,  $\delta n$  parallelæ  $A\gamma$ , & secantes Logarithmicam  $n\epsilon$ , in n &  $\epsilon$ ; erit Az = Log. ze vel  $\gamma\beta$ , &  $A\theta = Log.$   $\theta n$  vel  $\gamma\delta$ , hoc cst, Az = lr. &  $A\theta = l(r + \frac{ds\sqrt{(aa - rr)}}{z})$ , &  $\theta z$ ,

**fcD** 

feu  $r = l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr$ . Sed, [ex natura Logarith-No. CIII].

micæ],  $z \in [r]: z\lambda [a] = m \left[\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}\right]: r \in$ , feu  $l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr = \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ . Quare Log.  $\frac{prz}{a^3} [= f(l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr)] = \int \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ , & differentiando  $prdz + pzdr + rzdp = p ds\sqrt{(aa-rr)} (d)$ , feu  $prz = \int pds\sqrt{(aa-rr)} + a^3$ , vel  $\frac{prz}{a} - aa = \int \frac{pds\sqrt{(aa-rr)}}{a}$ , hoc est, differentia firmitudinum fili in B & A, æqualis summæ tertiarum proportionalium ad GB, GV, & pds.

Notandum, si analysis instituatur resolvendo pds in motum horizontalem & verticalem (°), aliæ prodeunt æquationes; omnia enim M inveniuntur æquari  $\frac{1}{a} \int (prdy + pdx \sqrt{(aa - rr)}) &$  omnia N,  $\frac{1}{a} \int (prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)}) (f)$ . Unde sit

Vis

(4) Nam differ. Log. 
$$\frac{prz}{a'}$$

a.d  $(prz:a^3)$  \_\_\_\_\_\_ a.d  $(prz)$  \_\_\_\_\_\_ differ.

$$\int \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{12} \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{12} \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{12}$$

Quare  $\frac{a.d(prz)}{prz} \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{12}$ ,

vel  $d(prz) = \frac{pds\sqrt{aa-rr}}{12}$ ,

(\*) Quemadmodum factum est

N°. XXXIX, Not. pag. 425.

(\*) Est enim, per princ. Mech.,

potentia absoluta pds ad potent. ho-

rizontalem, & verticalem, in quo-

vis curvæ puncto, ut sinus tetus a ad sinum & cosinum anguli quem comprehendit directio GL potentiæ absolutæ cum linea verticali. Is autem angulusest differentia angulorum quos capit curvæ portiuncula GB cum directione GL & cum verticali. Horum angulorum sinus sunt r, & ady: ds, & differentiæ eorum sinus est  $(r\sqrt{(a^2-a^2dy^2:ds^2)}-\frac{ady}{ds}\sqrt{(aa-rr)}:a=(ar\sqrt{(ds^2-dy^2)}-ady\sqrt{(aa-rr)}):ads=(rdx-dy\sqrt{(aa-rr)}):ds$ , cosinus vero (ady

Ad inveniendam porro naturam curvæ, considerandum est, esse No. CIII. [NB. /HCD, /HCA, &c. defignant finus angulorum HCD, **HCA**, &c. ]

Firm.fili AC: firm.fili CD = /HCD: /HCA

Firm.fili CD: firm.fili DE = /HDE: /HDC Firm.fili DE: firm.fili EF = /IEF: /IED Ergo componendo

Firm.fili E F: firm.fili FG = /KFG: /KFE Firm.fili FG: firm.fili GB \_\_\_ ( LGF )

Firm.fili AC; firm.fili GB \_\_\_ / HCD, HDE, IEF, &c: / HCA, HDC, IED, &c.

Prod. omn. fin. ang. finistr: Prod. omn.

fin. ang. dextror. =r, r, r. &c.:  $r + \frac{ds\sqrt{(4a - rr)}}{2a}$ . &c.

Nam [Fig. 10] BG [a]: GV [ $\sqrt{(aa-rr)}$ ] = BS [ $\frac{ads}{r}$ ]: ST  $\left[\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{a}\right]$ , unde ST + TV, seu SV, sinus anguli SGL, feu anguli dextri  $LGF = r + ds \sqrt{(aa - rr) \cdot z}$ . Igitur Log. aa—Log.  $\frac{prz}{a}$ — $\int l(r+\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{a})$ , atque Log.  $\frac{prz}{a}$  $= \int (l(r + \frac{ds\sqrt{(aa - rr)}}{r}) - lr).$ 

Ad reducendam æquationem, fiant duæ curvæ  $\beta\pi$ ,  $\delta\rho$ , tales ut, existence  $A\gamma = AG$ ,  $\gamma\beta$  sit TV = r, &  $\gamma\delta = SV =$  $r + ds \sqrt{(aa - rr)}$ : z, adeoque  $\beta \delta = ST = ds \sqrt{(aa - rr)}$ : z. Ducantur rectæ  $\beta_i$ ,  $\delta_n$  parallelæ  $\Lambda_{\gamma}$ , & secantes Logarithmicam ne, in n & e; crit Ax = Log. xe vel  $\gamma \beta$ , &  $A = Log. \theta n$  vel  $\gamma \delta$ , hoc est, Ax = lr, &  $A\theta = l(r + \frac{ds\sqrt{(aa - rr)}}{s})$ , &  $\theta x$ , (CD feu  $rs = l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr$ . Sed, [ex natura Logarith-No. CIII.]

micæ],  $zs[r]: z\lambda[a] = m[\frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}]: rs$ , feu  $l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr = \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ . Quare Log.  $\frac{prz}{a^3}[=f(l(r + \frac{ds\sqrt{(aa-rr)}}{z}) - lr)] = \int \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ , & differentiando  $prdz + pzdr + rzdp = pds\sqrt{(aa-rr)}$  (d), feu  $prz = \int pds\sqrt{(aa-rr)} + a^3$ , vel  $\frac{prz}{a} - aa = \int \frac{pds\sqrt{(aa-rr)}}{a}$ , hoc est, differentia firmitudinum fili in B & A, æqualis summæ tertiarum proportionalium ad GB, GV, & pds.

Notandum, si analysis instituatur resolvendo pds in motum horizontalem & verticalem (°), aliæ prodeunt æquationes; omnia enim M inveniuntur æquari  $\frac{1}{a} \int (prdy + pdx \sqrt{(aa - rr)}) &$  omnia N,  $\frac{1}{a} \int (prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)}) (^{f})$ . Unde sie

Vis

(4) Nam differ, Log. 
$$\frac{prz}{a}$$
 =   
a. d (prz: a<sup>3</sup>) = a.d(prz) = differ.  

$$\frac{adv\sqrt{aa-rr}}{prz} = \frac{ads\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$$
Quare  $\frac{a.d(prz)}{prz} = \frac{ads\sqrt{aa-rr}}{rz}$ 
vel  $d(prz) = \frac{pds\sqrt{(aa-rr)}}{rz}$ 
(\*) Quemadmodum factum eft

N°. XXXIX, Not. pag. 425.

(\*) Est enim, per princ. Mech., potentia absoluta pds ad potent. horizontalem, & verticalem, in quo-

vis curvæ puncto, ut sinus totus a ad sinum & cosinum anguli quem comprehendit directio GL potentiæ absolutæ cum linea verticali. Is autem angulusest differentia angulorum quos capit curvæ portiuncula GB cum directione GL & cum verticali. Horum angulorum sinus sunt r, & ady: ds, & differentiæ eorum sinus est  $(r\sqrt{(a^2-a^2dy^2)}ds^2) - \frac{ady}{ds}\sqrt{(aa-rr)}$ :  $a=(ar\sqrt{(ds^2-dy^2)}-ady\sqrt{(aa-rr)})$ :  $ads=(rdx-dy\sqrt{(aa-rr)})$ : ds, cosinus vero (ady

No. CIIL

Vis in G: Vim in A—N = Sin.APR: Sin.RPG
$$\frac{prz}{a} : aa = \frac{1}{a} \int (prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)}) = ds : dy$$

nec non, Vis in G: Potentiam M

Sin.APR: Sin.APG

$$\frac{prz}{a}:\frac{1}{a}\int (prdy+pdx\sqrt{(aa-rr)}) = ds: dx$$

Habemus igitur tres æquationes, per quarum semper singulas quæsitum invenire licet, quanquam plerumque facilius per unam quam per aliam

I. 
$$prz = \frac{a^3 ds}{dy} - \frac{ds}{dy} \int (prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)})$$
  
II.  $prz = \frac{ds}{dx} \int (prdy + pdx \sqrt{(aa - rr)})$   
III.  $prz = a^3 + \int (pds \sqrt{(aa - rr)})$ 

Demonstratur id ita,  $prz = a^3 + \int (pds\sqrt{(aa-rr)})$  hoc est.  $\frac{prdyds}{ddx} = a^3 + \int (pds\sqrt{(aa-rr)})$ , vel  $prdyds = a^3ddx + ddx\int (pds\sqrt{(aa-rr)})$ , &  $prdyds + pdxds\sqrt{(aa-rr)} = a^3ddx + ddx\int (pds\sqrt{(aa-rr)}) + pdxds\sqrt{(aa-rr)}$ , & integrando  $ds\int (prdy + pdx\sqrt{(aa-rr)}) = a^3dx + dx\int (pds\sqrt{(aa-rr)})$ , vel  $\frac{ds}{dx}\int (prdy + pdx\sqrt{(aa-rr)}) = a^3dx + dx\int (pds\sqrt{(aa-rr)}) = prz$ . Q. E. D.

Appli-

$$(\frac{ady}{ds}r + \sqrt{(aa - aady^2 : ds^2)} \sqrt{(aa - rr)}) = \frac{pds : prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)}}{a}$$

$$= \frac{rdy + \sqrt{(dy^2 - ds^2)}}{\sqrt{(aa - rr)} : ds} = \frac{rdy + dx}{a} \sqrt{(aa - rr)}$$

$$= \frac{rdx - dy \sqrt{(aa - rr)}}{ds} = \frac{pds : prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)}}{a} = \frac{pds : prdy + pdx\sqrt{(aa - rr)}}{a}$$

$$= positive verticali.$$

Digitized by Google

#### No. CIII.

## Applicatio.

I. Si r = a, quem casum motus fluidorum observat ( $^{5}$ ), habetur, per tertiam æquationem,

$$pz = aa$$

$$p d \times ds = aa$$

$$p d \times ds = aa$$

$$p dyds = aaddx$$

$$p dyds = aaddx$$

$$p dyds = aaddx$$

$$ds \int p dy = aaddx$$

$$ds \int p dy = aaddx$$

$$ds \int p dy = aadx$$

$$aady = aads - as \int p dx$$

$$a^4 dx^2 = (dx^2 + dy^2)(\int p dy)^2$$

$$a^4 dy^2 = (aa - \int p dx)^2 \times (dx^2 + dy^2) \quad (a^4 - (\int p dy)^2) dx^2 = dy^2(\int p dy)^2$$

$$(a^4 - (aa - \int p dx)^2) dy^2 = (aa - \int p dx)^2 dx^2$$

$$dx = \frac{dy \int p dy}{\sqrt{(a^4 - (\int p dy)^2)}}$$

$$dy = \frac{(aa - \int p dx) dx}{dx}$$

$$dy = \frac{(aa - \int pdx)dx}{\sqrt{(a^2 - (aa - \int pdx)^2)}}$$

$$dy = \frac{(aa - \int pdx)dx}{\sqrt{(2aa\int pdx - (\int pdx)^2)}}$$
tilder

Intelligimus ubique per  $\int p dx$ , vel  $\int p dy$ , omnia p dx, aut p dy pertinentia ad partem curvæ inferioz rem AG.

Sit ex gr. Curva lintei, ubi p = Q = b = x = v, erit  $\int p dx = \int v dv = \frac{1}{2}bb - \frac{1}{2}vv$ , unde, posito  $aa = \frac{1}{2}bb$ , erit  $dy = (aa - \int p dx) dx$ :  $\sqrt{(2aa \int p dx)^2} = -vv dv$ :  $\sqrt{(b^4 - v^4)}$ , nempe Elastica.

Sit deinde p = a, erit  $\int pdy = ay$ , unde dx = dy/pdy:  $\sqrt{(a^4 - (\int pdy)^2)} = aydy$ :  $\sqrt{(a^4 - a a y y)} = ydy$ :  $\sqrt{(aa - yy)}$ , & facta furnmatione,  $x = a - \sqrt{(aa - yy)}$ , feu yy = 2ax - xx, unde constat curvam quæsitam esse circulum.

Quod si p detur per plures simul indeterminatas, ut si sit p = Jac. Bernoulli Opera. Rrrrr ady',

(8) Quia, nempe; pressio suidi exercetur secundum perpendicularem.

Vis in G: Vim in A—N = Sin.APR: Sin.RPG
$$\frac{prz}{a}:aa-\frac{1}{a}(prdx-pdy\sqrt{(aa-rr)})=ds:dy$$
nec non, Vis in G: Potentiam M = Sin.APR: Sin.APG
$$\frac{prz}{a}:\frac{1}{a}((prdy+pdx\sqrt{(aa-rr)}))=ds:dx$$

Habemus igitur tres æquationes, per quarum semper singulas quæsitum invenire licet, quanquam plerumque facilius per unam quam per aliam

I. 
$$prz = \frac{a^3 ds}{dy} - \frac{ds}{dy} \int (prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)})$$
  
II.  $prz = \frac{ds}{dx} \int (prdy + pdx \sqrt{(aa - rr)})$   
III.  $prz = a^3 + \int (pds \sqrt{(aa - rr)})$ 

Demonstratur id ita,  $prz = a^3 + \int (pds\sqrt{(aa-rr)})$  hoc est.  $\frac{prdyds}{ddx} = a^3 + \int (pds\sqrt{(aa-rr)})$ , vel  $prdyds = a^3ddx + ddx\int (pds\sqrt{(aa-rr)})$ , &  $prdyds + pdxds\sqrt{(aa-rr)} = a^3ddx + ddx\int (pds\sqrt{(aa-rr)}) + pdxds\sqrt{(aa-rr)}$ , & integrando  $ds\int (prdy + pdx\sqrt{(aa-rr)}) = a^3dx + dx\int (pds\sqrt{(aa-rr)})$ , vel  $\frac{ds}{dx}\int (prdy + pdx\sqrt{(aa-rr)}) = a^3dx + f(pds\sqrt{(aa-rr)}) = prz$ . Q. E. D.

Appli-

$$(\frac{ady}{ds}r + \sqrt{(aa - aady^2 : ds^2)} \sqrt{(aa} \quad pds : \frac{prdx - pdy}{a} \sqrt{(aa - rr)} = \frac{-rr) \cdot a}{a} = \frac{(rdy + \sqrt{(dy^2 - ds^2)})}{a} \quad potentiæ horizontali, & Sin. tot.$$

$$\sqrt{(aa - rr) \cdot ds} = \frac{(rdy + dx)}{a} = \frac{rdy + dx}{a} \sqrt{(aa - rr)} = \frac{rdx - dy}{ds} \cdot \frac{prdy + pdx}{a} = \frac{pds}{a} \cdot \frac{prdy + pdx}{a} = \frac{po-tot.}{a}$$
tentiæ verticali.

#### No. CIII.

## Applicatio.

I. Si r = a, quem casum motus fluidorum observat ( $^{\epsilon}$ ), habetur, per tertiam æquationem,

$$dy = \frac{(aa - \int pdx)dx}{\sqrt{(a^2 - (aa - \int pdx)^2)}}$$

$$dy = \frac{(aa - \int pdx)dx}{\sqrt{(2aa\int pdx - (\int pdx)^2)}}$$
ti

Intelligimus ubique per  $\int pdx$ , vel  $\int pdy$ , omnia pdx, aut pdy pertinentia ad partem curvæ inferioz rem AG.

Sit ex gr. Curva lintei, ubi p = Q = b - x = v, erit  $\int p dx = \int v dv = \frac{1}{2}bb - \frac{1}{2}vv$ , unde, posito  $aa = \frac{1}{2}bb$ , erit  $dy = (aa - \int p dx) dx : \sqrt{(2aa \int p dx - (\int p dx)^2)} = -vv dv : \sqrt{(b^4 - v^4)}$ , nempe Elastica.

Sit deinde p = a, erit  $\int pdy = ay$ , unde dx = dy/pdy:  $\sqrt{(a^4 - (pdy)^2)} = aydy$ :  $\sqrt{(a^4 - aayy)} = ydy$ :  $\sqrt{(aa - yy)}$ , & facta fummatione,  $x = a - \sqrt{(aa - yy)}$ , feu yy = 2ax - xx, unde constat curvam quæsitam esse circulum.

Quod si p detur per plures simul indeterminatas, ut si sit p = Jac. Bernoulli Opera. Rrrrr ady',

(5) Quia, nempe, pressio suidi exercetur secundum perpendicularem.

No.CIII.  $ady^2: ds^2$ , quemadmodum fit in Velaria (h), æquationes repertæ  $dy = (aa - \int pdx) dx: \sqrt{(2aafpdx - (\int pdx)^2)}$  &  $dx = dy/pdy: \sqrt{(a^4 - (\int pdy)^2)}$  nihil prodesse possunt: quare anteriorum aliqua sumenda, puta pdyds = aaddx, hoc est,  $(ady^2: ds^2) \times dyds = aaddx$ , seu  $dy^3 = adsddx$ , eaque resolvatur, ponendo t dy = adx, &c. (i); unde sit  $dy = adx: \sqrt{(xx - aa)}$ , nempe Funicularia.

II. Si ponatur r = ady: ds, quem calum observant omnis generis Funiculariæ, in quibus directiones ponderum, tum inter se, tum axi AW parallelæ sunt; habetur, per primam Æquationem, pzdy: ds = aads: dy (\*), & per tertiam pzdy: ds = aa + pdx; unde sit aads: dy = aa + pdx; aads = aady + dyspdx; aads = (aa + pdx) dy;  $a^{+}ds^{2} = (aa + pdx)^{2} dy^{2}$ ;  $a^{+}dx^{2} + a^{+}dy^{2} = (aa + pdx)^{2} dy^{2}$ ;  $a^{+}dx^{2} + a^{+}dy^{2} = aadx: \sqrt{(2aapdx + (pdx)^{2})}$ .

Si p detur per y, ponatur adx = tdy,  $aadx^2 = ttdy^2$ ,  $aads^2 = (aa + tt) dy^2$ ;  $ads = dy \lor (aa + tt)$ ; pdx = ptdy: a; unde loco  $aads = aady + dy \int p dx$ , habemus  $ady \lor (aa + tt) = aa dy + dy \int (ptdy: a)$ ;  $a \lor (aa + tt) = aa + \int (ptdy: a)$ ;  $atdt: \lor (aa + tt) = ptdy$ : a;  $aadt: \lor (aa + tt) = pdy$ ;  $\int p dy = \int (aadt: \lor (aa + tt)) = fectori$  hyperbolico, cujus applicata t.

Si p detur per s, differentietur  $aads: dy = aa + \int pdx$ , habebitur

(h) Vide Ni. XLVIII, Notam e, pag. 445.

(i)  $adx = tdy dat ads = [a\sqrt{(dx^2 + dy)}] = dy\sqrt{(aa+tt)}$ , cujus differentiale  $ddy\sqrt{(aa+tt)}$  +  $tdtdy:\sqrt{(aa+tt)}$  debet esse constantem. Ergo ddy = -tdtdy:(aa+tt) & addx [= tddy+dtdy] = -ttdtdy:(aa+tt) + dtdy = aadtdy:(aa+tt), atque  $dy^3$  [= adsddx] =  $adtdy^2$ :  $\sqrt{(aa+tt)}$ , vel dy [= adx:t] =  $adt:\sqrt{(aa+tt)}$ , unde sit dx=tdt:

 $\sqrt{(aa+tt)}$ , & integrando  $x = \sqrt{(aa+tt)}$  vel  $xx = aa = tt = aadx^2$ :  $dy^2$ , ac tandem  $dy^2 = aadx^2$ :  $\sqrt{(xx-aa)}$ , vel dy = adx:  $\sqrt{(xx-aa)}$ .

(k) Evanescit enim terminus  $\int (prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)})$ . Nam  $\sqrt{(aa - rr)} = \sqrt{(aa - aady^2 : ds^2)}$   $= \frac{a}{ds} \sqrt{(ds^2 - dy^2)} = adx : ds$ . Igitur  $prdx - pdy \sqrt{(aa - rr)} =$ padydx : ds - padxdy : ds = 0. tur — aadsddy:  $dy^2 = p dx$ ; ponatur ady = tds, & invenietur No. CIII. —  $a^4dt:tt\sqrt{(aa-tt)} = pds(^1)$ , &  $fpds = aa\sqrt{(aa-tt)}:t$ ; ideoque  $t=a^3:\sqrt{(a^4+(fpds)^2)}$  &  $dy = aads:\sqrt{(a^4+(fpds)^2)}$ , quæ eadem est cum figura lintei ABCD [Fig. 10] Vid. NB. paginæ 1047. Unde sequitur, sive velum lautudinis inæqualis BC a vento insletur, sive funis gravetur ponderibus ipsis BC proportionalibus curvaturam útrinque eandem fore.

III. Si p & r dantur per s, habetur, per tertiam Æquationem, universaliter  $prdyds: ddx = a^3 + \int (pds \sqrt{(aa - rr)})$ . Pone adx = tds, addx = dtds;  $aadx^2 = ttds^2 = ttdx^2 + ttdy^2$ ; (aa -tt)  $dx^2 = ttdy^2$ ;  $dy = dx \sqrt{(aa - tt): t} = ds \sqrt{(aa - tt): a_s}$  &  $dyds: ddx = ds \sqrt{(aa - tt): dt}$ ; unde  $prdyds: ddx = prds\sqrt{(aa - tt): dt}$   $= a^3 + \int (pds \sqrt{(aa - rr)})$ , tandemque  $prds: (a^3 + \int pds \sqrt{(aa - rr)}) = dt \sqrt{(aa - tt)}$ ; quare t invenietur per s, indeque &  $x = \int tds : a$ , &  $y = \int ds \sqrt{(aa - tt): a}$  per s.

Habita natura curvæ, habentur & m, n, aq, n & GL, per æquationes pag. 1039., nempe

I. Si r = a, crit ( $^{m}$ )

#### Refere 2

m vcl

(1) Ex ady = tds, fluunt addy = dtds, &  $dx = \sqrt{(ds^2 - dy^2)} = ds \sqrt{(aa - tt)} : a$ ; quibus lubstitutis, æquatio — aadsddy:  $dy^2 = pdx$ , mutatur in —  $a^3dt : tt = pds \sqrt{(aa - tt)} : a$ , vel in —  $a^4dt : tt \sqrt{(aa - tt)} = pds$ .

The paragraph of the p

ds  $\sqrt{(2aafpdx - (fpdx)^2)}$ : $\sqrt{(2aads^2 - 2aads^2 + 2ds^2fpdx)} = \sqrt{(2aafpdx - (fpdx)^2)}$ :  $\sqrt{2fpdx} = \sqrt{(aa - \frac{1}{2}fpdx)}$ .

Vel quoniam and x = ds fpdy, & consequenter and  $y = ds \lor (a^{+} - (\int p d y)^{2})$ , erit m vol  $n = [aadx : \lor (2aads^{2} - 2aadyds) <math>\stackrel{!}{=} ] ds fpdy : \lor (2aads^{2} - 2ds^{2} \lor (a^{+} - (\int pdy)^{2})) = fpdy : \lor (2aa - 2\lor (a^{+} - (\int pdy)^{2})) = fpdy : (\lor (aa + \int pdy) - \lor (aa - \int pdy) )$ .

Iisdem positis  $aq = a\sqrt{(aads^2 - 2afdyds + ffds^2)}$ :  $ds = a\sqrt{(2aads^2 - 2aadyds)}$ :  $ds = [scribendo aads - dsspdx pro aady] <math>a\sqrt{(2aads^2 - 2aads^2)}$ 

No. CIII.  $m \text{ vel } n = \sqrt{(aa - \frac{1}{2} \int p dx)} = \int p dy \cdot (\sqrt{(aa + \int p dy)} - \sqrt{(aa - \int p dy)})$  $aq = a\sqrt{2 fp} dx = a\sqrt{(aa + fpdy)} - a\sqrt{(aa - fpdy)}$  $u = \sqrt{\frac{1}{2}} \int p dx = \frac{1}{2} \sqrt{(aa + \int p dy)} = \frac{1}{2} \sqrt{(aa - \int p dy)}$  $GL = aax : \int pdx = aax : (aa - \sqrt{(a^4 - (\int pdy)^2)}.$ Firmitas fili in B == aa

> II. Si r = ady: ds, crit (\*) posito nempe  $\int p dy = \int (a a dt)$ :  $\sqrt{(aa+tt)}$

-2 a a d s2 + 2d s2 fp d x ) : ds =  $= \sqrt{(2 f p dx)}$ , vel, scribendo  $ds \sqrt{(a^+)}$  $-(\int p \, dy)^2$ ) pro and y, aq = $aV(2aa-2V(a^4-(fpdy)^2)=$  $a\sqrt{(aa+\int pdy)}$  —  $a\sqrt{(aa-\int pdy)}$ . Sed u, propter f = a, &  $\tau$ 

= a, ideoque  $\sqrt{(aa - rr)} = 0$ , reducitur ad ( - a a dy + aads ):  $V(2a^2ds^2-2aadyds)=V(aads$ aady): \2ds, vel pro aady scribendo and -- ds  $\int p dx$ , ad  $\sqrt{\frac{1}{2}} \int p dx$ ; aut pro aady scribendo  $ds\sqrt{(a^4-(fpdy)^2)}$ , ad  $\sqrt{(\frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}\sqrt{(a^4 - (\int pdy)^2)}}$  $\frac{1}{2}\sqrt{(aa+\int pdy)}$   $\frac{1}{2}\sqrt{(aa-\int pdy)}$ .

Et GL, quod eft = aaxds:(-aady + aads); fiet, [ si scribas aads ds[pdx pro aady] = aax: spdx, vel [ fi scribas  $ds \sqrt{(a^4 - (fpdy)^2)}$  pro  $aady = aax : (aa - \sqrt{a^4 - a^4})$ ( fpdy ) .).

(a) Ubi r = ady : ds, evanescit terminus ultimus Æq. I. prz = a'ds:  $dy - \frac{ds}{dv} \int (prdx - pdq \sqrt{aa - rr}).$ Vid. Not. k, pag. 1044. atque ideo fit  $aaf = prz = a^3 ds : dy$ . Ergo f = ads: dy. Igitur \( (aads = - $2afdyds + ffds^2 = \sqrt{(aads^2 - 2aads^2)}$ 

 $+aads^4:dy^2)=\frac{ads}{dy}\sqrt{(ds^2-dy^2)}$ 

== adsdx : dy. Quo posito,  $m = [aadx: \sqrt{aads^2}]$ &c. ] = aadx : (adsdx: dy) = ady :ds. Sed [pag. 1044. lin. 12.] habebatur ands:  $dy = aa + \int p dx$ . Ergo  $m = a^3$ :  $(aa + \int pdx) = aa$ :  $\sqrt{(aa + tt)}$ quoniam  $a\sqrt{(aa+it)} = aa+fpidy:a$  $== aa + \int pdx.$ 

Verum  $n = [afdx: \sqrt{(aads^2 &c.)}]$ andsdx:dy

adsdx: dv

Sed  $aq = [a \lor (aads^2 \&c.): ds]$  $\frac{aadsdx:dy}{ds} = \frac{aadx}{dy} = \sqrt{(2a)pdx} +$  $(fpdx)^2$ ) = [quia dx : dy = t : a] at.

Est autem u = -ardy + frdsadx V(aa-rr) divisum per V(aads2 &c.). Sed — ardy = — aady<sup>2</sup>: ds, &  $frds = aads & -- adx \sqrt{(aa$  $rr = -aadx^2 : ds$ . Horum summa eft aa (ds  $- (dy^2 + dx^2)$ : ds) = aa(ds --ds) = 0. Igitur u = 0.

Atqui GL = aaxds: ( - ardy + frds — adx v( aa — rr)) = aaxds:  $\circ = \infty$ .

Firmitas autem fili in B, quæ est prz:

$$m = a^3 : (aa + \int p dx) = aa : \sqrt{(aa + tt)}$$
 $n = a$ 
 $aq = \sqrt{(2aafpdx + (fpdx)^2)} = at$ 
 $u = 0$ 
 $GL = \infty$ 

Firmitas fili in  $B = aa + fpdx = a\sqrt{(aa + tt)}$ 

No. CIIL.

III. Si 
$$p \& r$$
 dantur per  $s$  (°), erit [ posito videlicet  $f = a + f p ds \lor (aa - rr)$ :  $aa \& dt: \lor (aa - tt) = pr ds: aaf = ds: z$  ]

 $m = at: \lor (aa - 2f \lor (aa - tt) + f f)$ 
 $n = ft: \lor (aa - 2f \lor (aa - tt) + f f)$ 
 $aq = \lor (aa - 2f \lor (aa - tt) + f f)$ 
 $aq = (fr - r \lor (aa - tt) - t \lor (aa - rr)): \lor (aa - 2f \lor (aa - tt) + f f)$ 
 $GL = aax: (fr - r \lor (aa - tt) - t \lor (aa - rr))$ 

NB. Si linteum sit inæqualis latitudinis BC [Fig. 10], ita quidem ut BC ad longitudinem AB relationem datam habeat quamcunque; ejus a vento inflati curvatura AG sic invenitur. Quia potentia P tendens filum in puncto G componitur ex ratione simplici latitudinis fili BC, seu g, & duplicata elementi dy, erit  $p = gdy^2 : ds^2$  [P), unde  $pz = gzdy^2 : ds^2 = aa$  (1);  $gds^3 dy^2 : dyddxds^2 = aa$  (1);  $gdsdy = aaddx . dy sgds = aadx . dy^2 (sgds)^2 = a^4 dx^2$ . Ergo  $(a^4 + (sgds)^2) dy^2 = a^4 ds^2$ , unde  $dy = aads : \sqrt{(a^4 + (sgds)^2)}$ , &  $dx = ds sgds : \sqrt{(a^4 + (sgds)^2)}$ . Ponatur h h =  $\sqrt{(a^4 + (sgds)^2)}$ , & invenietur (1) m vel  $n = a^3 sgds : h\sqrt{(abh)}$ 

$$prz: a = af = aads: dy = aa$$
  
+  $fpdx = a\sqrt{(aa + tt)}$ .

(°) In æquationibus pag. 1039., pro dy scribe ds  $\sqrt{(aa-tt)}$ : a, & pro dx, scribe tds: a [Vide pag. 1045. lin. 10 & 11.] & habebis æquationes quas hic affert Noster.

(P) Per Notam e, N<sup>1</sup>. XLVIII, Pag. 445.

pag. 445.

(q) Quia r = a. Vid. pag. 1043. lin. 2.

(1) Positis nempe dy constantibus, est  $z = ds^3 : dyddx$ .

(3) Propter r = a est etiam f = a [Not. m]. Igitur m vel n = aadx:  $\sqrt{(2aads^2 - 2aadyds)} = aadx$ 

#### 5048 CURVATURA FILI AB INNUM. POT. EXTENSI.

No. CIII.  $\frac{1}{2}aa$ ),  $aq = aa\sqrt{(2bb-2aa)}:b$ ,  $u = \sqrt{(\frac{1}{2}bb-\frac{1}{2}aa)}:b$ , & GL = bbx:(bb-aa).

Notandum hic occurrit  $\int (dy: \int g ds) = Max$ ., &  $\int (dx) g ds = Max$ . (\*) Et quia firmitas lintei in G secundum totam latitudinem BC accepti est æqualis firmitati ejus in A secundum latitudinem AD; sequitur unius fili firmitatem in G, ad unius fili firmitatem in A esse reciproce ut AD ad BC.

[fcribendo  $ds \int g ds : bb$  pro dx, & aads: bb pro dy] =  $a^+ds \int g ds : bb$   $\sqrt{(2aads^2 - 2a^+ds^2 : bb)} = a^3 \int g ds : bb \sqrt{(2bb-2aa)}$ . Et  $aq = a\sqrt{(2aads^2 - 2a^+ds^2 : bb)} : ds = aa \sqrt{(2bb-2aa)}$ : b. Sed  $u = (-ardy + \int f r ds - adx \sqrt{(aa-rr)} : \sqrt{(2aads^2 - 2a^+ds^2 : bb)} = (-a^+ds : bb + aads - adx^2 : bb) = (-a^+ds : bb) = (aaxds : (-ardy + \int f r ds - adx^2 : bb) = aaxds : (-ardy + \int f r ds - adx^2 : bb + aads) = aaxds : (-a^+ds : bb + aads) = bbx : (bb - aa)$ .

(') Per Ni. XCIII Tabellam; lin. 17. curva cujus æquatio est dy = qdi: \( (aa + qq) \), Maximum

habet fqdy, quod No. XCVI, Probl. II. demonstratur. Interpretemur de per ds, & q per sa3: sgds, & curvæ, quæ maximum præbet f(a3dy: fgds) vel  $\int (dy \cdot fgds)$ , æquatio est dy =a3ds: [gds  $\sqrt{(aa+a^6:(\lceil gds)^2)} \sqrt{(a^4+(\lceil gds)^2)^2}$ qualis est curva lintei hic exhibita. Interpretemur rurius dy per dx, dtper ds, & q per ∫gds:a;& curvæ, quæ Maximum habet  $\int (dx \int gds \cdot a)$  vel  $\int (dx \int g ds)$ , æquatio est dx =ds f gds ds/gds: a  $\sqrt{(aa+(fgds)^2:aa)}$ \(a^++(fgds)^) qualis etiam hic occurrit.



ARTL

### ARTICUL. XII.

No. CIII.

A Quationem dy = ayx dx + by x dx construere, saltem per quadraturas; hoc cst. separare in illa litteras indeterminate tas cum suis differentialibus a se invicem. (\*)

## LEMMA.

Posito ls significare logarithmum quantitatis s; & Next quantitatis ext, spectatæ instar logarithmi, numerum, crit diff. Next = cpxt-1 Next.dx.

Nam fit  $s = Ncx^{2}$ , crit  $ls = cx^{2}$ , &  $dls = [ds: s =] cpx^{2-1}dx$ , &  $ds = [dNcx^{2} =] cpx^{2-1}sdx = cpx^{2-1}$ . Ncx<sup>2</sup>. dx.

### ANALYSIS.

Sit jam y = t. Next, unde dy = Next. dt + t d N ext = Next dt  $+ e p t x^{p-1}$ . Next.  $dx = b y^p x^p dx + a y x^m dx = b t^p x^p (Next)^p dx + a t x^m$ . Next dx. Ponantur membra postrema  $e p t x^{p-1}$ . Next. dx, &  $a t x^m$ . Next. dx se destrucre, ut fiat p = m + 1. & e = a : p = a : (m+1), & reliqua adæquentur sibi invicem, erit Next.  $dt = b t^p x^p$ . (Next) dx; how est,  $dt : t^p = b x^p$ . (Next)  $dx = b x^p$ .  $N(e \cdot (r-1)x^p) dx = b x^p$ .  $N(e \cdot (r-1)x^p) dx = b x^p$ .  $N(\frac{a(r-1)}{m+1}x^{m+1}) dx$ ; & integrando dx = dt. dt: dt:

(\*) Conf. N. LXXII, pag. 731, & LXXVII, pag. 782.

No. CIII. feu denique t = 1:  $\sqrt{(r-1)\times(g-\int(bx^n,N(\frac{a(r-1)}{m+1}x^{m+1}))}$   $dx)); \text{ adeoque } y = t\times N(\frac{a}{m+1}x^{m+1}) = N(\frac{a}{m+1}x^{m+1}):$   $\sqrt{(r-1)\times(g-\int(bx^n,N(\frac{a(r-1)}{m+1}x^{m+1})dx))}.$ 

#### ALITER.

si m & r == 0. hoc est, si ady = ydx + bxu dx, & u
numerus integer.

Fiat  $y+bx^{u}=t$ , seu  $y=t-bx^{u}$ , erit  $ady=adt-abux^{u}-idx=tdx$ hoc est,  $adt=tdx+abux^{u}-idx$ 

Fiat t— $abux^{u-1}$  = s --- crit adt=ads— $aabu(u-1)x^{u-2}dx$ =sdxhoc est, ads=sdx+ $aabu(u-1)x^{u-2}dx$ 

Fiat  $s + a^2bu$   $(u-1)x^{u-2} = z - erit$   $ads = adz - a^3bu(u-1)(u-2)x^{u-3}dx = zdx$ hoc est,  $adz = zdx + a^3bu(u-1)(u-2)x^{u-3}dx$ 

Fiat  $z+a^3bu(u-1)(u-2) x^{u-3} = p$  -- erit  $adz = adp - a^4bu(u-1)(u-2)(u-3)x^{u-4}dx = pdx$ hoc est,  $adp = pdx + a^4bu(u-1)(u-2)(u-3)x^{u-4}dx$ 

hoc est, si ponamus u = 4, adp = pdx + 4. 3. 2. 1.  $a^4bdx$ , seu  $dx = adp: (p+4.3.2.1. a^4b)$ .

Sed  $p=x+a^3bu(u-1)(u-2)x^{u-3}=s+a^2bu(u-1)x^{u-2}+a^3bu(u-1)$   $(u-2)x^{u-3}=t+abux^{u-1}+a^2bu(u-1)x^{u-2}+a^3bu(u-1)(u-2)x^{u-3}$   $=y+bx^u+abux^{u-1}+a^2bu(u-1)x^{u-2}+a^3bu(u-1)(u-2)x^{u-3},$ adeoque  $y=p-bx^u-abux^{u-1}-a^2bu(u-1)x^{u-2}-a^3bu(u-1)(u-2)...2.x;$   $a^3bu(u-1)(u-2)x^{u-3}, &c..., -a^{u-1}bu(u-1)(u-2)...2.x;$ & ita & ita si n=4, crit  $y=p-bx^4-4abx^3-3.4a^2bx^2$  No. CHI. -2.3.4 $a^3bx$ . (b).

#### Aliter.

Sit  $y = p - ex - fx^2 - gx^3 - hx^4$ . &c. erit [ady = ]  $adp - aedx - 2afxdx - 3agxxdx - 4ahx^3dx$  &c.  $= pdx - exdx - fx^2dx$   $- gx^3dx - hx^4dx$ , &c.  $+ bx^ndx = [ydx + bx^ndx]$ . Ponantur ita  $ady = adp - aedx - 2afxdx - 3agx^2dx - 4ahx^3dx$  &c.  $- ydx = ... - pdx + exdx + fx^2dx + gx^3dx + hx^4dx$  &c.  $- bx^ndx = ... - bx_ndx$ 

Positoque u = 4, collatisque terminis similibus, b = b; g = 4ab= 4ab;  $f = 3ag = 3.4 a^2b$ ; e = 2  $af = 2.3.4 a^3b$ ; unde erit adp = pdx + aedx, seu dx = adp : (p + ae); atque  $y = p - 2.3.4 a^3bx$ -  $3.4 a^2bx^2 - 4abx^3 - bx^4$ .

Nota 1°. Etiamfi nec m, nec r fit m = 0, potest nihilominus equatio ad hanc formulam  $ady = ydx + b x^m dx$  reduci (°), adecoque per posteriorem modum resolvi, hoc modo. Pone  $x^{m+1} = t$ , fiet  $x^m dx = dt$ : (1+m), &  $x^m dx = \frac{1}{1+m}t^{(m-m):(m+1)}dt$ .

Pone iterum y = z1: (1-r), & invenies  $dz = \frac{a(1-r)}{1+m}z dt + \frac{b(1-r)}{1+m}t^{(m-m):(m+1)}dt$ , quæ ejustem est formulæ cum  $ady = y dx + b x^m dx$ ; quare si (m-m): (m+1) numerus est integral.

ger, &c.

2°. Omnis æquatio fimilis huic  $ady = y?dx + y^p x^n dx$  potest reduci ad hanc formulam  $ady = yydx + y^p x^n dx$ . Sit enim  $y = z^h$ , erit  $dy = hz^{h-1}dz$ , &  $y^1 = z^{hq}$ , &  $y^n = z^{hr}$ ; adeoque  $ahz^{h-1}dz = z^{hq}dx + z^{hr}x^n dx$ , seu  $adz = \frac{1}{h}z^{hq-h+1}dx$ Fac. Bernoulli Opera.

Ssssss + I

(b) Atque hine fluit constructio N<sup>1</sup>. LXXII, pag. 734. (c) Vide N<sup>1</sup>. LXXII Notam a, pag. 732.

MACHI.

 $+\frac{1}{b}z^{br-b}+1 x^{\mu}dx$ ; positoque bq-b+1=2, ut sit b=1: (q-1), siet adz:  $(q-1)=zzdx+z^{(r+q-2):(q-1)}x^{\mu}dx$ .

Quare si in hac ultima separari possunt indeterminate, poterunt etiam separari in proposita (4).

- 3°. Problema ita potest proponi aliter [Fig. 11]. Data quavis curva AB [Ab], seu geomenica, seu mechanica, seu libera tantum manu sormata [non tamen linea reda, ut Braunius supponit in Problemate quod Carristo propositi] invenire lineam CD, cujus applicata DE ed subtangentem cam habeat rationem quam habet constans quadam ad DB vel Db. (\*)
- 4°. Si fit dy = adx + ydx: x + byydx:  $xx + cy^4dx$ :  $x^4$  &c. Posito y = xz, crit  $xdz + zdx = adx + zdx + bzzdx + cz^4dx + ez^4dx$  &c. hoc cft dz = adx: x + bzzdx:  $x + cz^4dx$ :  $x + cz^4dx$ : x + cz

(4) Vide pag. seq. tentamen solutionis æquationis  $dy = yydx + x^{\mu}dx$ , quæ issius  $dy = yydx + y^{\mu}x^{\mu}dx$  casus est. Non potuit autem æquatio  $ady = yydx + y^{\mu}x^{\mu}dx$  reduci ad præcedentem  $ady = ydx + by^{\mu}x^{\mu}dx$ . Poni enim debuisset bq = b + 1 = 1, id quod dedisset b = 0, &  $y = z^b = 1$ .

(\*) Vide Num. LXXII, pag.731, 732.

(\*) Sit  $a + bzz + cz^3 + cz^4 + &c = (a+z) \cdot (6+z) \cdot (7+z) \cdot (4+z)$ &c. ; &  $dx \cdot x = dz \cdot (a+bzz+cz^3 + cz^4 + &c.$ ) reduci poterit ad  $dx \cdot x = Adz \cdot (a+z) + Bdz \cdot (6+z) + &c.$ Edz:  $(7+z) + Edz \cdot (4+z) + &c.$ 

integrando,  $la^n + lx = Al(a+z) + Bl(x+z) + G(y+z) + G(y+z) + El(x+z) + El$ 

P70-

Ma CIE

# Propositio principalis aliter.

 $dy = ydx + bx^{n}dx$ . Pone y = pq, crit dy = pdq + qdp = pqdx+  $bx^{n}dx$ . Pone pdq = pqdx, unde dq: q = dx, & lq = x, & q = Nx; unde  $Nxdp = qdp = bx^{n}dx$ ; adeoque  $dp = bx^{n}dx: Nx$ , &  $p = \int (bx^{n}dx: Nx)$ , &  $y = pq = Nx\int (bx^{n}dx: Nx)$  (\*).

# Tentamen resolutionis Æquationis

 $dy = yydx + x^{\bullet}dx$ 

Fiat y = pq, crit  $dy = pdq + qdp = p^2q^2dx + x^mdx$ . Pone  $pdq = p^2q^2dx$ , crit  $dq : q^2 = pdx$ , & -1 : q = pdx : q = -1:  $\int pdx : ac - dp : \int pdx = x^mdx$ . Fone  $z = \int pdx : dz = pdx : dz$ :  $dx = p : ddz : dx = dp : - ddz : zdx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = x^mdx : dx = -dp : \int pdx = -dp : \int pdx = -dp : dx = -dp : \int pdx = -dp : dx = -dp : \int pdx = -dp : dx = -dp : \int pdx = -dp : dx = -dp : dx = -dp : \int pdx = -dp : dx = -dp : \int pdx = -dp : dx = -dp : \int pdx = -dp : dx =$ 

Posito z = Nx, crit  $ddx : z = dx^2$ .

S33353 2

Aliter.

eritque [\frac{1}{(\xi-z).(\chi+z).(\chi+z).&c.}
\frac{1}{(\xi-a).(\chi-a).(\chi-a).&c.}
\frac{1}{(\xi-a).(\chi-a).&c.}
\frac{1}{(\xi-a).(\chi-a).&c.}
\frac{1}{(\xi-a).(\chi-a).&c.}
\frac{1}{(\xi-a).(\chi-a).&c.}
\frac{1}{(\xi-c).(\chi-c).(\chi-c).&c.}
\frac{1}{(\xi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).&c.}
\frac{1}{(\xi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).&c.}
\frac{1}{(\xi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).(\chi-c).

Erud. 1702, p. 210, & 1703, pag. 19. seq. asque Motvagus in Mig-cell. Analys. Lib. II.

- (\*) Vid. N°. LXXII, pag. 733, Nota b.

No. CIII.

#### Aliter.

Pone y = -1: lz, crit  $[dy = ]dz: z(lz)^2 = dx: (lz)^2 + x^n dx = [yydx + x^n dx]$ ; hoc cft,  $dz = zdx + z(lz)^2 x^n dx$  (1).

### Aliter.

Pone iterum dz : z = dt (\*), erit  $dt = dx + ttx^{n}dx$ .

In equatione dy = yydx + xxdx, vel = ddz:  $z = xxdx^2$ ; Giponatur  $z = 1 - ax^4 + bx^8 - cx^{12} + ex^{16} - fx^{20}$  &c. inventur y = -dz:  $zdx = (+\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{3 \cdot 4 \cdot 7} + \frac{x^{11}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11} + \frac{x^{19}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 19}$  &c.):  $(+1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} + \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 16} + \frac{x^{16}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 15 \cdot 16}$  &c.), feu  $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{3^2 \cdot 7} + \frac{2x^{11}}{3^3 \cdot 7 \cdot 11} + \frac{13x^{15}}{3^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 11}$  &c. (-1)

(1°) Sed quo ducat hæc transmutatio, non video.

(k) Vel y = -1:t, & yy = 1:t, ac dy = dt:tt. His enim subfitutis, abit æquatio  $dy = yydx + x^{u}dx$ , in hanc  $dt = dx + ttx^{u}dx$ .

(1) Semper facile est valorem ipfius y invenire per Seriem infinitam; & hunc in finem plures dederunt methodos Analystæ. V.gr. quoniam æquationis dy = xxdx integrale esset  $y = \frac{1}{3}x^3$ , pone  $y = \frac{1}{3}x^3 + p$ , & dy =xxdx + dp, atque  $yy = \frac{1}{9}x^6 + \frac{3}{3}px^3 +$ pp; quibus substitutis,æquatio dy =yydx + xxdx mutatur in dp = $\frac{1}{9}x^6dx + \frac{3}{3}px^3dx + ppdx$ . Pone  $\frac{1}{9}x^6dx + \frac{3}{3}px^3dx + ppdx$ . Pone

facta habebis  $dq = \frac{2}{3^3 \cdot 7} x^{10} dx + \frac{1}{3^4 \cdot 7^2} x^{14} dx + \frac{2}{3} qx^3 dx + \frac{2}{3^2 \cdot 7} qx^7 dx + qq dx$ . Pone itaque  $q = \frac{2}{3^3 \cdot 7 \cdot 11} x^{11} + r$  &c. Igitur  $y = \frac{1}{3} xx + \frac{1}{3^2 \cdot 7} x^7 + \frac{2}{3^3 \cdot 7 \cdot 11} x^{11}$  &c.

Ast quæritur æquationis Solutio in terminis finitis. Eandem, multo post sata Auctoris, propositit Cel. Com. RICCATUS, in Act. Lips. Supp. Fom. VIII, pag. 72, quærens a Geometris quomodo in æq. xmdq = du + uudx: q, dato ad libitum exponente

.nente m, & facto'q == x\*, determi-. nandus fit valor exponentis n,ut suc-. cedat indeterminatarum separatio & æquationis constructio per quadraturas. Cui responsum protinus dedit Cel. Dan. BERNOULLI, ASt. Erud. 1725, pag. 473. Idem quoque, monente fratre Nicolao, animadvertit non separabiles solum, sed & integrabiles aut saltem ad circuli vel hyperbolæ quadraturam esse reducibiles æquationes, in casibus omnibus in quibus separabiles sunt indeterminatæ; id quod feliciter quoque effectum est a Cel. Goldbatch. Vid. Act. Acad. Petrop. Tom. I. pag. 185, 198. Horum inventa huc redeunt.

byyz<sup>n-1</sup> dz dy, quæ, faciendo y=
x:b, & ab = cc, mutabitur in

ccz<sup>m</sup> dz — xxz<sup>n-1</sup> dz = dx. Pone
x = cc:u, & ea convertetur in

hanc ccz<sup>n</sup> dz — uuz<sup>m</sup> dz = du,
quæ cum priori fimilis omnino fit,
nisi quod m & n — I transponuntur, concluditur quod, fi aliqua relatio inter m & n— I locum det
separationi indeterminatarum, relatio quæ nascitur scribendo m pro
x — I & n — 1 pro m, eidem separationi locum dabit.

2. Pone rurius  $x = Pz^p + ccz^q \cdot t$ ,

feu  $xx = PPz^{2p} + 2Pccz^{p+q} \cdot t + cc^{2q} \cdot t$ , &  $dx = Ppz^{p-1}dz + cc^{2q} \cdot t$ , &  $dx = Ppz^{p-1}dz + cc^{2q}dt \cdot t$ , factaque substitutione habebis  $cc^{2m}dz - PPz^{2p+n-1}dz - 2Pcc^{2p+q+n-1}dz$ 

:  $t-e^{+z^2q+n-1}dz$ :  $t=Ppz^{p-1}dz$  No. GIFI.  $+ceqz^{q-1}dz$ :  $t=ccz^qdt$ : tt. Sit  $-PPz^{2p+n-1}dz=Ppz^{p-1}dz$ . &  $-zPccz^{p+q+n-1}dz$ :  $t=ccqz^{q-1}dz$ : t, & invenies p=-n, P=n, & q=-2n. Unde, fi ponas x=nz-n+c:  $cz^{2n}$ : t, æquatio propofita mutabitur in  $ccz^{n}dz$ :  $t=-ccz^{n-1}dz$ :  $tt=-ccz^{n-1}dz$ :  $tt=-ccz^{n-1}dz$ : tt, in  $ccz^{n-1}dz$ :  $ttz^{m+2n}dz$ : tt, & tt: t

3. Quoniam igitur proposita reducibilis est, quando m = n - 1, erit quoque reducibilis si  $\mu = v - 1$ , hoc est si m = 1 - 1, aut si m = -3n - 1.

Ergo etiam si  $\mu = 3$ , -1, hoc est si -n -1 = -3 (m+2n+1) -1, aut si  $m = -\frac{5}{3}n$ 

Et pariter, fi  $\mu = \frac{5}{5}v - 1$ , hoc est, si  $-n - 1 = \frac{5}{5}(m + 2n + 1) - 1$ , aut si  $m = \frac{7}{5}n$ .

Generatim si m = -(p+2)n:p1; posito p numero impari quocunque.

4. Et per §. I, transponendo m & n-1, reducibilis etiam est æquatio, quando n-1=-(p+2). (m+1):p-1, hoc est, quando m=-pn:(p+2).

Ssssss 3 S. E.

No. CIII.

### Aliter.

Pone y = -1: lz, crit  $[dy = ]dz: z(lz)^2 = dx: (lz)^2 + x^u dx = [yydx + x^u dx]$ ; hoc cft,  $dz = zdx + z(lz)^2 x^u dx$  (1).

### Aliter.

Pone iterum dz : z = dt (k), erit  $dt = dx + ttx^{n}dx$ .

In equatione dy = yydx + xxdx, vel = ddz:  $z = xxdx^2$ ; Giponatur  $z = 1 - ax^4 + bx^8 - cx^{12} + ex^{16} - fx^{20}$  &c., invenitur y = -dz:  $zdx = (+\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{3.4.7} + \frac{x^{11}}{3.4.7.8.11}]$   $\frac{x^{15}}{3.4.7.8.11.12.15} + \frac{x^{19}}{3.4.7.8.11.12.15.16.19}$  &c., ):  $(+1 - \frac{x^4}{3.4.7.8.11.12.15.16}]$   $\frac{x^{16}}{3.4.7.8} + \frac{x^{12}}{3.4.7.8.11.12} + \frac{x^{16}}{3.4.7.8.11.12.15.16}$  &c., ), feu  $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{3^2.7} + \frac{2x^{11}}{3^3.7.11} + \frac{13x^{15}}{3^4.5.7.7.11}$  &c., (1)

(1) Sed quo ducat hæc transmutatio, non video.

(k) Vel y = -1:t, & yy = 1:t, ac dy = dt:tt. His enim subfitutis, abit æquatio  $dy = yydx + x^{u}dx$ , in hanc  $dt = dx + ttx^{u}dx$ .

(1) Semper facile est valorem ipfius y invenire per Seriem infinitam; & hunc in finem plures dederunt methodos Analystæ. V.gr. quoniam æquationis dy = xxdx integrale esset  $y = \frac{1}{3}x^3$ , pone  $y = \frac{1}{3}x^3 + p$ , &  $dy = \frac{1}{3}x^3$ , pone  $y = \frac{1}{9}x^5 + \frac{2}{3}px^3 + p$ ; quibus substitutis,æquatio  $dy = \frac{1}{3}x^6dx + \frac{2}{3}px^3dx + ppdx$ . Pone  $y = \frac{1}{3}x^6dx + \frac{2}{3}px^3dx + ppdx$ . Pone  $y = \frac{1}{3}x^7 + q$ , & substitutione

facta habebis  $dq = \frac{2}{3^3 \cdot 7} x^{10} dx + \frac{1}{3^4 \cdot 7^2} x^{14} dx + \frac{2}{3} qx^3 dx + \frac{2}{3^2 \cdot 7} qx^7 dx + qq dx$ . Pone itaque  $q = \frac{2}{3^3 \cdot 7 \cdot 11} x^{11} + r$  &c. Igitur  $y = \frac{1}{3} xx + \frac{1}{3^2 \cdot 7} x^7 + \frac{2}{3^3 \cdot 7 \cdot 11} x^{11}$  &c.

Ast quæritur æquationis Solutio in terminis sinitis. Eandem, multo post sata Auctoris, proposuit Cel. Com. RICCATUS, in Att. Lips. Supp. Fom. VIII, pag. 72, quærens a Geometris quomodo in æq. xmdq du \taudx: q, dato ad libitum exponente

nente m, & facto q == x\*, determi-. mandus fit valor exponentis n,ut fuc-. cedat indeterminatarum separatio & æquationis constructio per quadraturas. Cui responsum protinus dedit Cel. Dan. BERNOULLI, All. Erud. 1725, pag. 473. Idem quoque, monente fratre Nicolao, animadvertit non separabiles solum, sed & integrabiles aut saltem ad circuli vel hyperbolæ quadraturam esse reducibiles æquationes, in casibus omnibus in quibus separabiles sunt indeterminatæ; id quod seliciter quoque effectum est a Cel. GOLDBATCH. Vid. Act. Acad. Petrop. Tom. I. pag. 185, 198. Horum inventa huc redeunt.

byyz<sup>n-1</sup> dz = dy, quæ, faciendo y=
x:b, & ab = cc, mutabitur in
ccz<sup>m</sup> dz - xxz<sup>n-1</sup> dz = dx. Pone
x = cc:u, & ca convertetur in
hanc ccz<sup>n-1</sup> dx - mx dz = du,
quæ gum priori fimilis omnino sit,
nisi quod m & n-1 transponuntur, concluditur quod, si aliqua relatio inter m & n-1 locum det
separationi indeterminatarum, relatio quæ nascitur scribendo m pro
x - 1 & n-1 pro m, eidem separationi locum dabit.

2. Pone rursus  $x = Pz^p + ccz^q \cdot t$ ,

seu  $xx = PPz^{2p} + 2Pccz^{p+q} \cdot t + ccz^q \cdot t$ , &  $dx = Ppz^{p-1}dz + ccz^q \cdot t$ , factaque substitutione habebis  $ccz^m dz - PPz^{2p+n-1}dz - 2Pccz^{p+q+n-1}dz$ 

:  $t - c^{+}z^{2q+n-1}dz$ :  $t - ccz^{q}dt$ : tt. Sit  $+ ccqz^{q-1}dz$ :  $t - ccz^{q}dt$ : tt. Sit  $- PPz^{2p+n-1}dz - Ppz^{p-1}dz$ .

&  $- zPccz^{p+q+n-1}dz$ :  $t - ccz^{q}dt$ : t.

ccqz<sup>q</sup> - dz: t, & invenies p - m, P = m, & q = -2m. Unde, fi ponas x = nz - + ccz - 2m: t, æquatio propofita mutabitur in  $ccz^{-n}dz$   $- c^{+}z^{-3n-1}dz$ :  $tt = -ccz^{-2n}dt$ : tt, aut, dividendo per  $-ccz^{-2n}dt$ : tt, aut, dividendo per  $-ccz^{-2n}dt$ : tt, in  $ccz^{-n-1}dz$   $- ttz^{m+2n}dz$  - dt,

vel, faciendo p = -m-1, &  $- ccz^{-n}dz$   $ttz^{-n}dz = -m-1$ , in  $- ccz^{n}dz$ eff fimilis.

2. Ouoniam igitut propofita re-

3. Quoniam igitur proposita reducibilis est, quando m = n - 1, erit quoque reducibilis si  $\mu = v - 1$ , hoc est si m = 1 - 1, aut si m = -3n - 1.

Ergo etiam si  $\mu = 3 \cdot -1$ , hoc est si  $-n - r = -3 \cdot (m + 2n + 1) - 1$ , aut si  $m = -\frac{2}{3}n$ 

Et pariter, fi  $\mu = \frac{5}{5}v - 1$ , hoc est, si  $-n - 1 = \frac{5}{5}(m + 2n + 1) - 1$ , aut si  $m = \frac{7}{5}n$ .

Generatim si m = (p+2)n:p1, posito p numero impari quocunque.

4. Et per §. I, transponendo m & n-1, reducibilis etiam est æquatio, quando n-1-(p+2). (m+1):p-1, hoc est, quando m=-pn:(p+2)...

Sssss 3 g. E.-

iiz n: p-1 dz = di. In qua, si cc positiva sit quantitas, poni potest primo i constans, atque di = 0, quo sit cc - ii = 0, vel i = c.

Deinde erit z - n: p-1 dz - di: (cc -ii), seu  $- p_z - n: p - 1$  dz - di: (cc -ii), seu  $- p_z - n: p - 1$  dz - di: (cc -ii), seu  $- p_z - n: p - 1$  di (cc -ii) uterque semi-axis est c, tangens i. Igitur i vel est constans = c, vel est tangens sectoris æqual  $- pc^3 z - n: p$  sumti in hyperbola æquilatera cujus semi-axis c.

At a ce negativa sit quantitas, i non potest poni constant, effet enem = v-c, hoc est, imaginaria; sed aquatio reducitur ad 2 --- dis (ce-+ #), seu --- ? 2 rem circuli cujus radius e, tangene i. Est igitur i tangene sectoris -- n: P sumpti in circulo cujus radius est c. Ergo qualiscunque sit c, erit i vel constans & = c, vel data in z per quadraturam circuli vel hyperbola.  $(\frac{p-4}{p}nz^{-(p-4)n:p}+ccz^{-2(p-4)}$ Quæ tractio composita ad simplicen facile reducitur. Exer-

Exemption. Sit 
$$ccz$$
 $= xxz^{n-1} dz = dx$ , whi  $p = 5$ ; crit  $x = \frac{1}{2}nx^{n-1} + \frac{ccz^{-2n}}{2}nx^{-n} + \frac{ccz^{-2n}}{2}nx^{-n} + \frac{ccz^{-n}}{2}nx^{-n} + \frac{ccz^{-n}}{2$ 

I de 
$$yyz$$
  $pn:(p+2)-1$   $dz = dy$ , seu, No. CIII...

[ faciendo  $pn:(p+2)=m$ ]

 $c \in z$   $(p+2)m:p-1$   $dz$ 
 $yyz^{m-1}dz = dy$ , quo ipso ad priorem formam reducta est; & erit  $x = z^{-1}$ 
 $cc: y = cc: (mz^{-m} + ccz^{-2m}: (p-2)m:p$  &c.)

[  $p$  ]

7 Denique non omittendum Cel. EULERUM in Alis Acad. Petrop. Tom. VI, pag. 231, dedisse æquationis hujus constructionem universalem, singulari quadam & sibi propria methodo, sed nimium longa quam ut hie inseri posst.

## ARTICUL. XIII.

De Celeritate & Declinatione [Dérive]
Navis.

SIt [Fig. 13] AC, Navis cujus prora directa in D; AB, Navis cujus prora directa in M; AD, directio venti, quem Velum in utraque Nave excipiat ad angulos rectos; AF, cursus navis AB.

Esto Sinus totus, & simul celeritas venti = AD = a

Celeritas navis AC = AE = y, AL = p

Longit. navis = g

No. CIII. qua navis AB se subducit vento; adeoque GD celeritas reliqua in navem efficax, uti ED-2, celeritas venti agens in navem AC.

#### LEMMA FUNDAMENTALE.

In maximis Navium celeritatibus, relistentiæ aquæ sunt ut vires quibus Naves impelluntur in cam partem e qua ipsis refistitur (\*).

Resistentiæ autem componuntur ex lateribus Navium aquæ occurrentibus, & quadratis celeritatum Navium in illas partes ad quas refiftuntur ( b).

Vires vero, ex quadratis celeritatum venti in Naves agentium, & reciprocis sinubus angulorum venti & plagarum ad quas refistitur.

Jam cum celeritas Navis AB sit AF, erit celeritas illa qua tendit versus L = AH, atque illa qua tendit versus M = AL Unde, per Lemma præcedens, erit [ vocando quantitates ut supra dictum  $g:h+H^2:Al^2=GD^2:GD^2+p:q$ , id est,  $gAH^2$ :  $hAI^2 = p \cdot q$ , seu  $AH \sqrt{g} \cdot AI \sqrt{h} = \sqrt{p} \cdot \sqrt{q}$ , id est,  $AH \cdot AI$  $=\sqrt{(p:g)}:\sqrt{(q:h)}=\sqrt{ph}:\sqrt{qg};$  adeoque si p:q=h:g. erit AH: AI = p: q. Unde constat, si DA in directum ipsi BA diagonali Navis, hoc est, st AM: MD = long. Navis: latitud. Navis, lineam AF coincidere cum ipsa AD.

Porro, cum inventum sit AH: A1  $= \sqrt{ph} \cdot \sqrt{qg}$ , crit AH<sup>2</sup>:  $AI^2 = ph : qg & AF^2[AH^2 + AI^2] : AH^2 = ph + qg : ph . &$ AF [z]: AH  $= \sqrt{(ph+gg)}$ :  $\sqrt{ph}$ ; unde AH  $= z\sqrt{ph}$ :  $\sqrt{(ph+gg)}$ +gg). Pariter  $AF^2: AI^2 = ph + gg: gg & AF[z]: AI = \sqrt{(ph)}$ +gg):  $\sqrt{gg}$ ; unde AI  $= z\sqrt{gg}$ :  $\sqrt{(ph+gg)}$ .

Scd

(\*) Sunt enim, in casu velocita- maxima, contra hypothesim. superaret relistentiam, augeretur navis celeritas, atque ideo non effet

tum maximarum, resistentiæ æquales (\*) Sequitur ex principiis Meviribus impellentibus. Nam si vis chanicis. Vid. Num. LXVI, pag. 659, & Ni. LVI, Nota u, pag. 562.

Sed AF [z]: AH [z] ph: /(ph + gg)] = Sinus totus [a]: Si. No. SHE. num ang. FAI  $[a\sqrt{ph}: \sqrt{(ph+gg)}]$ . Hinc, quia Sinus anguli DAM = p quoque datur, dabitur queque Sinus complementi anguli relidui FAD, quippe qui æquatur summæ rectanguli sub stmibus rectis angulor. DAM, FAI, & rectanguli fub finibus compleusensorum corundem divisæ per radium (e). Invenietur ergo Sinus complementi ang. FAD  $= (p \sqrt{ph} + q \sqrt{qg}) : \sqrt{(ph + q \sqrt{qg})} = \sqrt{(ph + q$ 28). Unde Sinus totus [ 4 ]: Sinum compl. anguli FAD [ (p/ph +9/8): \((ph+8)) = AF[z]: AG[(pc/ph+qz/98):  $a\sqrt{(ph+qg)}$ , & GD [AD—AG] =  $(aa\sqrt{(ph+qg)}$  per/ph — qer/gg): av (ph+gg). Quare, per Lemma promisfum, Latit. Navis AC [b]: Latit. Navis AB[b] + Quad. celerit. Navis AC[77]: Quadr. celerit. Navis per AM [9822: (ph +qg)]==ED<sup>2</sup>[(a-q)<sup>2</sup>]:GD<sup>2</sup>[( $aa\sqrt{ph}+qg$ ) -  $pa\sqrt{ph}$  $--q \sqrt{qg}$ :  $(aapb+aagg)+AD[a]:AM[q], hot cft <math>\gamma y:$ ggez = a(a-2)2: q(aa√(ph+qg) — pz√pb — qz√qg)\*. Unde ph+98 aaph + aagg  $yy \cdot gez = a^*(a - y)^* (aa\sqrt{pb} + qg) - pz\sqrt{pb} - qz\sqrt{qg})^*;$ Icu y:  $z \neq g = (aa - ay) \sqrt{a}$ :  $aa \sqrt{(ph + qg)} - pz \sqrt{ph} - qz \sqrt{qg}$ .  $\forall cl \ y : z = (aa - ay) \sqrt{ag}$ ;  $aa \sqrt{(ph + qg)} - pz\sqrt{ph} - qz\sqrt{qg}$ ; unde  $z = aay \sqrt{(ph + gg)}$ :  $((aa - ay) \sqrt{ag + py} \sqrt{ph + qy} \sqrt{gg})$ . Hinc  $y: z = (aa - ay) \sqrt{ag + py} \sqrt{ph + qy} \sqrt{gg}: aa \sqrt{(ph + gg)}$ Atqui, per antea demonstrata (4)  $j = a\sqrt{m} : (\sqrt{r} + \sqrt{m})$ ; unde s crit as  $\sqrt{(phm + qgm)}$ :  $(a\sqrt{agr} + p\sqrt{phm} + g\sqrt{qgm})$ . Jam. in calle superiori p:q=b:g, reperitor  $e=a\sqrt{m}:(\sqrt{ggr}:\sqrt{(gg$  $+bh)+\sqrt{m}>a\sqrt{m}:(\sqrt{r}+\sqrt{m})=y$ . Unde Paradoxum fluit, quod tum Navis AB celeritas major sit per AF, quam ip-Sius AC per AD (°).

Imo etiam si p:q=2h:g, vel p:q < 2h:g, erit z > y.

NB. Si a=1=m,  $\sqrt{r}=29$ , g=10, h=1, erit proxime s:y=401:400 (°),

Fac. Bernoulli Opera.

Tette Addition

(\*) Vid. No. LXVII, pag. 668.

(\*) Vid. No. LXXII, pag. 738.

(4) No. LXVI, pag. 659, & infras Sod inite calculo reperio potius 2.:

Art. XVIII.

7=

No. CIII. qua navis AB se subducit vento; adeoque GD celeritas reliqua in navem efficax, uti ED-4-7, celeritas venti agens in navem AC.

### TEMMA FUNDAMENTALE.

In maximis Navium celeritatibus, relistentiæ aquæ sunt ut vires quibus Naves impelluntur in cam partem e qua ipsis refistitur (\*).

Resistentiæ autem componuntur ex lateribus Navium aquæ occurrentibus, & quadratis celeritatum Navium in illas partes ad quas refiftuntur (b).

Vires vero, ex quadratis celeritatum venti in Naves agentium, & reciprocis finubus angulorum venti & plagarum ad quas refistitur.

Jam cum celeritas Navis AB sit AF, erit celeritas illa qua tendit versus L AH, atque illa qua tendit versus M AL Unde, per Lemma præcedens, erit [ vocando quantitates ut supra dictum  $g: h + H^2: Al^2 = GD^2: GD^2 + p: q$ , id est,  $gAH^2$ :  $hAI' = p \cdot q$ , see  $AH \sqrt{g} \cdot AI \sqrt{h} = \sqrt{p} \cdot \sqrt{q}$ , id eft,  $AH \cdot AI$  $= \sqrt{(p:g)}$ :  $\sqrt{(q:h)} = \sqrt{ph}$ :  $\sqrt{qg}$ ; adeoque si p:q = h:g. erit AH: AI \_\_\_\_\_ ?. q. Unde constat, si DA in directum ipsi BA diagonali Navis, hoc est, si AM: MD = long. Navis: latitud. Navis, lineam AF coincidere cum ipsa AD.

Porro, cum inventum fit AH: AI  $= \sqrt{ph} : \sqrt{qg}$ , erit AH<sup>2</sup>:  $AI^2 = ph : qg & AF^2[AH^2 + AI^2] : AH^2 = ph + qg : ph . &$ AF [z]: AH  $= \sqrt{(ph + gg)}$ :  $\sqrt{ph}$ ; unde AH  $= z\sqrt{ph}$ :  $\sqrt{(ph)}$ +gg). Pariter  $AF^2: AI^2 = ph + gg: gg & AF[z]: AI = \sqrt{(ph)}$ +qg):  $\sqrt{qg}$ ; unde AI  $= z\sqrt{qg}$ :  $\sqrt{(ph+qg)}$ .

Sed

(\*) Sunt enim, in casu velocita- .maxima, contra hypothesim. superaret resistentiam, augeretur & Ni. LVI, Nota u, pag. 562. navis celeritas, atque ideo non esset

tum maximarum, resistentiæ æquales (\*) Sequitur ex principiis Meviribus impellentibus. Nam si vis chanicis. Vid. Num. LXVI, pag. 659,

Sed AF [z]: AH [z/ph: /(ph+gg)] = Sinus totus [a]: Si. No. CILL. num ang. FAI  $[a \lor ph : \lor (ph + qg)]$ . Hinc, quia Sinus anguli DAM = p quoque datur, dabitur queque Sinus complementi anguli relidui FAD, quippe qui æquatur summæ rectanguli sub stmibus rechis angulor. DAM, FAI, & rectanguli fub finibus complemensorum corundem divisæ per radium (e). Invenietur ergo Sinus complementi ang. FAD  $= (p \sqrt{ph} + q \sqrt{qg}) : \sqrt{(ph + q \sqrt{qg})} = \sqrt{(ph + q$ 28). Unde Sinus totus [4]: Sinum compl. anguli FAD [(p/ph  $+q\sqrt{g}$ ):  $\sqrt{(ph+g)} = AF[z]: AG[(pz\sqrt{ph+qz}\sqrt{qg}):$  $a\sqrt{(ph+qg)}$ , & GD [AD—AG] =  $(aa\sqrt{(ph+qg)}$  proph — gryg): A (ph + g). Quare, per Lemma premisfum, Latit. Navis AC [b]: Latit. Navis AB[b] + Quad. celerit. Navis AC[37]: Quadr. celerit. Navis per AM [ 98 nz: (ph +qg) =  $ED^2[(a-y)^2]:GD^2[(aa+(ph+qg)-pe+ph)]$ --- 92 (4g)2: (asph + asqg) + AD[a]: AM[q], hoe cft 7y:  $\frac{qgzz}{z} = a(a-y)^2 \cdot \frac{q(ax/(pb+qg)-pz\sqrt{pb-qz\sqrt{qg}})^2}{2} \cdot \text{Undc}$ ph+98  $yy \cdot gez = a^*(a - y)^* (aa \sqrt{(ph)} + qg) - pz\sqrt{ph} - qz\sqrt{qg})^*;$ Icu y:  $z \neq g = (aa - ay) \sqrt{a}$ :  $aa \sqrt{(ph + gg)} - pz\sqrt{ph} - qz\sqrt{gg}$ .  $\forall cl \ y : z = (aa - ay) \sqrt{ag}$ :  $aa \sqrt{(ph + qg)} - pz\sqrt{ph} - qz\sqrt{qg}$ : unde = = aby \(ph + 9g): ((aa -- ay) \dag + py\ph + 9y\98). Hinc  $y: z = (aa - ay) \sqrt{ag + py} \sqrt{ph + qy} \sqrt{qg} : aa \sqrt{(ph + qg)}$ Atqui, per antea demonstrata (4)  $j = a\sqrt{m} : (\sqrt{r} + \sqrt{m})$ ; unde s crit as  $\sqrt{(phm + qgm)}$ :  $(a\sqrt{agr + p\sqrt{phm} + g\sqrt{qgm}})$ . Jam. in calu superiori p: q = b:g, reperitur z = a/w: (/ggr: / (gg  $+hh)+\sqrt{m}$  >  $a\sqrt{m}$ :  $(\sqrt{r}+\sqrt{m})=y$ . Unde Paradoxum fluit, quad tum Navis AB celerius major sit per AF, quam ipfius AC per AD (\*).

Imo etiam si p: q = 2h:g, vel p: q < 2h:g, erit z > y.

NB. Si a = 1 = m, \( r = 29 \), g = 10, b = 1, erit proxime x: y = 401: 400 (°).

Fac. Bernoulli Opera.

Tettet

Addition

(\*) Vid. No. LXVII, pag. 668.

(\*) Vid. No. LXXII, pag. 738.

(4) No. LXVI, pag. 679. Scinfrs Sod inite calculo reperio poties 2.:

Art. XVIII.

No. CIII.

## ADDITIO AD ART. XIII.

Aliter & evidentius res ita concipitur: Si Navis AB movetur per AF, tantumdem est, ac si quiescentem Navem aqua oblique secundum rectam FA allucret; quo pacto ejus latera premit vi ex lateribus & quadratis Sinuum obliquitatis composita, ut antea.

## THEOREMA GENERALE.

Sit Figura quæcunque ABC [ Fig. 14], ad quam allidat oblique fluidum EB; quæratur BD directio media, per quam Figura post impulsum feratur: eritque hac illa seçundum quam conatu contrario impelli debet Figura, fi motus sit sistendus Igitur, reciproce, si Navis ABC impellatur a vento secundum recham DB, resisteur ei secundum BE, hoc est, secundum hanc feretur Navis.

E quo principio supputari potest via cujusvis Figuræ in fluido oblique impulsæ. Ex. gr. si Navis habeat figuram trianguli isolcelis ABC [ Fig. 15], cujus prora sit A, & axis [la quille] AF, venti directio AH (\*), navis via AG; sunto AD, AE perpendiculares ipsis AB, AC, & GD, GE perpendiculares ipsis AD, AE, sed HI, HL parallelæ ipsis AE, AD. Erit, per Lemma, AD2: AE2 A1: AL = Sin. ang. HAL: Sin. ang. HAI; hoc cst, crit Quadr. Sin. ang. AGD [compl. GAD]: Quadr. Sin:

$$y = 201$$
: 200, quam proxime. Nam = 603: 600 quam prox. = 201:  
 $y = \frac{1}{29+1} = \frac{1}{30} & z = \frac{200}{100}$ . Discrimen non est magni momenti.

29/(100:101)+1 29×(200:201)+1 quam prox.  $=\frac{201}{6001}$ . Igitur  $= 30 \times 201:600 = 6031:6001$ 

200. Discrimen non est magni momenti

(\*) Per directionem venti hic non intelligitur linez venti; sed directio media vis motricis velum une pellentis:

Sin. ang. AGE [compl. GAE] = Sin. ang. HAL: Sin. ang. No. CIII. HAL, Hinc fi AH directio venti in directum est ipsi AI, crit via Navis AG in directum ipsi CA.

### REGULA GENERALIS.

Pro declinatione Nuvium quarumvis figurarum.

. Sit BA6 [Fig. 16] Figura quacunque, axis [la quille] AFI, aquæ directio CE [62] angulum cum axe constituens GFP [ 70 m ]; carve in C [x] perpendiculares CM [x4]. Sunto autem AH = x, HC=y, AC=s, FP=d, GP=p, FG =  $q = \sqrt{(\kappa a - pp)}$ . Erit GP[p]: FG[q]=CL[dy]: FL [qdy:p]; ED=qdy:p+dx, &  $\omega = ydy$ :p-dx. CD vel  $z\omega$  [ds]: ED vel  $\omega$  [qdy:p=dx] = Sin. ang. CED vel  $z\omega$  [p]: Sin. ang. ECD vel ex [ qdy ±pdx ]. Rursus, Quadr. Sin. tot. [an]: Quadr. Sin. ang. ECD vel  $ex\delta \left[\frac{(qdy + pdx)^2}{dx}\right] = CD$  vel xd [ds]: vim qua CD vel xd premitur ab aqua ad perpendiculum CM vel  $x\mu \left[\frac{qqdy^2 \pm zpqdydx + ppdx^2}{2}\right]$ hæc vis per CM aut zu, & resolvatur in duas, axi perpendicu-Iarem CN seu z, & parallelam NM seu , quo facto, erit CD vel  $x\delta [ds]$ : LD vel  $\lambda\delta [dx] = CM$  vel  $x\omega$  $\frac{qqdy^2 \pm 2pqdydx + ppdx^2}{qqds}$ ]: CN feu w [  $\frac{qqdxdy^2 \pm 2pqdydx^4 + ppdx^3}{qqds^2}$ Item CD vel wo [ds]: CL vel un [dy] = CM vel un [ \frac{qqdy^2 \pm 2pqdxdy + ppdx^2}{aads}]: \text{NM vel vu} [ \frac{qqdy^3 \pm 2pqdxdy^2 + ppdx^2 dy}{aads^2}] unde CN - xv = 4pgdx2dy: aads2. & NM + v \( = (2ggdy2+ 2ppdx2dy): aads2 (1). Repræsententur omnia CN — xv, seu Tettet 3

(b) Hoc ratiocinium non fine limitatione verum est. Supponit enim into:

No. CIII.

## ADDITIO ADART. XIII.

Aliter & evidentius res ita concipitur: Si Navis AB movetur per AF, tantumdem est, ac si quiescentem Navem aqua oblique secundum rectam FA allueret; quo pacto ejus latera premit vi ex lateribus & quadratis Sinuum obliquitatis composita, ut antea.

## THEOREMA GENERALE.

Sit Figura quæcunque ABC [Fig. 14], ad quam allidat oblique fluidum EB; quæratur BD directio media, per quam Figura post impulsum seratur: eritque hæc illa secundam quam conatu contrario impelli debet Figura, si motus sit sistendus. Igitur, reciproce, si Navis ABC impellatur a vento secundum rectam DB, resistetur ei secundum BE, hoc est, secundum hanc seretur Navis.

E quo principio supputari potest via cujus vis Figuræ in fluido oblique impulsæ. Ex. gr. si Navis habeat siguram trianguli isoscelis ABC [Fig. 15], cujus prora sit A, & axis [la quille] AF, venti directio AH (\*), navis via AG; sunto AD, AE perpendiculares ipsis AB, AC, & GD, GE perpendiculares ipsis AD, AE, sed HI, HL parallelæ ipsis AE, AD. Erit, per Lemma, AD<sup>2</sup>: AE<sup>2</sup>=Al: AL = Sin. ang. HAL: Sin. ang. HAI; hoc est, erit Quadr. Sin. ang. AGD [compl. GAD]: Quadr. Sin.

$$y = 201 : 200$$
, quam proxime. Nam  
 $y = \frac{1}{29+1} = \frac{1}{30} & z = \frac{1}{1}$ 

 $\frac{29\sqrt{(100:101)+1}}{29\times(200:201)+1}$ quam prox. =  $\frac{201}{6001}$ . Igitur z:y=  $30\times201:600$  = 6031:6001

= 603: 600 quam prox = 201: 200. Discrimen non est magni momenti.

(\*) Per directionem venti hic non intelligitur linea venti; sed directio media vie motricit velum impellentis: Sin. ang. AGE [compl. GAE] = Sin. ang. HAL: Sin. ang. No. CIII. HAL, Hinc si AH directio venti in directum est ipsi AI, crit via Navis AG in directum ipsi CA.

### REGULA GENERALIS.

Pro declinatione Navium quarunovis figurarum.

Sit, BA6 [ Fig. 16] Figura quæcunque, axis [ la quille ] AFI, aquæ directio CE [sx] angulum cum axe constituens GFP [ your ]; carve in C [x] perpendiculares CM [xu]. Sunto autem AH = x, HC = y, AC = s, FP = x, GP = p, FG  $=q=\sqrt{(\pi a-pp)}$ . Erit GP [p]: FG[q]=CL[dj]: EL[qdy:p]; ED  $\Longrightarrow$  qdy: p + dx, & \*\* = qdy: p - dx.  $\stackrel{\bullet}{\bullet}$ D vel \*\* of [ds]: ED vel \*\* of [qdy: p = dx]  $\Longrightarrow$  Sin. ang. CED vel \*\* of [p]: Sin. ang. ECD vel end [ qdy ±pdx ]. Rursus, Quadr. Sin. tot. [aa]: Quadr. Sin. ang. ECD vel ex  $\delta \left[\frac{(qdy \pm pdx)^2}{2}\right] = CD$  vel xd [ds]: vim qua CD vel xd premitur ab aqua ad perpendiculum CM vel  $x \mu \left[ \frac{qqdy^2 \pm 2pqdydx + ppdx^2}{2} \right]$ ---]. Repræsentetur hæc vis per CM aut xu, & resolvatur in duas, axi perpendicularem CN seu z, & parallelam NM seu , quo facto, crit CD vel  $x\delta$  [ds]: LD vel  $\lambda\delta$  [dx] = CM vel  $x\omega$  $\frac{qqdy^2 \pm 2pqdydx + ppdx^2}{qqds}$ ]: CN feu  $nr \left[ \frac{qqdxdy^2 \pm 2pqdydx^2 + ppdx^2}{qqds^2} \right]$ Item CD vel xo [ds]: CL vel nh [dy] = CM vel nn [ \frac{qqdy^2 \pm 2pqdxdy + ppdx^2}{aads}]: \text{NM vel vu} [ \frac{qqdy^3 \pm 2pqdxdy^2 + ppdx^2 dy}{aads^2}] unde CN  $-xv = 4pqdx^2dy$ : aads<sup>2</sup>, & NM  $+v\mu = (2qqdy^2 +$ 2ppdx2dy): aads2 (1). Repræiententur omnia CN — 21, seu Tettet 3

(b) Hoc ratiocinium non fine limitatione verum est. Supponit enim into:

No. CIII.  $\frac{4pq}{aa} \frac{dx^2}{ds^2}$  per AS, & omnia NM+ $v_M$ , feu  $\frac{aqq}{aa} \int \frac{dy^2}{ds^2} + \frac{2pp}{aa} \int \frac{dx^2}{ds^2}$  per ST; crit AT, per Theor. præced. directio venti, quæ oum data sit, vocatur AS: ST = a:g; unde site  $a:g = \frac{4pq}{aa} \int \frac{dx^2}{ds^2} : \frac{2qq}{aa} \int \frac{dy^2}{ds^2} + \frac{2pp}{aa} \int \frac{dx^2}{ds^2}$ . Ponatur  $\int (dx^2dy:ds^2) = m$ . &  $\int (dy^2:ds^2) = m$ . erit  $a:g = \frac{4pgm}{aa} : \frac{2qqn+2ppm}{aa} = 2pqm:qqn$ + ppm: ideoque 2gmpq = anqq + ampp. & substituto valore insus  $q:2gmp\sqrt{(aa-pp)} = a^2n - anpp + ampp = [posito m - m=v] a^2n+arpp$ . & quadrando  $4aaggmmpp - 4ggmmp^2 = a^2nv + 2a^2nv + arpp + aarpp^2$ . Hinc.  $(aavv + 4ggmm)p^2 = (4aaggmm - 2a^2nv)pp - a^2nn$ . &  $p^2 = \frac{4aaggmm - 2a^2nv}{aavr + 4ggmm}$ ?  $\frac{a^2nn}{aavr + 4ggmm} : pp = (2aaggmm - a^2nv \pm 2aagm\sqrt{(ggmm - aamn)}): (aavr + 4ggmm) & p = a\sqrt{(2ggmm - aamn)}$ 

integram Figuram BAC impulsui aquæ expositam esse ex utraque parte axis AFI; quod sepius non contingit. Finge enim rectam \$0.00, \$4000 parallela est directioni aquæ, tangere curvam in \$0000 jost arcus As ab aqua premetur, reliqua parte \$0000 nullum impetum sustinente; dum ab altera parte axis, integer arcus AB impulsui aquæ exponitur; quo su, ut abscissa x & applicatæ, non habeant utrinque eundem valosem;

quippe pro ultima x in figura IAB fumi debet AI; sed in figura IA6 duntaxat AH; quibus respondent ultima y, IB & Hs. Tali igitur in casu pro CN—ne non potest scribi 4 pqdx²dy: a a ds², nec (2qqdy²+2ppdx²dy): aads² pro NM+sp.

Sed pleniorem & faciliorem materize hujus tractationem vide in Jose Bernouig. 1 Theoria Mamaria nautica, Gallice scripta, Cap. IX. & fug.

**ARTL** 

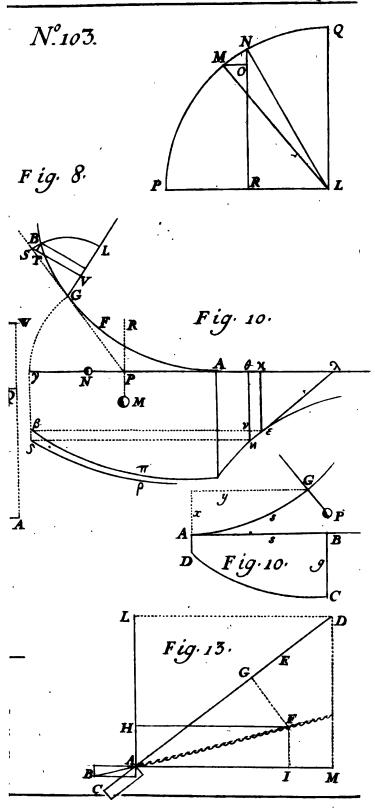

## ARTICUL. XIV.

Invenire Curvam quam format radius lucis per aerem, qui inæqualis densitatis est, ad oculum nostrum delatus.

Confer. Nu. LXXV, pag. 774.

PRimo investigandum qua proportione decrescat versus superiora aeris densitas. Hæe autem proportionalis est ipsi ponderi, hoc est, quantitati aeris incumbenti: quare si ACF [Fig. 27] sit aeris altitudo, AB ejus densitas in loco A, CD in loco C, &c. erit, utique spatium ABEFA aeris pondus, seu quantitas incumbens loco A, & CDEFC ejus pondus incumbens loco C (\*); unde AB: CD = ABEFA: CDEFC; quæ est proprietas Logarithmicæ \*, cujus applicatæ AB, CD, NO, &c. respective proportionales sunt areis ABEFA, CDEFC, NOEFN, &c.

Jam si IHG curva sit radius refractus, ejusque æquales particulæ infinite parvæ IH, HG: refringi debet radius IH in H, Tttttt 3

(\*) Si enim CN fit altitudo columnæ aereæ infinite parvæ, erit quantitas aeris illa columna contenti in ratione composita voluminis, sive altitudinis CN, & densitatis CD; hoc est, ut spatium infinite parvum CDONC: per consequens tota quantitas aeris loco Cincumbentis, ut omnia spatia CDONC, NOQPN, &c. id est, ut area CDEFC. (\*) Sit AC = x, CD = 2, & fi CD [z] proportionalis ponatur areæ CDEFC; hoc est si ponatur bz = CDEFC, erit bdz = CDONC = zdx. Igitur z = bdz: dx, quæ est æquatio Logarithmicæ, enjus subtangens = b. Nam bdz: dx = z. dat bdz: z = dx, & integrando k = x. Igitur x [AC] est logarithmus ipsius z [CD],

No. CIII. ex lege refractionis, ita, ut sinus angulorum incidentia & resta ctionis HM, GL, reciproce fint ut aeris densitates CD, NO. Quare MH×NO=LG×CD; unde si CG=1, CD=2, CN = dx, HG vel IH constant; erit constant constant rectangulo; vel polito z = adz : dx [ex natura Logarithmica (\*)] erit dz: dx == ds: dy; unde cum ds semper major sit quam dy, curva non potest attolli altius, quam e regione loci ubi dx incipit superare dz (c).

Si QP, QN, DC, non densitates, sed raritates aeris significarent; illæ istis reciproce proportionales forent; sed eadem foret Logarithmica, situ inverso, angustior infra &c. Sit igitur AF Fig. 18 Logarithmica, cujus applicate AC, FG, &c. repræsentant aeris raritates in locis C, G, &c. CG ejus asymptotos, AC applicate equalis subtangenti = a, CG abscissa = x, GH \_\_\_\_\_, FG \_\_\_ z. Jam quia sinus angulorum incidentiæ & refrastionis sunt ût aeris raritates, & hæ ut applicatæ Logarithmicæ, erit ratio z ad dy constans = a : ds (d); hoc est, z = ady : ds, dz = addy: ds, proinde z: dz = [ob Logarithm. = a: dx = dy : ddy; quare addy dx = dx dy. Ad quam æquationem construendam, resumatur equatio z = ady : ds, sive zds = ady; unde  $aady^2 = zzds^2 = zzdx^2 + zzdy^2 = [ob zdx = -adz]$  $aadz^2 + zzdy^2$ , five  $aady^2 - zzdy^2 = aadz^2$ , hinc dy = -

- (b) Potuisset poni generalius z= bdz: dx pro æquatione Logarithmicæ; nam non necesse est, ut ejus subtangens sit æqualis quantitati a, quæ in æquatione præcedente z dy ads pro constante adhibita fuit. Hinc fluit Nota sequens c.
- Quamvis de semper major sit quam dy, curva tamen potest attolli altius quam e regione loci ubi dx incipit superare dz. Nam ex comparatione æquationum edy ads, &

z = b dz : dx, orietur dz : dx =ads: bdy; ubi bdy potest superare ads, licet de major fit quam dy.

(4) Potuisset poni generalius z: dy = b : ds, ob rationem fimilem ei, quæ in Nota b allegatur; sed nihilominus eadem fuisset oritura curva refractionis; ctiamfi altius attollatur quam e regione loci, ubi applicata Logarithmicæ A C æquatur subtangenti a, ut mox videbiV(aa — zz) & ds = ady: z = — aadz: z V(aa — zz) (°), No. CILL quod construitur describendo centro C; radio CA, quadrantem circuli AED, & saciendo GH = arcui circuli AE; prorsus ut construitur Pseudo - Logarithmica Leibnitiana in Actis Lips. A. 1693. pag. 2 [4, [N°. LVI, pag 570] adeo ut hæ duæ curvæ addx = dy². & addy = dxdy sint cadem curva (°).

## Corollarium I.

Si ducatur HL parallela CE, tanget curvam (5).

### COROLLARIUM II.

Si fiat EM \_\_ EB, CN = CB, MR parallela AN, erit RS == curva CH (a).

PRO-

(c) Ex comparatione æquationum bdy = zds, & zdx = -adz, oritur bbdy² = z zds² = z zdx² + zzdy² = aadz¹ + zzdy² five (bb - zz) dy² = aadz² Hinc dy = adz : √(bb - zz), & ds = bdy: z = -abdz: z√(bb - zz); & constructio curvæ talis: sit ch [Fig. 19] radius refractus ad altius Atmosphæræ punctum c; vocentur eg = x, gh = y, fg = z, ac = b; A C = a. Ad quadrantem circuli aed radio ac descripti, ducatur f be axi DC parallela, siarque ac: AC = arcus ae: applic. gh.

Dico autem, quod si c g sit = CG, applicata gh sutura sit = GH. Nam si c g = CG, erit, ex natura Logarithmicæ, ac [ec]: sg [bc] = AC [EC]: FG [BC]; ergo triangula ecb', ECB sunt similia, & arcus ac, AE similes, id est, ac: AC

ae: AE ae: GH. Sed, ex confiructione, ac: AC ae: gh; ergo gh = GH, & eurva ch eadem ac curva CH.

(!) Quia in omni surva ds² = dx² + dy², & [posita ds constante]

dxddx = dyddy, sive ddx = dyddy, sive ddx = dyddy; hoc valore ipsius ddx in æquatione addx = dy² substituto, erit = adyddy; dx = dy², & per = dy; dx dividendo addy = dxdy.

(s) Quia ds = ady: z, erit ds: dy = a: z = AC [EC] FG [BC]; ergo angulus GHL = angulo BCE; per consequens HL parallela ipsi CE.

Hinc, quia maxima applicata curvæ CH est æqualis quadranti AED == rectæ CP, ducta per Paxi CG parallela PQ erit asymptotos curvæ CH.

(h) Recta E R bisecat angulum BEC.

No. CIII. ex lege refractionis, ita, ut sinus angulorum incidentiæ & resta ctionis HM, GL, reciproce fint ut aeris densirates CD, NO. Ouare MH×NO=LG×CD; unde si CG=y, CD=z, CN = dx, HG vel IH = ds; crit zdy = ads constanti rectangulo; vel posito z = adz : dx [ex natura Logarithmica (')] erit dz: dx = ds: dy; unde cum ds semper major sit quam dy, curva non potest attolli altius, quam e regione loci ubi dx incipit superare dz (c).

Si QP, QN, DC, non densitates, sed raritates aeris significarent; illæ istis reciproce proportionales forent; sed eadem soret Logarithmica, situ inverso, angustior infra &c. Sit igitur AF [ Fig. 18 ] Logarithmica, sujus applicatæ AC, FG, &cc. repræsentant aeris raritates in locis C, G, &c. CG ejus asymptotos, AC applicate equalis subtangenti = a, CG abscissa = x, GH \_\_\_\_\_, FG\_\_\_z. Jam quia sinus angulorum incidentiæ & restactionis sunt ut aeris raritates, & hæ ut applicatæ Logarithmica, erit ratio z ad dy constans = a : ds (d); hoc est, z = ady : ds $dz = add\eta: ds$ , proinde z: dz = [ob Logarithm. = a: dx = dy : ddy; quare addy = - dxdy. Ad quam æquationem construendam, resumatur equatio z = ady : ds, sive zds = ady; unde  $aady^2 = zzds^2 = zzdx^2 + zzdy^2 = [ob zdx = -adz]$  $aadz^2 + zzdy^2$ , five  $aady^2 - zzdy^2 = aadz^2$ , hinc dy = -adz

- (b) Potuisset poni generalius z= bdz: dx pro æquatione Logarithmicæ; nam non necesse est, ut ejus subtangens sit æqualis quantitati a, quæ in æquatione præcedente z dy = ads pro constante adhibita fuit. Hinc fluit Nota sequens c.
- (e) Quamvis de semper major sit quam dy, curva tamen potest attolli altius quam e regione loci ubi dx incipit superare dz. Nam ex comparatione æquationum zdy = ads, &

z = b dz : dx, orietur dz : dx =ads: bdy; ubi bdy potest superare ads, licet de major sit quam dy.

(4) Potuisset poni generalius 2:  $dy = b \cdot ds$ , ob rationem fimilem ei, quæ in Nota b allegatur; sed nihilominus eadem fuisset oritura curva refractionis; etiamfi altius attollatur quam e regione loci, ubi applicata Logarithmicæ A C æquatur subtangenti a, ut mox videbitur.

V(11 — zz) & ds = ady: z = — aadz: z V(11 — zz) (\*), No. CILL quod construitur describendo centro C; radio CA, quadrantem circuli AED, & faciendo GH = arcui circuli AE; prorsus ut construitur Pseudo - Logarithmica Leibnisiana in Actis Lips. A. 1693. pag. 254, [No. LVI, pag 570] adeo ut hæ duæ curvæ addx = dy², & addy = dxdy sint cadem curva (f).

## COROLLARIUM I.

Si ducatur HL parallela CE, tanget curvam (5).

#### COROLLARIUM II.

Si fiat EM = EB, CN = CB, MR parallela AN, erit RS = curvæ CH (1).

PRO-

(e) Ex comparatione æquationum bdy = zds, & zdx = -adz, oritur bbdy = zzds, & zdx = -adz, oritur bbdy = zzds + zzdy, five (bb - zz) dy = aadz + zzdy, five (bb - zz), & ds = bdy: z = -abdz: z /(bb - zz); & constructio curvæ talis: fit ch Fig. 19] radius refractus ad altius Atmosphæræ punctum c; vocentur eg = x, gh = y, fg = z, ac = b; A C = a. Ad quadrantem circuli ae d radio ac descripti, ducatur f be axi DC parallela, fiatque ac: AC = arcus ae: applic, gh.

Dico autem, quod si c g sit = CG, applicata gh sutura sit = GH. Nam si c g = CG, erit, ex natura Logarithmicæ, ac [ec]: sg [bc] = AC [EC]: FG [BC]; ergo triangula ecb', ECB sunt similia, & arcus a e, AE similes, id est, ac: AC

mae: AE mae: GH. Sed, ex confiructione, ac: AC mae: gh; ergo gh = GH, & eurva ch eadems ac curva CH.

(!) Quia in omni surva ds² == dx² + dy², & [ posia ds constante] dxddx == dyddy, sive ddx == dyddy : dx; hoc valore ipsius ddx in æquatione addx == dy² substituto, erit == adyddy : dx == dy², & per == dy : dx dividendo addy == dxdy.

(\*) Quia ds = ady: z, erit ds: dy = a: z = AC [EC]: FG [BC]; ergo angulus GHL = angulo BCE; per confequens HL parallela ipfi CE.

Hinc, quia maxima applicata curvæ CH est æqualis quadranti AED = rectæ CP, ducta per P axi CG parallela P Q erit asymptotos curvæ CH.

(a) Recta E R bisecat angulum BEC.

No. CILL.

### PROBLEMA-

Data altiquedine aftri vera & apparente A c & AE; ejustiem sub alla data altitudine Al refractionem 10 inventre.

### SOLUTIO.

Ductis ef, EF, 1h, om, parallelis ipsi CD; sic ut mm st =gF, erit lo quantites quessire refractionis; neque ad henc inveniendam opus est curva CH; imo nec curva AF; dummodo enim stat Cb: CB = Cp: Cq, hec est, Sinns complementorum arcuum Ac, AE, Al, Ao, proportionales; plane ut sieri solet, ubi aer ubivis ejustem densitatis esse supponitur (1).

BEC. Quia enim AC \_\_\_ EC, &, per constructionem, CN \_ CB, triangula ACN, ECB sunt fimilia. & equalia; per consequent angulus ad N rectus; &, ob AN, RM parallelas, etiam angulus RME est rectus, & quia porro facta est EM \_ EB, erunt triangula rectangula EBR, EMR, communem hypothenusam ER habentia, etiam similia & equalia; quamobrem angulus BER \_ angulo MER. Jam vero CN[z]: CA[a] \_ CM seu CE \_ EM [a \_ \sqrt{aa - az}]: CR [a \_ \sqrt{aa - az}]. Hinc

RS =  $l(CR:a) = l(\frac{a-a\sqrt{(aa-zz)}}{z})$ , cujus logarithmi differentiale invenietur æquale —  $aadz : z\sqrt{(aa-zz)}$  = elemento curvæ ds = ady : z.

A priori invenitur integrale elementi curvæ, ponendo  $\sqrt{(aa-ze)}$  = t; unde = zdz = tdt; -dz= tdt: z; -dz: z = t dt: zt= tdt: (aa - tt); -dz:  $z\sqrt{(aa - zz)}$ = dt: (aa - tt), vel - aadz:  $z\sqrt{(aa - zz)} = aadt$ : (aa - tt)& integrando  $\int (-aadz) = z\sqrt{(aa - zt)}$ & integrando  $\int (-aadz) = z\sqrt{(aa - zt)}$ inthmical  $\int \int \frac{d}{a} - \int \frac{d}{a} = \int \frac{d}{aa} - \int \frac{d}{aa} \int \frac{d$ 

(1) Que hic datur hujus Problematis solutio non est vera. Supponit enim Sinus complementorum altitudinis verse & apparentis esse in constanti ratione, quod est falsum.

rentem; quorum cosinus [ posito sinu toto = AC] funt O  $\overline{V} \times AC$ : HO & RC: posita autem HV invariabili, & VO variabili reperietur ratio inter prædictas quantitates RC & OV × AC: HO variabilis. Si enim vocentur AC = a = 1, RC = z, HV = GP = n, quae cum, ex hypothesi, ponatur con-stans, erit [ex nat. Logarithm.] QP [RC] ad FG [BC] in ratione constanti, puta ut I ad m, unde BC = mz, arcus  $SD = \int (dz : \sqrt{1 - (1 - c)})$ zz)) = z + {z³ + ねz³ + &c. arcus ED  $= \int (mdz: \sqrt{1-mmzz})$  $= mz + \frac{1}{5}m^3z^3 + \frac{1}{15}m^5z^5 + &c.$ Hinc VO = ES = ED - SD =  $AS \longrightarrow AE \longrightarrow (m-1)z + \frac{1}{6}(m^3 -$ 1) z' 十表 (m'---1) z', & HO!--

 $HV_1 + AO_1 = uu + (u-1), \epsilon \epsilon$  No. CIII.  $+\frac{1}{3}(m-1)(m^3-1)z^4+&c.$ Unde  $\frac{OV_1 \times AC_2}{HO_2}$ :  $RC_2 = (m-1)$ 1) $^{1}$  $^{2}$  $^{2}$  $^{4}$  $^{4}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{6}$  $^{$  $mn22 + (m-1)^{3}2^{4} + \frac{1}{3}((m-1)^{2})^{4}$  $(m^{3}-1)z^{6}+\alpha c. = (m-1)^{2}+$ <del>]</del>(m—I)(#3—I) zz + &c:nn+  $(m-1)^{2}22+\frac{1}{3}(m-1)(m^{3}-1)2^{4}+$ &c. quæ utique non est ratio constans. Sed ets non HV, sed HO distantia oculi ab astro, ponatur invariabilis, reperietur ratio inter OV ×AC: HO & RC, five [ ob AC & HO constantes ] inter OV [ES] & RC inconstant; quod non puto opus habere demonstratione.

# ARTI<sub>C</sub>UL. XV.

Invenire veram legem, secundum quam aeris densitas decrescit in altioribus Atmospheræ locis, & simul determinare verum aeris atmosphærici pondus.

C Urva radii, prout in præcedenti Articulo inventa suit, suadatur in hypothesi, quod densitates aeris sint ut pondera illi incumbentia: hæc vero hypothesis cum, ob rationem quam jam in Tractatu de Grav. Æth. pag. 97, \* attuli, præcise vera Jac. Bernoulli Opera.

Vuuuu aoa

<sup>\*</sup> Pag. 93;94

No. CILL.

## PROBLEMA

Data altiquedine aftri vera & apparente A c & AE; ejustiem sub alla data altitudine Al refractionem 10 inventra.

#### SOLUTIO.

Ductis ef, EF, 1h, om, parallelis ipsi CD; sie ut mm st =gF, erit lo quantitas questita refractionis; neque ad hanc inveniendam opus est curva CH; imo nec curva AF; dummodo enim stat Cb: CB = Cp: Cq, hoc est, Sinus complementorum arcuum Ac, AE, Al, Ao, proportionales; plane ut sieri solet, ubi acr ubivis esustem densitatis esse supponitur (1).

BEC. Quia enim AC \_\_\_EC, &, per constructionem, CN \_ CB, triangula ACN, ECB sunt similia. & sequalia; per consequena angulus ad N rectus; &, ob AN, RM parallelas, etiam angulus RME est rectus, & quia porro facta est EM \_ EB, erunt triangula rectangula EBR, EMR, communem hypothenusam ER habentia, etiam similia & sequalia; quamobrem angulus BER \_ angulo MER. Jam vero CN[z]: CA[a] \_ CM seu CE \_ EM [a \_ \sqrt{aa \_ az}]: CR [a \_ \sqrt{aa \_ az}]. Hine

RS =  $l(CR:a) = l(\frac{a-a\sqrt{(aa-zz)}}{z})$ , cujus logarithmi differentiale invenietur æquale —  $aadz : z\sqrt{(aa-zz)}$  = elemento curvæ ds = ady : z.

A priori invenitur integrale elementi curvæ, ponendo  $\sqrt{(44-28)}$  = t; unde — zdz = tdt; — dz = tdt: z; — dz: z = t dt: zz = tdt: (aa = tt); — dz: z $\sqrt{(aa-zz)}$ = dt: (aa = tt), vel — aadz:  $z\sqrt{(aa-zz)}$  = aadt: (a = tt) =  $\frac{1}{2}$  adt: (a + t) +  $\frac{1}{2}$  adt: (a = t), & integrando  $\int ($  — aadz: z  $\sqrt{(aa-zz)}$  = [quia crefcentibus logarithmis hic decrefcunt applicate logarithmis hic decrefcunt applicate logarithmic ]  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$   $\frac$ 

(1) Que hic datur hujus Problematis solutio non est vera. Supponit enim Sinus complementorum aktitudinis veræ & apparentis esse in constanti ratione, quod est falsum.

 rentem; quorum colinus [posito sinu toto = AC] funt O  $V \times$  AC: HO & RC: posita autem HV invariabili, & VO variabili reperietur ratio inter prædictas quantitates RC & OV × AC: HO variabilis. Si enim vocentur AC = a = 1, RC = z, HV = GP = n, quae cum, ex hypothesi, ponatur con-stans, erit [ex nat. Logarithm.] QP [RC] ad FG [BC] in ratione constanti, puta ut I ad m, unde BC == mz, arcus  $SD = \int (dz : \sqrt{1 - (1 - c)})$ zz)) = z + ; z' + ; z' + &c. ar $cus ED = \int (mdz: \sqrt{(1-mmzz)})$  $= mz + \frac{1}{6}m^3z^3 + \frac{1}{68}m^5z^5 + &c.$ Hinc VO = ES = ED - SD =  $AS - AE = (m-1)z + \frac{1}{6}(m^3 -$ 1) z' 十表 (m'---1) z', & HO'--

 $HV_1 + VO_1 = nn + (m-1)^2 \approx No. CIII.$  $+\frac{1}{3}(m-1)(m^3-1)z^4+&c.$ Unde  $\frac{OV_1 \times AC_2}{H()^2}$ :  $RC_2 = (m-1)$ 1)  $2z + \frac{1}{3}(m-1)(m^3-1)z + &c$ :  $mn2z + (m-1)^3z^4 + \frac{1}{3}((m-1)^3z^4 + \frac{1}{3}(m-1)^3z^4 + \frac{1}{3}((m-1)^3z^4 + \frac{1}{3}(m-1)^3z^4 + \frac{1}{3}(m-1)^3z$  $(m^{3}-1)z^{6}+\alpha c. = (m-1)^{3}+$  $(m-1)^{1}22+\frac{1}{3}(m-1)(m^{3}-1)2^{4}+$ &c. quæ utique non est ratio constans. Sed etsi non HV, sed HO distantia oculi ab astro, ponatur invariabilis, reperietur ratio inter OV ×AC: HO & RC, five [ ob AC & HO constantes ] inter OV [ES] & RC inconstant; quod non puto opus habere demonstratione.

## ARTI<sub>C</sub>UL. XV.

Invenire veram legem, secundum quam aeris densitas decrescit in altioribus Atmospheræ locis, & simul determinare verum aeris atmosphærici pondus.

Urva radii, prout in præcedenti Articulo inventa suit, suadatur in hypothesi, quod densitates aeris sint ut pondera illi incumbentia: hæc vero hypothesis cum, ob rationem quam jam in Tractatu de Grav. Æth. pag. 97, \* attuli, præcise vera Jac. Bernoulli Opera. Vuuuu aoa

<sup>\*</sup> Pag. 93;94

No.CIII. non fit, sed densitas major ad minorem sit in ratione tantilla minore, quam pondera ab illis sustentabilia; sequitur etiam prædiclam curvam non omnino genuinam esse. Vera hypothesis est. quod si duo sint aeris volumina æqualia, corum vires elastica, adeoque & pondera ab iis sustentabilia, sine in ratione composita ex directa densitatum seu quantitatum materia terrestris, & reciproca quantitatum materiæ subtilis in illis voluminibus contentarum: puta si volumina sint a & a; densitates, seu volumina a materia terrestri occupata, b & y; volumina a materia subtili occupata, a - b = c, & a - y; elateria erunt ut ab - by & ey: quare si b & y, quæ densitates aeris fignificant, repræsententur per applicatas curvæ alicujos [ Pig. 20], quibus respondent abscissa o & x; & per consequens pondus torius aeris repræsentetur per spatium hac curva contentum, crit quia pondera incumbentia sunt ut elateria ] ab --- by: cy = spatium supra b, quod vocetur fb: spatium supra y, quod vocetur s; hine  $\frac{fb\,cy}{ab-b\gamma} = \frac{f\,cy}{a-\gamma} = s, & \text{differentiando} \quad \frac{af\,c\,dy}{aa-2a\gamma+\gamma\gamma} = ds$ =-ydx: positoque  $\frac{dy}{d-y}=t$ , seu  $\frac{dt}{d+t}=y$ . adeoque dy= $\frac{a \cdot d \cdot t}{a \cdot a + 2 \cdot a \cdot t}, \text{ reperitur } \frac{a \cdot f \cdot d \cdot y}{a \cdot a - 2 \cdot a \cdot y + y \cdot y} = \frac{f \cdot d \cdot t}{a} = -y dx, \text{ hoc}$   $\text{eft}, \quad -d \cdot x = \frac{f \cdot d \cdot t}{a \cdot y} = \frac{f \cdot d \cdot t}{a \cdot a} + \frac{f \cdot d \cdot t}{a \cdot t}.$ 

# Constructio.

Fiat Logarithmica BGC [Fig. 21], cujus asymptotos AF, basis AB = ab: c, applicata PG = t (\*); tunc abscissa AL = bf: a, ductaque BL, demittatur GH parallela asymptotæ secans BL in I, & siat PM = HI, eritque AM [=HG+HI = state of the state

<sup>(1)</sup> Subtangens hujus Logarithmicæ debet effe = fc: &

Deinde fiat ut a+t ad a, ita t ad No. CILL MN, quæ erit y.

Quia vero f - 7 dx, id est, spatium NDFM, sive s, est  $=\frac{fcf}{4}$  patet decrescentibus æquabiliter spatiis, seu ponderibus incumbentibus sursum versus, seu denique altitudinibus mercurii in Barometro, decrescere quoque æquabiliter ipsa t. cum f, r, & a fint constantes: unde elevationes locorum ad datas mercurii altitudines sic habentur: Posita 46-t=HB=

z, 
$$\int \frac{d^{3}}{c} = z = t$$
,  $\int \frac{fc de}{dt} = \frac{fc c dz}{aab - acz} = \frac{fc}{a} \left( \frac{cdz}{ab} + \frac{c^{3}zzdz}{aabb} + \frac{c^{4}z^{3}dz}{a^{4}b^{4}} + &c. \right)$ . Hinc  $\int \frac{fcdt}{at} = \left[ HG \right] = \frac{fc}{a} \left( \frac{cz}{ab} + \frac{cczz}{aabb} + \frac{c^{3}z^{3}}{3a^{3}b^{3}} + \frac{c^{4}z^{4}}{4a^{4}b^{4}} + &c. \right)$ , & quia  $\int \frac{-fcde}{aa} = \frac{fcdz}{aa} = HI$ , erit  $x = AM = HG + HI = \frac{fc}{a} \left( \frac{cz}{ab} + \frac{cczz}{2a^{2}b^{2}} + \frac{c^{3}z^{3}}{3a^{3}b^{3}} + &c. \right) + \frac{fc}{a} \times \frac{z}{a} = \frac{fc}{a} \times \left( \frac{z}{a} + \frac{cz}{ab} + \frac{cczz}{2a^{2}b^{2}} + \frac{cczz}{ab} + \frac{cczz}{2a^{2}b^{2}} + &c. \right)$ 

Si densitates aeris ponderibus incumbentibus essent præcise proportionales, hoc est, si curva END esset Logarithmica, fieret  $x = f \times (\frac{z}{a} + \frac{z}{b} + \frac{zz}{abb} + \frac{z^3}{ab^3} + &c.) = f \times (\frac{z}{b} + \frac{zz}{abb} + \frac{z^3}{ab^3} + \\c.)$ &c.) quis tum b est infinities minor a, e vero ipsi a sequalis ("). Quare

(b) In hac hypothesi, spatia a ma- densitatibus, id est. ab - by: cy=

tetia lubeili occupata, id est, a - b. b: y; quod non potest esse, nis b & y velle, & a-y, debentelle in ratio- sint infinities minora quam a, & per ne æqualitatis, ut elateria sive pon- confequens a === c. dera incumbentia fint proportionalia

~~.

No. CIII. Quare posita gravitate mercurii ad gravitatem acris ut 10800 ad 1, sive ut 900 ped. ad 1 poll. si altitudo mercurii in tubo prope Terram sit pollicum 30, crit altitudo æquipollens acris [qui sit ubique densitatis b] hoc est  $f = 30 \times 900 = 27000$  pedum. Et quia e sunt proportionalia ponderibus, seu altitudinibus mercurii, decrescat maxima t, seu ab: c, per intervalla æqualia, pro ratione 30 pollicum mercurii; eruntque ordine ipsa :;  $\frac{30ab}{30c}$ ,  $\frac{29ab}{30c}$ ,  $\frac{28ab}{30c}$ ,  $\frac{27ab}{30c}$ , &c. & ipla z; 0,  $\frac{ab}{30c}$ ,  $\frac{2ab}{30c}$ ,  $\frac{3ab}{30c}$ &c. adeoque ipía  $\frac{cz}{ab}$ ; o,  $\frac{1}{30}$ ,  $\frac{2}{30}$ ,  $\frac{3}{30}$ , &c. quibus valoribus in duabus æquationibus successive substitutis, habetur primo x  $= \frac{fc}{a} \left( \frac{b}{30c} + \frac{1}{30} + \frac{1}{2.30.30} + \frac{1}{3.30.30.30} + &c. \right); \text{ deinde } x =$  $\frac{fc}{4}(\frac{2b}{30c} + \frac{2}{30} + \frac{4}{2.30.30} + \frac{8}{3.30.30.30} + &c.), \text{ hoc eft, [ quiz$ a=b+c]  $x=\frac{f}{30}+\frac{fc}{24.30.30}+\frac{fc}{34.30.30.30}+&c.$ ; item x  $=\frac{2f}{30} + \frac{4fc}{343030} + \frac{8fc}{34303030} + &c.$ ); quæ Series conflantur ex terminis progressionis harmonicæ  $\frac{fc}{24}$ ,  $\frac{fc}{44}$ , &c. & terminis progressionis geometrica, cujus primus terminus cit ratio differentiæ altitudinis mercurii maximæ & datæ ad maximam. Unde sequentes suunt Tabulæ (°), quibus ex data altitudine mercu-

> (\*) Hæ Tabulæ sine seriebus per Tabulas Logarithmorum conkrui possunt. Etenim si siat ut o. 4342945 [subtangens Logarithmicæ Tabularis] ad fc: a; ita l(ab: ct) ad numerum quartum; era hic numerus quartus = f(-fcdt: at) HG, & quia HI = f(-fcdt: aa)

= (fab - fct): aa, erit  $x = AM = HG + HI = \frac{fc}{a} \frac{ab}{tc}$ :

0.4242945+  $\frac{fab - fct}{aa} = [$  quia posito numero pollicum ad quem altitudo mercurii ascendit = m, est

mercurii cognoscitur altitudo loci; prior est Edmundi HALLEYI, No. CIII. quæ densitates aeris ponderibus statuit proportionales; altera nostra, in hypothesi quod & \_\_\_ toob, prout in Tractatu de Gravis. Ether. circiter reperi \*: hæc vero Tabula ex altera nullo \* pag. 94. negotio conficitur; nam dummodo ex altitudine loci Halleyana subtrahatur jof [ jof; jof, &c. ] fiatque ut a ad c isa residuum ad numerum addendum ipli  $\frac{1}{30}f$ ,  $\left[\frac{2}{30}f, \frac{3}{30}f, &c.\right]$  crit lumma noltra loci altitudo in eadem mercurii altitudine (4).

 $r \equiv mab: 30c] \stackrel{fc}{=} \times l \stackrel{30}{=} : 0.4342945$ + (30 - m) fb: 30 a. In hypothesi vero densitatum ponderibus proportionalium; ubi a = e, & b infinities minor quam a, erit x \_\_\_\_ dine f = 27000 pedibus, ut supra, erit f: 0.4342945 = 1:0.000016085; unde talis exsurgit regula pro Tabula Halleyana: Differentia Logarithmorum maximæ & datæ altitudinis mercurii, dividatur per numerum 0.000016085, quotiens monstrabit numerum pedum quæsitæ altitudini loci respondentem.

(4) Si enim ex altitudine Halleyana  $f(\frac{30}{m})$ : 0.4342945 Subtrahatur (30-m)f:30, & residuum multiplicetur per e: a, proveniet 50 f130:0.4342945; & posita altitu- 130:0.4342945—(30—m) fc: 30 s; cui si addatur (30- m) f: 30, habebitur fe 130: 0.4342945 + (30a-30c-ma+mc) f:  $304 = [0b_{a} - c = b]^{\frac{fc}{120}}$ 0.4342945 + (30 - m) fb: 30e= altitudini quælitæ.

Vunann s

Altitude mercurii. Pollices. Ale. beci. Pedes.

No. CILL.

|             |      | -   |         |              |       |
|-------------|------|-----|---------|--------------|-------|
| 30          | - ,  | :   | - 0     |              | - o   |
| 29          | -    | •   | - 915   |              | 915   |
| 28          | -    | -   | - 1863  | •            | I 862 |
| 47          |      | • : | - 2845  |              | 2843  |
| 26          | •    | -   | - 3864  |              | 3861  |
| 25          | •    | •   | - 4923  | · <b>_</b> - | 4918  |
| 20          | -    | -   | - 10947 | I            | 0928  |
| <b>z</b> .5 | -    | •   | - 18715 | I            | 8663  |
| to          | • .  | •   | - 29661 | 4 - 2        | 9547  |
| . 3         |      | •   | - 48378 |              | 8522  |
| ž           |      | -   | - 9183t | 5            | 180   |
| 0.5 110547  |      |     |         | 9715         |       |
|             | 25   |     | 129161  |              | 8247  |
| ბ,          | -    | •   | 154000  |              | 2748  |
| -           | 01 - |     | 216169  |              | 4196  |
| _           | 001  | -   | 278338  |              | 5849  |

Pedes.

Ex data altitudine loci x, invenitur altitudo mercurii, seu y in Logarithmica, per hanc seriem  $y = bx - bx + bx^3 - bx^4$  sec. (\*) At in hypothesi nostra altitudo mercurii difficilius ad Seriem

(\*) Sensus non est altitudinem mercurii, quam vocavimus m, esse acqualem applicatæ y in Logarithmica, sive Seriei b - bx: f + bxx:

2ff -  $bx^3$ :  $6f^3 + &c$ . sed ope hujus Seriei inveniri posse altitudinem m. Quippe  $m \cdot a \cdot b$ : 30c = t = ay: (a - y), unde m = 30cy: (ab - by); in hypothesi vero Halleyana, ubi a = e, at  $b \cdot &c$  y infinities minor quam a aut c, est  $\frac{1}{10}mb = \frac{1}{2}$  y, sive m = 30y: b; is est m = 1

30 (1 — x: f+x²: 2f² — x³:
6f³ + x⁴: 24f⁴ — &c.). Ipſa vero Series sic facile invenitur: Resumatur æquatio generalis — ydx ==
fcdt: a, quæ in hypothesi Halleyana degenerat in hanc ½ mbdx ==
√of bdm sive mdx + fdm == 0. Ut
valor ipsíus m in Seriem convertatur per potestates ipsíus x ascendentem, considerandum est in casu ubi
m=0, esse m=30, adeoque primum terminum Seriei debere esse

#### Scriem reducitur (f).

No CHE

== 30, reliquis terminis in hoc cass evanescentibus; sint igitur reliqui termini =  $Ax^0 + Bx^0 + Cx^7 + \cdots$  $Dx^{2} + &c.$  eritque mdx + fdm = $dx \times (30 + Ax^6 + Bx^6 + Cx^7 +$ &c.  $+ afAx^{a-1} + 6fBx^{c-1} +$  $\gamma f C x^{\gamma - 1} + \delta f D x^{\delta - 1} + \delta \epsilon$ .) ubi Statim apparet, ut termini singuli utrinsque Seriei fiant homogenei & ipsorum coefficientes fimul =0, debere esse a - 1 = 0, s - 1 = a, y - 1=6, 8-1= y, &c. item afA+ 30=0,6fB+ A=0,7fC+B = 0,  $\partial f D + C = 0$ , quæ est ipsa lex, secundum quam progreditur Series  $30(1-x:f+xx:2ff-x^*)$ : 6f3+x4:24f4--- &c.). Sed & absque ope Seriei per Tabulas Logarithmorum invenitur valor ipfius 302; ostendit enim sequatio supra invente  $x = \int_{0}^{1} \int_{0}^{30} (0.4342945) \cdot quod$ 

ht f [27000 ped.] ad lubtangentem Logarithm. Tabularis [0.4342945] hve r, ad 0. 000016085, ut altitudo loci data x ad differentiam logarithmorum maximæ e; quæsitæ altitudinis mercurii.

(4) In hae hypothest altitudo mercurii m sie ad Seriem reducitur. Sumatur sequatio generalis — ydx — fedt: a, sive — dx — fedt: a o, five — dx — fedt: a o, debet esse ; alt asidx + fe a dt +
fride = 0; hie, in casu x = 0, debet esse ; adeoque
si valor ipsius t generalitet per Seriem est exprimendus, eujus termini progrediantur per potestates ipsius x ascendentes, ejus primus terminus debet esse ab: c. Ponantur
reliqui Ax + Bx + Cx + Dx +
&c. & sequatio transformabitur ipsequentem:

$$fcadx = aadx. ab: c + Ax + Bx + Cx^{2} + 3c.$$

$$fcadx = fcadx. aAx^{a-1} + CBx^{b-1} + \gamma Cx^{2-1} + \delta Dx^{b-1} + \delta c.$$

$$fabdx. aAx^{a-1} + CBx^{b-1} + \gamma Cx^{2} + \delta Dx^{b-1} + \delta c.$$

$$fcdx = \begin{cases} fabdx. aAx^{2a-1} + CBx^{a+-c-1} + \gamma Cx^{a+-2-1} + \delta Dx^{a+-b-1} + \delta c. \\ fcBdx. aAx^{a+-c-1} + CBx^{c-1} + \gamma Cx^{c-2} + \delta Dx^{c-b-1} + \delta c. \end{cases}$$

$$fcdx. aAx^{a+-c-1} + CBx^{c-c-1} + \gamma Cx^{c-c-1} + \delta Dx^{c-c-1} + \delta Cx^{c-c-1} + \delta Cx^{c-c$$

Harum Serierum duæ, f c a d x ob b + c = a, conflantur in unam  $(aAx^{a-1} + 6Bx^{c-1} + &c.) & faadx (aAx^{a-1} + 6Bx^{c-1} + &c.)$ fabdx  $(aAx^{a-1} + 6Bx^{c-1} &c.)$ quæ

quæ si pro illis substituatur, reperien-

andx. (ab:c), & fandx. aAx in quibus indices potestatum ipsius # funt 0 & .... I, qui debent esse æquales, quia neuter horum terminorum solus potest esse - o: Hinc == 1, & positis coefficientibus horum terminorum simul sumtis == 0, invenietur A = -ab: acf = -ab: cf. His duobus terminis in æquatione deletis, sequentur termini aadx. Ax + fandx. CB x -1 + fc Adx. Ax<sup>20-1</sup>, quorum neuter solus potest esse = 0: hinc == 6-1 = 2 = 1, five 6 = 2, & positis coefficientibus = 0, invenietur B = (-aAA - fcAA): 2 faa. Simili modo deletis his tribus terminis, sequentur termini aadx.  $B \times^{6} + faadx. \gamma C \times^{\gamma - 1} + f \cdot Adx.$  $CBx^{a+b-1}+fcBdx. aAx^{a+b-1}$ ; in quibus si indices potestatum ponantur æquales, reperietur, === 3, & quia hi omnes termini simul sumti debent esse = 0, ent C = (-aaB -CfcAB — afcAB): 3faa = (—aaB —3fcAB): 3faa. Porro lequentur hi quinque termini, a a d x. Cx7+ faadx,  $\delta Dx^{2-1} + fcAdx$ ,  $\gamma Cx^{\alpha+\gamma-1}$ 

+fcBdx. CBx  $aAx^{a+\gamma-1}$ , qui dabunt b=4, D=(-acc-rfcAC-CfcBB -afcAC): 4faa. Unde jam lex continuandi Seriem manisesta est: scil. indices dignitatum a, 6, 7, 3, &c. progrediuntur secundum numeros naturales 1, 2, 3, 4, &c. & coefficientes A, B, C, D, &c. sequenti modo ex præcedentibus formantur. Ex. gr. Sit inveniendus coefficiens termini, ubi index dignitatie est 7: Scribantur ordine coefficientes terminorum præcedentium A, B, C. D, E, F, iidemque utrogrado ordine, F, E, D, C, B, A, & finguli in fingulos multiplicentur, quorum producta crunt AF, BE, CD, DC, EB, FA; eritque G = (-aaF)-6 fc AF - 5 fc BE - 4f c C D -3 fcDC-2 fcEB -- fcFA): 7faa = F: 7f - (AF + BE+(CD)c: aa. Sic quoque erit H [ coefficiens termini ubi index dignitatis est 8] == (--- aaG -- 7fcAG — 6fc BF — 5fcCE — 4fcDD — 3fc EC — 2fcFB — fcGA): 8faa = -G: 8f - (AG + BF)+ CE+ DD) c: aa. Invento valore ipsius e per Seriem, si hic substituatur in sequatione m = 30ct : ab, habebitur quoque m altitudo mercurii quælita.

ARTL

#### ARTICUL. XVI.

Solutio Problematis de minimo Crepufculo.

Vid. Nus. LIII, pag. 515.

S It BLZ [Fig. 22] Horizon; MER ejus parallelus 18 gradibus infra illum depreffis : PDM Ægnator 75 OR dibus infra illum depressus; PDM Æquator; ZE, QR, ejus paralleli versus Polum Australem A; AQ, AZ & AR, AE circuli declinationum; ZP vel EV arcus declinationis paralleli ZE. Jam si Sol describens parallelum ZE efficiat Crepusculum minimum, crit mora Solis in ZE brevissima, adeoque differentia moræ Solis in parallelis contiguis ZE, QR nulla; cumque & moræ in ZS & TR differentia nulla sit, codem quoque tempusculo SE & QT pertransibuntur; ac propterea ipsi arculi SE, QT, e-Funt ut celeritates quibus percurruntur, hoc est, ut radii paral-1elorum ZE, QR, hoc est, propter infinite parvam distantiam parallelorum, dicti arculi erunt æquales, & quia SR, ZT quoque sunt æquales, & anguli ESR, ZTQ recti, erunt anguli SER, TQZ æquales, & proinde [ posito EGB esse quadrantem (\*) circuli maximi tangentem parallelum Horizontis MER in E] ob angulum VES rectum, anguli GEV & TZQ, five DZP, quoque æquales, utpote complementa angulorum SER & TQZ; quare cum & anguli GVE, DPZ, fint recti, & arcus VE, PZ æquales, erunt arcus EG, DZ & anguli EGV, Jac, Bernoulli Opera. Xxxxx ZDP

ximum BGE, qui parallelum in puncto E tangit; adeoque uterque arcus BL & BGE erit quadrans.

<sup>(</sup>a) Si ducatur per E arcus circuli azimuthalis EL, hic secabit ad angulos rectos Horizontem BL, parallelum ME, & circulum ma-

No. CIII. ZDP seu BDG æquales; unde cum in triangulo BDG sinus anguli BDG sit ad sinum anguli BGD = fin. ang. VGE = fin. ang. BDG, ut finus arcus BG ad finum arcus BD, erunt hi duo sinus æquales, & ipsorum arcus simul æquales semicirculo; & ducto arcu EL ad utrumque normali, unius defectus infra quadrantem, id est GE, æqualis alterius excessui supra quadrantem, id est, arcui LD; quo circa, cum & anguli trianguli LFD singuli sint æquales singulis trianguli FEG, erit & LF \_\_ FE <u>LE = 9 gr. & quia, ut oftenfum, LD = GE=DZ (b),</u> hinc in triangulis DLF, DPZ sic operaberis. Positis Sinu toto =r, tang. LF,  $9^{\circ}=a$ , fin. ang. LDF =b, fin. compl. ejuldem  $= \epsilon$ , & tang. compl. = d, crit Sin. tot. [r]: tang. compl. ang. LDF [d] = tang. LF [a]: fin. LD vel DZ  $\begin{bmatrix} ad \\ a \end{bmatrix}$ ; porro Sin. tot. [r]; fin. DZ  $\left[\frac{ad}{r}\right]$  = fin. CDZ vel LDF [b]: fin. PZ  $\left[\frac{abd}{r}\right] = \left[\text{quia } d: r = c: b\right] \frac{ac}{r}$ ; quare ut Sin. tot. ad tang. 9 gr. sic sin. compl. anguli Horizontis & Æquatoris, hoc est, sinus elevationis Poli ad sinum declinationis Solis australis quæsitæ tempore minimi crepusculi (°). Per logarithmos ita: A lo-

(\*) Ista æqualitates arcuum LF, FE, & arcuum LD, DZ, paulo brevius demonstrari possunt. Sit CZ arcus circuli maximi ad Horizontem LDZ perpendicularis. Per naturam Problematis, ang. SER ang. TQZ, sive ang. EZD: substitutantur his anguli qui ipsis æquales sunt, ob angulos rectos VES, FER, EZP & DZC, eritque ang. VEF ang. PZC: propterea, quia anguli ad V & P recti sunt, & arcus VE arcui PZ, erit etiam ang. VFE [LFD] ang.

PCZ, & arc. FE = arc. CZ; hinc quia in triangulis rectangulis FLD, CZD, finguli anguli fingulis funt æquales; erunt etiam fingula latera fingulis æqualia, id est. LD = DZ & LF = CZ = FE.

(°) Eadem proportio aliter sie invenitur: Esto N punctum Nadir, NA arcus Meridiani, ductis quadrantibus azimuthalibus NE L, NZ, erit ang. NEA [ SE R] = ang. NZA [ TQZ], hinc

A logarithmo sinus elevationis Poli subtrahatur o. 8002875, residuum erit Logarithmus sinus declinationis quæsitæ (4).

si in quadrante NZ abscindatur ZH EN, & ducatur arcus circuli maximi AH, erit hic = NA, adeoque in triangulo isosceli HAN perpendicularis A I dividet basin NH = NZ - ZH = NL -EN = EL] in duas partes æquales, quarum quælibet erit 9 gr. eritque in triangulo rectangulo NIA, ut finus compl. NI ad finum compl. NA, ita sinus totus ad sinum compl. arcus IA; sed, in triangulo rectangulo AIZ, est sinus totus ad sinum compl. areus IA, ut finus compl. arcus IZ [finus arc. NI] ad finum compl. hypothenusæ A Z [ sinum arc. PZ ]. Quamobrem ut finus

compl. 9 gr. ad sinum compl. distantiæ puncti verticalis a Polo, sive ad sinum elevationis Poli, ita sinus 9 gr. ad sinum declinationis quæsitæ, vel alternando, ut sinue compl. 9 gr. ad sinum 9 gr. vel ut sinus totus ad tangentem 9 gr. ita sinus elevationis Poli ad sinum declinationis quæsitæ.

(d) Sole versante in Hemisphærio Boreali non potest fieri minimum Crepusculum: nam arcus A E vel AZ non potest esse quadrante major; quia in triangulo rectangulo AIZ utrumque crus AI & ZI necessario est quadrante minus.

## ARTICUL. XVII.

Invenire relationem inter Evolutas & Diacausticas.

Confer. Nus. LVI. pag. 549.

Slt A [Fig. 23] punctum radians; BCG curva quaecunque; BC ejus portio infinite parva; BF, CF, curva perpendiculares; F punctum Evoluta; AB, AC, radii incidentes protracti in R & S; BH, CH, ipforum refracti cocuntes in puncto Diacaustica H. Sit Sinus totus = r, sinus ang. incidentia ABM XXXXXX 2 vel

No. CIII. vel FBR = y, sinus ang. refractionis FBH = z; qui sinus cum ex natura refractionis sint in constanti ratione, puta a ad b, erit z = by: a. Sed, ex natura circuli, elementum arcus, cujus finus est =y, radio existente =r, est  $rdy: \sqrt{(rr-yy)}$ , & elementum anguli ad centrum ab hoc arcu subtensi = d1:  $\sqrt{(rr}$ -- yy); cum igitur finus anguli incidentiæ FBR fit == y, & angulus incidentiæ FCS infinite parva quantitate ab illo differat, erit FBR — FCS == dy:  $\sqrt{(rr-yy)}$ . Simili modo differentia angulorum refractionis FBH — FCH = dz:  $\sqrt{(rr-zz)}$ = bdy: √ (aarr - bbyy). Hinc FBR - FCS: FBH - FCH  $=\sqrt{(aarr-bbyy):b\sqrt{(rr-yy)}}$ . Jam vero ang. FBR =FBH+HBR=FBH+BSA+BAC=BFC+FCS+BAC; ergo FBR — FCS = BFC + BAC; porro FBH + BHC = BFC+FCH, five FBH-F,CH-BFC-BHC; hinc  $\sqrt{(aarr-bbyy):b\sqrt{(rr-yy)}} = BFC + BAC:BFC$ BHC = (BFC+BAC)×b \(\(\sigma\): \(\lambda\): unde BHC = BFC  $-\frac{b\sqrt{(rx-yy)}}{\sqrt{(aarr-bbyy)}} \times (BFC + BAC)$ tur circuli CAM & CBHQ transeuntes per puncta B, C, A, & B, C, H; erit ang. BAC = BMC, & BHC = BQC = BFC —  $b\sqrt{\frac{rr-yr}{aarr-bbyr}}$  × (BFC + BMC.); atqui in infinite parvis BMC: BFC = BF: BM, & BQC: BFC = BF: BQ; quare BMC = BF × BFC: BM, & BQC = BF × BFC: BQ  $= BFC - b\sqrt{\frac{rr - yy}{aarr - bbry}} \times (BFC + BF \times BFC: BM); boc$ eft,  $\frac{BF}{BQ} = 1 - b\sqrt{\frac{rr - y\gamma}{aarr - bb\gamma\gamma}} \times (1 + \frac{BF}{BM})$  vel  $\frac{BM}{BQ} = \frac{BM}{BF}$  $-b\sqrt{\frac{rr-yy}{4arr-bb\,\eta}}\times(\frac{BM}{BF}+1)$ , aut [dando lineis nomina, BM =m, BQ=q, BF=f, faciendoque b:a=r:t, ut fit ar =bt, &  $\sqrt{(aarr-bby)}=b\sqrt{(st-y)}$ , appellandoque  $\sqrt{(rr-jy)} = s$ , &  $\sqrt{(rr-jy)} = s$ .] crit  $\frac{m}{q} = \frac{m}{f} - \frac{ms}{fs}$ 

 $-\frac{s}{u}, \text{ hoc eft, } mfu = muq - msq - fsq; \text{ adeoque } q = mfu:$  (mu - ms - fs) = [ fi fiat m: f = s: p, ut fit mp = fs],  $mfu: (mu - ms - mp) = fu: (u - s - p) = BQ; \text{ &c quia finus anguli } HBQ \text{ eft} = z = by: a, \text{ erit } r: \frac{by}{a} = q[BQ]: \frac{bqy}{ar}$   $[QH]; \text{ unde } BH = \sqrt{(BQ^2 - QH^2)} = \sqrt{(qq - \frac{bbqqyy}{aarr})}$   $= q\sqrt{(aarr - bbyy): ar} = bq\sqrt{(tt - yy): ar} = qbu: ar = qu: t.$ 

#### Constructio.

Ducta FR perpendiculari ad AB productam, applicetur ad candem AR recta MT = ma:b = mt:r. [quod fit ducendo FL perpendicularem ad BH, & faciendo angulum AMT = LFB}, fiatque ut TR ad TA, fic BF ad quartam BQ; demiffa ex Q perpendiculari QH super rectam BH, erit H punctum in Diacaustica (\*).

#### Xxxxxx 3 Alia

(\*) Hæc Constructio ita demonstratur. Ob arcum BC infinite parvum, centra circulorum BAM & BHQ sunt in recta ad BC perpendiculari, id est in recta MBF, & anguli BAM, BHQ sunt recti; & quia sinus ang. ABM vel FBR est —y, existente sinu toto —r, erit r:y = BM [m]:AM [my:r] — BF [f]:FR [fy:r]. Hinc AB — m (rr — yy):r = ms:r, & BR = f (rr — yy):r = fs:r. Porro quia sinus anguli FBL = by:

a, erit r: by = BF [f]:FL [fby ar — fy]: unde BL = f (n — yy):t

= fu: t. Sed, ob triang. LFB,

AMT fimilia, eft LF  $\begin{bmatrix} fy \\ t \end{bmatrix}$ : BF

[f] = AM  $\begin{bmatrix} \frac{my}{r} \end{bmatrix}$ : MT  $\begin{bmatrix} \frac{my}{r} \end{bmatrix}$ ; i
tem LF  $\begin{bmatrix} \frac{fy}{t} \end{bmatrix}$ : BL  $\begin{bmatrix} \frac{fu}{t} \end{bmatrix}$  = AM

[ $\frac{my}{r}$ ]: AT  $\begin{bmatrix} \frac{mu}{r} \end{bmatrix}$ . Hinc TR few

AT = AB = BR  $\begin{bmatrix} \frac{mu-mv-fv}{r} \end{bmatrix}$ :

TA  $\begin{bmatrix} \frac{mu}{r} \end{bmatrix}$  = BF [f]:  $\frac{mfu}{r}$ 

No. CIII.

#### Alia Constructio.

Fiat ang. RFt = LFB, seu tantum BFt=LFR=RBH; tum capiatur Br tertia proportionalis ad AB & BR; fiatque ut tr ad tR, fic BF ad BQ, aut BL ad BH (b).

(b) Heec Constructio, quæ exstat BR  $\begin{bmatrix} f_s \\ \vdots \end{bmatrix}$  = BR  $\begin{bmatrix} f_s \\ \vdots \end{bmatrix}$ : Br  $\begin{bmatrix} ff_s \\ ms \end{bmatrix}$ .

(b) Hæc Constructio, quæ exstat N°. LVI, pag. 550, ita demonstratur. Ob triang. LFB, RFt similia, est FL 
$$[\frac{fy}{t}]$$
: BL  $[\frac{fu}{t}]$  = FR  $[\frac{fs}{r}]$  = FR  $[\frac{fu}{r}]$  = BF  $[f]$ :  $\frac{fs}{mr}$  = BF  $[f]$ :  $\frac{mfu}{mu-ms-fs}$  = BQ.

BR  $[\frac{fs}{t}]$  = BR  $[\frac{fs}{t}]$ : Rr  $[\frac{fs}{t}]$  = BQ.

### ARTICUL XVIII.

Celeritates navis a quiete inchoatas usque ad maximam invenire.

Conf. Ni. LVI, pag. 562; LXVI, pag. 658, & Art. XIII hujus.

P Onatur [Fig. 24] celeritas venti AB = a = MN = NT. Primus celeritatis gradus navi quiescenti inductus sit NS, celeritas navis jam aliquo usque motæ IE = y; adeoque residua venti celeritas, qua in navem motam agit, CE \_\_ a \_\_ y; moles aquæ quovis instanti navis proræ resistentis = dx = T; superficies proræ ad subtensam veli ut 1 ad m; moles aquæ æqualis superficiei veli  $\frac{m dx}{m}$ ; pondus aquæ ad pondus aeris ut p ad 1; moles aeris quovis instanti ad velum adlabentis = mdx:

= mdx : p = M; moles navis N = n. Jam  $M \times MN = M + N$  No. CIII. in NS, adeoque NS =  $M \times MN$ : (M + N) = [ ob infinite ad sensum exiguam rationem  $M: N = \frac{M}{N} \times M = \frac{amdx}{pn}$ . quia incrementa celeritatum navis debent esse in ratione duplicata celeritatum venti, erit AB<sup>2</sup>:  $CE^2 = aa$ :  $(a-y)^2 = NS$  $\left[\frac{amdx}{pn}\right]$ : FH  $\left[\frac{(a-y)^2 \cdot mdx}{apn}\right]$ , incrementum scil. futurum celeritatis navis, nisi aqua resisteret. Fingatur navem incurrere celeritate NT = a in molem aquæ T, & post adlapsum ad aquam moveri una cum aqua celeritate TS; erit N in NT == N+T in TS, unde TS  $= N \times NT : (N+T)$ ; ideoque A—  $N \times NT: (N+T) = a - an: (n+dx) = adx: (n+dx) = [ob]$ infinite ad fensum magnam rationem n: dx = adx: n = residual stentiæ aquæ; quare cum resistentiæ sint ut quadrata celeritatum navis, erit  $Cl^2: El^2 = AA: yy = \frac{Adx}{B}: \frac{yydx}{AB} = refistentiæ quam$ patitur navis celeritate IE lata = GH; qua igitur demta ab  $FH = (a - y)^2 mdx : apn, telinquitur FG = dy = ((a - y)^2 m)^2$ - pyy) dx: apn. Quare, ad habendam maximam celeritatem navis, faciendum dy = 0, hoc est  $((a - y)^2 m - pyy)$ = 0, five  $(a-y)^2 m = pyy$ , & extrahendo radicem quadratam  $(a-y)\sqrt{m}=y\sqrt{p}$ ; seu  $a\sqrt{m}=y\sqrt{p}+y\sqrt{m}$ , seu denique  $y = 4\sqrt{m}$ :  $(\sqrt{p} + \sqrt{m}) = [m]$  existente haud multo-majore minoreve I, adeoque evanescente respectu  $p \mid A \sqrt{m} : \sqrt{p}$ . Ergo celeritates navium codem vento motarum, cæteris paribus, funt ut  $\sqrt{m}$ , seu ut radices subtensarum veli; non ut ipsæ subtensæ.

Posito p: 1 = 841: 1, & m = 1, crit  $y = [a\sqrt{m}: (\sqrt{p+1})] = \frac{1}{30}a$ ; id cst. ventus tricies celerior est celeritate navis maxima, ubi subtensa veli proræ latitudini æqualis.

Si directio venti AB [Fig. 25.] ad longitudinem navis CE fit obliqua, nec possit navis progredi per BD, sed tantum per BC; fitque BD: BC = 1:6, celeritas navis = z, reperitur dx:dz = apn:

#### 1082 DE NAVIS CELERITATE MAXIMA.

- No. CIII. = apn: aabm 2abbmz + b³mzz pzz (°), adeoque pro celeritate maxima z = a \( \sigma \sigma m : (\sqrt p + b\sqrt bm); \) unde fit y: z = \( \sqrt p + b\sqrt bm : \sqrt bp + \sqrt bm; \) quæ ratio minor est ratione Hugeniana a d \( \sqrt b. \) Vid. Act. Lips. A. 1695, p. 549 & \$50. \* Histoire des Ouvrages des Savans Avr. 1694.
  - (a) Est enim moles aeris ad velum quovis instanti sub angulo CDB adlabentis, sive M, = bmdx: p, & celeritas qua navis se vento subducit = bz, hinc  $aa:(a-bz)^2$  = NS [abmdx:pn]: FH  $[(a-bz)^2]$

bz) b m d x: apn], a qua si dematur GH = zzdx: an, relinquetur FG = dz = ((a-bz) b m pzz) dx: apn.

\* No. LXVI, pag. 658, 659.

#### ARTICUL. XIX.

Inventio curvæ, cujus tangens abscindit ex axe segmentum, quod ad tangentem babeat constantem rationem, puta ut n ad 1.

Conf. No. LVII, pag. 573 & feq.

SIt [Fig. 26 & 27] DC = x, AD = nx, DB = y, CB = 
$$+y-nx$$
  
 $\sqrt{(xx-yy)}$ ; AB =  $-y+nx$  (\*). Ex natura tangentis, diff.  
 $+y+nx$  CB

(\*) Secundus casus, ubi AB = nx - y, duplici modo potest contingere, nempe non solum ubi curva resta positione data AB concavitatem opponit, crescentibus abscissis AB & decrescentibus applicatis

CB, ut in Fig. 26. Cas. 2. Sed & quando convexitatem ipsi opponit, & abscissa AB crescunt decrescentibus applicatis CB, ut in Fig. 27, Cas. 2.

CB  $\left[\frac{xdx-ydy}{\sqrt{(xx-yy)}}\right]$ : diff. AB  $\left[\frac{\pm}{+}dy+ndx\right]$  = CB  $\left[\sqrt{(xx-yy)}\right]$ :

BD  $\left[y\right]$  (b); feu xdx-ydy:  $\frac{\pm}{+}dy+ndx=xx-yy$ : y. Hinc  $xydx-yydy=\frac{\pm}{+}xxdy+nxxdx = yydy = nyydx$ ; vel, in prismo & tertio casu,  $ydx=xdy=nxdx\pm nyydx$ : x; hoc est, so so site y=zx, adeoque dy=zdx+xdz and x=zxdx+xxdz and x=zxdx+xxdz

NB.

(b) In casu secundo differentiale apsius AB debet sumi negative == dy - ndx, quia, crescentibus AB, decrescunt CB; & vice versa. Hinc æquatio media xydx - yy dy == xxdy + nxxdx + yydy - nyydx est erronea; quippe, mutatis signis terminorum posterioris membri, provenit eadem æquatio ac in primo casu.

(\*) Vel generalius 
$$\sqrt{\frac{1+\epsilon}{1-z}} = \frac{x+n}{x+n}$$
, assumpta a constante ad sup-

Jac, Bernoulli Opera.

 $(1+z)) + \int (\frac{1}{2}dz \cdot (1-z)), \text{ id eff,}$   $\frac{1}{2}l(1+z) - \frac{1}{2}l(1-z) = \int (\pm ndx).$   $x) = \pm nlx + nla, &, \text{ fumtis logarithmorum numeris, } \sqrt{\frac{1+z}{1-z}} = \frac{x \pm 2n}{a \pm n}, & \text{ five } \frac{1+z}{1-z} = \frac{x \pm 2n}{a \pm 2n}, & \text{ at } \frac{x \pm 2n}{a \pm 2n} = \frac{x \pm 2n}{a \pm 2n} = (\pm x^{2n} + a^{2n}).$   $(\pm x^{2n} + a^{2n}) \cdot (x^{2n} + a^{2n}).$ 

plenda homogenea. Est enim f(1/2 dx.

Yyyyy

NB. Primæ formulæ prorsus convenit media, si BD siat ma-No. CIII. jor quam AD (d).

> (4) Etiamsi BD non sit major A, unde sumitur segmentum a tan- mus, ut apparet ex Nota b. gente resectum, non jaceat inter

puncta B & D; tamen casus secunquam AD, id est, etiamsi punctum dus eodem modo resolvitur ac pri-

## ARTIC. XX.

Invenire Curvam, cujus curvedo in singulis pun-Etis est proportionalis longitudini arcus; id est, quæ ab appenso pondere flectitur in re-Etam ( 1).

Confer. Nus. LVIII, pag. 599 & 600.

🕥 Uia nominatis abscissa 🚞 x, applicata 🚞 y, arcu curvæ s. & posita de constante, radius circuli osculatoris, curvedini reciproce proportionalis, est dxds: — ddy; habebitur, ex hypothesi, hæe æquatio — aaddy = sdsdx. Ponatur sdx = adt, erit - addy = dids, & integrando a ds - ady = t ds (b), unde ds = ady : (a - t), &  $ds^2 = dx^2 + dy^2 = aady^2 : (aa - 2at +$ tt).

(\*) Hanc identitatem non inveni demonstratam.

(b) Quantitas conflans, in integratione æquationis — a dd y == dids addenda, generalius potest poni \_bds, ut fit bds --- ady = tds; unde emerget ds = ady : (b - 1), &  $dy = (b-1) dx : \sqrt{aa-bb}$  +2bt-tt), & iterum ds [= ady: (b-t)] = adx:  $\sqrt{(aa-bb+1)}$ 2bt -tt), & tandem, positis reliquis ut antea,  $a^3:2qq = \int (adt: \sqrt{aa})$ -bb + 2bt - tt)). Sed propterea constructio non mutabitur, nisi quod EC non facienda sit = r, sed a---b+1.

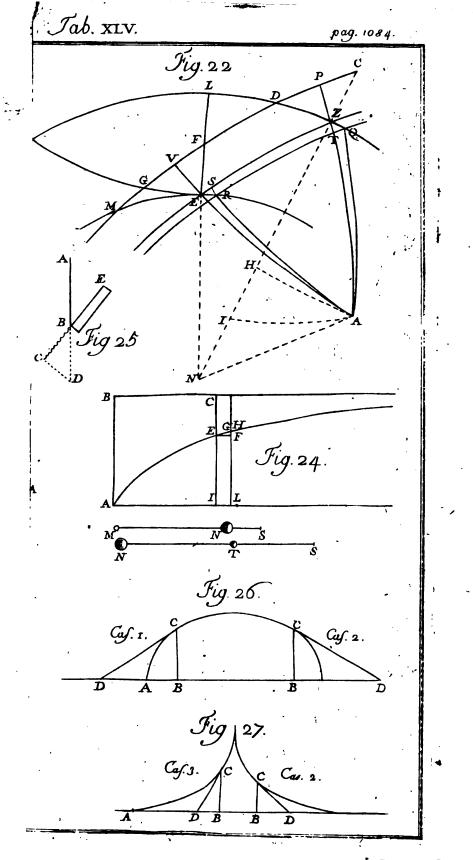

Digitized by Google

#### CURVA CUJUS LONGIT. EST CURVED. PROPORT. 1085

tt), id est,  $(aa - 2at + tt) dx^2 = (2at - tt) dy^2$ . Hinc dy No. CAIL:  $= (a - t) dx : \sqrt{(2at - tt)}, & ady : (a - t) = adx : \sqrt{(2at - tt)}$   $= ds. \quad \text{Jam quia } sdx = adt, \text{ erit differentiando } [\text{ positis } dx]$  = equalibus (`) ] dsdx = addt, seu ds = addt : dx; ergo adx :  $\sqrt{(2at - tt)} = addt : dx, \text{ sive } dx^2 = ddt \sqrt{(2at - tt)}. \text{ Sit}$  qdt = adx; erit. ob dx constantem, qddt + dtdq = 0, seu ddt  $= -dtdq: q, & dx^2 = [ddt \sqrt{(2at - tt)}] - dtdq \sqrt{(2at - tt)}: q = qqdt^2: aa, \text{ hinc } -aadq: q^3 = dt: \sqrt{(2at - tt)} & a^3:$   $2qq = \int (adt: \sqrt{(2at - tt)}).$ 

## Constructio.

Fiat quadrans circuli AEDB [Fig. 28], radio AB = a. Sit EC = t, erit CD =  $\sqrt{(2at - tt)}$ , arcus ED =  $\int (adt : \sqrt{(2at - tt)})$ . In DC producta abscindatur CH = mediæ proportionali inter AB & aa: 2ED = q; sumta EI = a, siat rectangulum EM = spatio ECHK =  $\int gdt$  = ax, erit EP = x. Porro, ducta AN normali ad AD, ut sit CD [ $\sqrt{(2at - tt)}$ ]: AD [a] = AC [a-t]: AN = [ $\frac{aa - at}{\sqrt{(2at - tt)}}$ ], & abscindatur Yyyyyy 2

quod, differentiando æquationem s dx = a dt, dx sumatur constans, eum antea ds posita fuit constans in æquatione — aaddy = sdsdx. Nam æquatio differentialis s dx = a dt, cum sit primi gradus, per se nullam quantitatem differentialem constantem supponit, adeoque in illa quælibet quantitas differentialis pro constante assumi potest. Sed etiam sine nova differentiatione potest res consici, & comparatio institui inter duas æquationes s dx = adt, & ds = adx: \(\frac{2at}{2at} - nt\), hoc modo. Per prio-

rem est dx = adt : s, qui valor ipsius dx in altera substitutus præbet  $ds = aadt : s \lor (2at - tt)$ , sive  $sds = aadt : \lor (2at - tt)$ , & integrando  $\frac{1}{2}ss = \int (aadt : \lor (2at - tt))$  = ap [posito  $\int (adt : \lor (2at - tt))$  = p]. Hinc  $s = \lor 2ap =$  [per
priorem æquationem] adt : dx; unde  $dx = adt : \lor (2at - tt)$   $= f(adt : \lor (2at - tt)) = p$ , sive  $f(adt : \lor (2at - tt)) = p$ , sive  $f(adt : \lor (2at - tt)) = p$ , sive  $f(adt : \lor (2at - tt)) = p$ , sive  $f(adt : \lor (2at - tt)) = p$ , sive  $f(adt : \lor (2at - tt)) = aa : \lor 2ap$ ; in
qua, ob sactam æquationem f(at) = adt, supponitur f(at) = adt; f(at) = adt; f(at) = adt; supponitur f(at) = adt; f(at) = adt; f(at) = adt; supponitur f(at) = adt; f(at) = adt; f(at) = adt; supponitur f(at) = adt; f(at)

## 1686 CURVA CUJUS LONGIT. EST CURVED. PROPORT.

No. CIII. PQ = AN, erit area QPEL =  $\int ((aadx - atdx): \sqrt{(2at-tt)}) = ay$ ; ideirco facta ER = a, & rectangulo ES = QPEL = ay; erit RS, seu PT = y; dum EP = x; adeoque punctum T in curva quæsita ET; in quo puncto radius circuli osculatoris, sive dxds: -ddy erit q, & sq = aa (d).

(d) Est enim sdx = a dz; & qdz vel sq == aa. = adx. Hinc sqdtdx == aadtdx,

### ARTIC. XXI.

Demonstratio analytica Constructionis mechanicarum curvarum omnium, ope Logarithmicæ & alterius curvæ algebraïcæ per tractionem describendæ; quæ tradita est in Actis Lips. 1696, pag. 263. \*

S Int [Fig. 29] CG=AE=x, GD=u, longitudo fili FGH=AC=GE, GH=FE=p, DH= $\sqrt{(pp-nu)}$ ; equatio construenda ady=tdx; ubi t detur per x. Ex
matura tangentis GH est diff. HD [ $\frac{pdp-ndu}{\sqrt{(pp-nu)}}$ ]: diff. CD [ $dx+\frac{nu}{\sqrt{(pp-nu)}}$ ]: GD [u]; hinc  $updp-undu=\frac{nu}{\sqrt{(pp-nu)}}$ ] is du = du =

\* No. LXX , pag. 727.

### CURVARUM MECHANICARUM CONSTRUCTIO. 1087

(\*) Sine novis substitutionibus have quantitas — bdq: (bb - qq) resolvi potest in duo differentialia logarithmica —  $\frac{1}{2}dq$ : (b-q) & —  $\frac{1}{2}dq$ : (b+q); unde erit [ponendo tdx = 2abdx: p] — abdq: (b-q) — abdq: (b+q) = ady, & y=1(b — q)—1(b+q)—1(b+q)—1(b+q)—1(b+q)—1(b+q)—1(ady)—ady: [quialent ady] ady: ad

(b) Quia q = bu : p, est  $bb - qq = (bbpp - bbuu) : pp = <math>b^+ : pp$ . Hine  $r = bp : \sqrt{(pp - uu)} = (zz + bb) : 2z$ , id est,  $zz = 2bpz : \sqrt{(pp - uu)} - bb$ , &  $z = bp : \sqrt{(pp - uu)} - bb$ )  $= (bp \pm bu) : \sqrt{(pp - uu)} - bb$   $= (bp \pm bu) : \sqrt{(pp - uu)} = b\sqrt{p - u}$   $b\sqrt{p - u} \text{ vel } b\sqrt{p - u}$ 

Yyyyy s

ARTL

#### ARTICUL. XXII.

Observatiuncula singularis ad praxin Calculi differentialis, ejusque usus in radiis osculi inveniendis.

Confer. N. XCIV, pag. 888, & CI, pag. 975.

 $\bigcirc$  I latus quadrati minoris sit x, & majoris x + dx; crit quadraum minus xx, & majus  $xx + 2xdx + dx^2$ ; adeoque differentiale ipfius xx est  $2xdx+dx^2$ ; hoc est,  $\int$  quia ordinarie dxinfinities minus est ipso x = 2xdx, omisso  $dx^2$ . Sed ubi x infinities minor est ipsa dx, quod ubique fit in scaturigine quantitatis fluentis x, quando minor x est absolute nihil, seu o, & major x est 0 + dx, patet 2xdx potius evanescere debere respectu  $dx^2$ , adeoque differentiale ipsius xx non esse 2x dx, sed potius  $dx^2$ . Ex. gr. in quadrante circuli, posito radio r, & tangente minore y, majore y + dy; crit secans minor  $\sqrt{(rr + yy)}$ . & differentia secantium  $ydy: \sqrt{(rr+yy)}$ , quamdiu videlicet y est quantitas. Sed si applicatio fieri debeat ad initium quadrantis, ubi y est o, & minor secans radius; erit secantium differentia, id est, differentia radii & proximæ secantis, sive lineola illa quæ designat conatum centrifugum corporis in circulo gyrantis, seu dénique subtensa evanescens anguli contactus, non  $ydy: \sqrt{(rr + yy)}$ fed  $dy^2 : 2\sqrt{(rr+yy)} = dy^2 : 2r$ . Fingatur quadrans hic applicari curvæ alicui BE [ Fig. 30], ita ut punctum B sit in curvæ peripheria, BA curvæ perpendicularis, & BC coincidat cum tangente: patet si BD quoque cadat super ipsam curvam, seu si anguli contactus utrinque æquentur; fore hunc circulum illum iplum, ipsum, qui curvam hanc osculari dicitur: unde ad radium of No. CIII. culi inveniendum, nil aliud requiritur, quam ut subtensa anguli contactus quoque in ipsa curva sobservata hac differentiandi regula ] quæratur, & deinde cum  $dy^2$ : 2r adæquetur, ad habendum r. Prius autem relatio punctorum curvæ respectu rectæ perpendicularis per datum punctum transeuntis quærenda hoc modo: Sint BE, CG [Fig. 31] duæ applicatæ, BF curvæ perpendicularis occurrens productæ CG in H, & CD normalis ipsi BF: vocentur AE = p, EB = q, EF = m, AF = p + m = l, BF $= n = \sqrt{(qq + mm)}$ , AG = t, GC = z, BD = x, DC = y. Ob similitudinem triangulorum BEF, FGH, CDH; est EF [m]:  $\mathbf{EB}[q] = \mathbf{GF}[t-l] : \mathbf{GH}\left[\frac{qt-ql}{m}\right] = \mathbf{CD}[y] : \mathbf{DH}$  $\left[\frac{qj}{m}\right]$ ; item EF [m]: BF [n] = GF [t-l]: FH  $\left[\frac{nt-nl}{m}\right]$  = CD [y]: CH  $\left[\frac{ny}{m}\right]$  = GC + GH = z + (qt - ql): m; unde ny = mz + qt - ql. Sed BD+DH[x+qy: m] = BF+ FH[n+(nt-nl):m]; quare mx+qy=mn+nt-nl=[ob l - m = p]nt - np; hinc t = p + (mx + qy): n; quo valore in equatione ny = mz + qt - ql substitute. habetur ny=mz+pq+(qqy+qmx):n-ql=mz-mq+(qqy+qmx):n. Hinc z=q+(nny-qqy):mn-qx:n=[obn = qq = mm q + my : n = qx : n. (\*). Ergo in æquatione, que relationem t ad z exprimit, loco t & z ponantur co-

(\*) Ductis DO ipsi BE, & DP ipsi AG parallelis; ipsæ AG [t] & GC [z] facillime sic determinantur: Ob parallelas BE, DO, est BF [n]: EF [m] = BD [x]: EO [\frac{mx}{n}]. Item BF [n]: BE [q] = DF [n-x]: DO seu PG [q-qx:n], & ob triangula BEF, DPC

fimilia, BF[n]: BE[q]=DC
[y]: DP feu OG[ $\frac{qy}{n}$ ]; item BF

[n]: EF[m]=DC[y]: CP[ $\frac{mq}{n}$ ]

quare AG=AE+EO+OG= p+mx:n+qy:n=t, & GC=
PG+CP=q-qx:n+my:n=2.

No. CIII. rum valores, ubi præter indeterminatas x & y non nili conftantes reperiuntur, p, q, m, n. Hac ergo differentiata juxta specialem nostram regulam, invenitur ratio dx ad dy in ipso puncto B. Non vero opus est progredi in hoc negotio, nisi ad illa membra in quibus reperitur  $dy^2$ , neglectis omnibus reliquis ubi est dxdy  $dx^2$ ,  $dy^3$ , &c.; cum hæc illo sint infinities minora.

# Exemplum in Parabola.

Æquatio est at = zz; facta substitutione habetur  $ap + (aqy + amx): n = qq + (zqmy - zqqx): n + (mmyy - zqmxy + qqxx): nn, & differentiando <math>(aqdy + amdx): n = (zqmdy - zqqdx): n + mm dy^2: nn; & quia ex natura Parabolæ, ob <math>a = zm$ ; destruunt se mutuo aqdy: n & zmqdy: n; fiet, his cliss,  $amdx = -zq q dx + mm dy^2: n$ , sive  $mm dy^2: n = amdx + zqqdx = zmmdx + zqqdx = znndx$ , hoc est,  $dx = mm dy^2: zn^3$ . Supra vero in circulo reperta suit CD, seu  $dx = dy^2: zn$ . Quare  $mmdy^2: zn^3 = dy^2: zn$ , hoc est,  $r = n^3: mm$ , Conser. Acta Lips. m. Jan, 1691, pag. zz \*.

Generaliter pro omnibus Paraboloidibus cujus gradus: Esto  $a^r - \frac{1}{s} = z^s$ ; facta substitutione loco s & z, habetur  $a^r - \frac{1}{p} + (a^s - \frac{1}{q}y + a^s - \frac{1}{mx})$ :  $n = q^s + (sq^s - \frac{1}{my} - sq^s z)$ :  $n + \frac{s_s s_s - 1}{2}$   $q^s - \frac{1}{mmy} : nn$ , &c. [nec enim opus est procedere ulterius]; ubi deletis utrinque  $a^s - \frac{1}{q} : n & s q^s - \frac{1}{my} : n$ , [propter  $a^s - \frac{1}{2} : sq^s - \frac{1}{m} : n$ , ex natura Parabolæ], & differentiatis reliquis, sit  $a^s - \frac{1}{m} dx : n = -sq^s dx : n + \frac{s_s s_s - 1}{2} q^s - \frac{1}{m} m dy^s : nn$ , seu  $dx = \frac{s_s s_s - 1}{2} q^s - \frac{1}{m} m dy^s : (a^s - \frac{1}{m} n + sq^s n) = [propter <math>q^s = a^s - \frac{1}{p}]$   $\frac{s_s s_s - 1}{2} q^s - \frac{1}{m} m dy^s : (a^s - \frac{1}{m} n + sa^s - \frac{1}{p} n) = [ob a^s - \frac{1}{s} = \frac{1}{2} + \frac{1}{m} m dy^s : (a^s - \frac{1}{m} n + sa^s - \frac{1}{p} n) = [ob a^s - \frac{1}{s} = \frac{1}{2} + \frac{1}{m} m dy^s : (a^s - \frac{1}{m} n + sa^s - \frac{1}{p} n) = [ob a^s - \frac{1}{s} = \frac{1}{m} + \frac{1$ 

No. XLI, pag. 441.

 $sq^{-2}m$ ]  $\frac{1}{2}(s-1)mdy^2$ :  $(mn+spn)=[cx hyp.] dy^2$ : 2r; un-No. GIII., de habetur r=(mn+spn): (sm-m)=[ob sp=fubtangen-tem.Parabolæ, quæ vocetur <math>n] (mn+n): (sm-m)  $\binom{n}{2}$ ; quod hanc facillimam constructionem suppeditat. Ex puncto I, [fig. 32] ubi tangens BI secat axem, excitetur axi perpendicularis IK, cui occurrat BF in K, erit FK=sr-r=(mn+mn): m. Conf. Constructio particularis in Parabola Act. Lips. 1692, p. 210 \*, & generalis D. March. Hospitalii, Anal. Instin. parv. p. 85.

Hoc pacto radius osculi cujusvis curva in ejus vertice cum x & y = 0, & curva ad axem perpendicularis dicto citius invenitur. Ex. gr. in Parabela,  $a \times = yy$ ; etenim differentiando habetur  $a d \times = dy^2$ , &  $dx = dy^2 : a = dy^2 : 2r$ ; unde  $r = \frac{1}{2}a$ .

In Ellipsi aut Hyperbola, abx = bx = ayy; differentiando sit  $abdx = ady^2$ , seu  $dx = dy^2 : b = dy^2 : 2r$ ; unde  $r = \frac{1}{2}b$ .

In Curva  $y^3 - x^3 = axy$ ; differentiando habetur  $dy^3 = adxdy$ , feu  $dy^2 = adx$ ; id cít,  $dx = dy^2$ :  $a = dy^2$ : 2r; unde  $r = \frac{1}{2}a$ . Vid. HOSPITAL. Anal. inf. parv. pag. 15.

NB. Quia differentiando scribendum est dy pro y, dy<sup>2</sup> pro y<sup>2</sup>, dy<sup>3</sup> pro y<sup>3</sup>, dxdy pro xy, dx<sup>2</sup>dy pro x<sup>2</sup>y, &c. potest ipsa æquatio brevitatis ergo sine mutatione retineri, & tantum per x & y quantitates infinite parvæ intelligi; per y tamen etiam quantitates infinite

(b) Si pro  $a^{s-1}$  fubstituatur  $sq^{s-2}m$ , quæ ipsi æqualis est, ex natura Parabolæ; æquatio transit in hanc  $spq^{s-2}m+(sq^{s-1}my+sq^{s-2}mmx):n=q^s+(sq^{s-1}my-sq^sx):n+\frac{s.s-1}{2}q^{s-2}mmyy:nn$  seu  $spm+smmx:n=qq-sqqx:n+\frac{s.s-1}{2}mmyy:nn$ , vel [ob mm

Jac. Bernoulli Opera.

+qq = nn spm + snx = qq + s.s = 1  $\frac{1}{2}$  mmyy: nn, quæ differentiata

dat  $sndx = \frac{s.s - 1}{2}$  mmdy<sup>2</sup>: nn, id

est,  $dx = \frac{1}{2}(s - 1)$  mmdy<sup>2</sup>:  $n^3 = dy^2$ : 2r. Hinc  $r = n^3$ : (s - 1) mm.

\* N°. XLIX, pag. 496.

**Z**zzzz

No. CIII. infinite major quam per x: tum quantitates homogenez invicem comparandz, reliquis omnibus infinite minoribus neglectis, ad habendum x, quod denique zequandum ipsi yy: 2r. Ratio operationis ex eo perspicitur, quod in initio ipsarum x & y, coincidant x & dx, nec non y & dy (°).

# Exemplum in Concboide.

Æquatio est  $x^4 - 2(a+c)x^3 + (4ac+cc+yy)xx - 2a(cc+yy)x + aayy = 0$ , ubi, positis x & y infinite parvis, sed tamen x infinities adhuc minore quam y, patet omnia membra evanescere, præter duo ultima -2accx+aayy; sic ut tota æquatio sit -2accx+aayy = 0; e qua habetur x = ayy: 2cc = y:2r; unde tandem sit r = cc:a in vertice. Et generaliter in quovis puncto  $r = n \times (2p^3m - 3appm - 3cppm + 4acpm + ccpm + pqqm - ppqq - accm + 2apqq - aqqm - aaqq): (6apqq + 6cpqq - 6ppqq - 4acqq - ccqq - <math>q^4$  - 4pqqm - ppmm + 2apmm + 4aqqm - aamm).

Ad tegendum artificium & compendifaciendam folutionem, in equatione curvæ, quæ relationem coordinatarum t & z, vel p & q exprimit, neglecto termino cognito fi adsit, substitue tantum loco t vel p, + sp mx:  $n + \frac{s \cdot s - t}{2}$ 

differentialis, ex Elementis EUCLI-DIS colligi potest. Ex his enim constat, quod si ex dato puncto C [Fig. 33] ad circusi peripheriam ducatur tangens BC, & alia quæ eandem secet in punctis D, F; rectangulum sub CD & CF suturum sit æquale quadrato tangentis BC; unde sequitur, si puncta B & D sint infinite propinqua, ut ratio inter BC & ED, nec non inter CF & DF, & inter CD & BE siat ratio æqualitatis; sore rectangulum sub BE & DF æquale quadrato ipsius ED; adeoque si ponamus rectam secantem CF transire per centrum Circuli A, & arcum circularem BD coincidere cum arcu elementari curvæ cujus dam, cujus coordinatæ initiales sint BE = x, ED = y, posito axe BA in puncto B ad curvam BD perpendiculari, & radius circuli BA sit = r, erit 2rx = yy, sive x = yy: 2r, aut r = yy: 2x, & x: y = y: 2r. Patet etiam, ob angulum BDE infinities esse minorem applicata ED [7].

No. CIH.

 $p^{n-1}qqyy$ : nn; loco  $z^n$  vel  $q^n$ ,  $-uq^nx:n+\frac{n.n-1}{2}q^{n-1}mmyy$ : nn, & loco  $e^{\epsilon}z^n$  vel  $p^{\epsilon}q^n$ ,  $(sp^{n-1}q^nmx-np^{\epsilon}q^nx):n+\frac{s.s-1}{2}p^{\epsilon}q^{n-1}yy+snp^{n-1}q^nmyy+\frac{n.n-1}{2}p^{\epsilon}q^{n-1}mmyy):$ nn; omiffis videlicet omnibus reliquis terminis, in quibus aut

mn; omissis videlicet omnibus reliquis terminis, in quibus aut neutra indeterminatarum x & y, aut y unius, aut trium pluriumve, aut x duarum, trium, pluriumve dimensionum reperitur; quo facto erit valor ipsius yy: 2x in p, q, m, n radius quæsitus osculi.

Vel compendiosius, ponatur loco  $p^s = + sp^{s-1}mnx + s.(s-1)$   $p^{s-2}qqyy$ , loco  $q^n = -uq^nnx + u.(u-1)q^{u-2}mmyy$ ; loco  $p^sq^u = + sp^{s-1}q^umnx - up^sq^unx + s.(s-1)p^{s-1}q^{u-2}myy + 2sup^{s-1}q^umyy + u.(u-1)p^sq^{u-2}mmyy$ , &t tum valor yy: x crit radius osculi. (4).

Zzzzzz 2

Vel

(4) Ut ratio hujus operationis manifesta siat, singatur æquatio generalis exprimens relationem coordinatarum AE, EB, effc  $o = Ap^a q^b$  $+Bp^{\epsilon}q^{\epsilon}+$  &c. ubi A, B, &c. fignificant coefficientes terminorum; a, b, c, e, &c. indices potestatum indeterminatarum p & q; quorum aliqui possunt esse = 0. Defignetur quilibet horum terminorum [ neglecto coefficiente ] per  $p^{s}q^{u}$ . Quibus positis, æquatio exprimens relationem coordinatarum AG, GC erit  $At^a z^b + Bt^c z^c + &cc. = 0$ , quorum terminorum singuli negle-Ais coefficientibus exprimantur etiam per  $t^{s}z^{u}$ . Sed quia t=p+(qy+mx):n,&z=q+(my-

qx): n; crit  $t^3 = p^s + sp^{s-1} \times (qy + mx)$ :  $n + \frac{s \cdot (s-1)}{2}p^s = \frac{s}{2}$   $\times (qqyy + 2mqyx + mmxx) : nn + \frac{u}{2}x = q^u + uq^{u-1}x = \frac{u}{2}x = q^u + uq^{u-1}x = \frac{u}{2}x = \frac{u}{2}x$ 

No. CIII. infinite major quam per x: tum quantitates homogenez invicem comparandz, reliquis omnibus infinite minoribus neglectis, ad habendum x, quod denique zequandum ipsi yy: 2r. Ratio operationis ex eo perspicitur, quod in initio ipsarum x & y, coincidant x & dx, nec non y & dy (°).

# Exemplum in Conchoide.

Æquatio est  $x^4 - 2(a+c)x^3 + (4ac+cc+yy)xx - 2a(cc+yy)x + aayy = 0$ , ubi, positis x & y infinite parvis, sed tamen x infinities adhuc minore quam y, patet omnia membra cvanescere, præter duo ultima -2accx + aayy; sic ut tota æquatio sit -2accx + aayy = 0; e qua habetur x = ayy : 2cc = yy : 2r; unde tandem sit r = cc : a in vertice. Et generaliter in quovis puncto  $r = n \times (2p^3m - 3appm - 3cppm + 4acpm + ccpm + pqqm - ppqq - accm + 2apqq - aqqm - aaqqy : (6apqq + 6cpqq - 6ppqq - 4acqq - ccqq - <math>q^4$  - 4pqqm - ppmm + 2apmm + 4aqqm - aamm). Ad tegendum artissicium & compendisaciendam solutionem in æquatione curvæ and compendisaciendam solutionem in æquatione curvæ and compendisaciendam solutionem coordinata-

tionem, in equatione curve, que relationem coordinatarum t & z, vel p & q exprimit, neglecto termino cognito si adsit, substitue tantum loco t vel p, +sp  $mx: n+\frac{s-1}{2}$ 

differentialis, ex Elementis Euclibis colligi potest. Ex his enim constat, quod si ex dato puncto C
signification si ex dato puncto C
si existinti si ex dato puncto C
si existinti si ex dato puncto C
si ex dato
si ex dato puncto C
si ex dato
si ex dato
si ex extra si
si ex ex dato
si ex ex dato
si ex ex ex
si ex
si ex ex
si ex ex
si ex
si

DF æquale quadrato ipsius ED; adeoque si ponamus rectam secantem CF transire per centrum Circuli A, & arcum circularem BD coincidere cum arcu elementari curvæ cujus-dam, cujus coordinatæ initiales sint BE \_\_x, ED \_y, posito axe BA in puncto B ad curvam BD perpendiculari, & radius circuli BA sit \_r, erit 2rx = yy, sive x = yy: 2r, aut r = yy: 2x, & x: y = y: 2r. Patet etiam, ob angulum BDE infinities esse minorem applicata ED [y].

97- 071

 $p^{n-1}qqyy: nn;$  loco  $z^n$  vel  $q^n$ ,  $-uq^nx:n+\frac{nn-1}{2}q^{n-1}mmyy:$  nn, & loco  $e^rz^n$  vel  $p^rq^n$ .  $(sp^{n-1}q^nmx-np^rq^nx): n+\frac{nn-1}{2}p^rq^{n-1}q^nmyy+\frac{nn-1}{2}p^rq^{n-1}q^nmyy):$  nn; omiffis videlicet omnibus reliquis terminis, in quibus aut neutra indeterminatarum x & y, aut y unius, aut trium pluriumve, aut x duarum, trium, pluriumve dimensionum reperitur; quo facto erit valor ipsius yy: 2x in p, q, m, n radius quæsitus of-

Vel compendiosius, ponatur loco  $p^s = + sp^{s-1}mnx + s.(s-1)$   $p^{s-2}qqyy$ , loco  $q^n = -uq^nnx + u.(u-1)q^{u-2}mmyy$ ; loco  $p^sq^u = + sp^{s-1}q^umnx - up^sq^unx + s.(s-1)p^{s-1}q^{u-2}yy + 2sup^{s-1}q^umyy + u.(u-1)p^sq^{u-2}mmyy$ , &t tum valor yy: x erit radius osculi. (4).

Zzzzzz 2

Vel

(d) Ut ratio hujus operationis manifesta siat, singatur æquatio generalis exprimens relationem coordinatarum AE, EB, effc  $o = Ap^a q^b$  $+Bp^{c}q^{e}+$  &c. ubi A, B, &c. fignificant coefficientes terminorum; a, b, c, e, &c. indices potestatum indeterminatarum p & q; quorum aliqui possunt esse = 0. Defignetur quilibet horum terminorum [ neglecto coefficiente ] per  $p^{s}q^{u}$ . Quibus positis, æquatio exprimens relationem coordinatarum AG, GC erit  $At^az^b + Bt^cz^c + &c. = 0$ , quorum terminorum finguli negle-Ais coefficientibus exprimantur etiam per  $t^3 z^n$ . Sed quia t = p +(qy + mx): n, & z = q + (my - mx)

culi.

qx): n; crit  $i^3 = p^3 + sp^{3-1} \times (qy + mx)$ :  $n + \frac{s \cdot (s-1)}{2}p^{s-2} \times (qqyy + 2mqyx + mmxx)$ :  $nn + \frac{u}{2}$   $\times (qqyy + 2mqyx + mmxx)$ :  $nn + \frac{u}{2}$   $\times (my - qx)$ :  $n + \frac{u(u-1)}{2}q^{u-2} \times (mmyy - 2mqyx + qqxx)$ :  $nn + \frac{s}{2}$   $\times (qy + mx)$ :  $n + \frac{s \cdot (s-1)}{2}p^{s-2}q^{s} \times (qqyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$   $\times (qmyy + &c.)$ :  $nn + up^{s}q^{s} = \frac{u}{2}$ 

No. CIII. Vel adhue brevius: æquatione tota ad unam partem constituta, & neglecto termino quem neutra indeterminatarum ingreditur; siat fractio, in cujus numeratore pro singulis  $fp^s$  membris reponatur  $+fsp^{s-1}m$ , & in denominatore  $+(1-s)sfp^{s-1}qq$ ; pro singulis  $gq^m$  in numeratore  $-gmq^m$ ; in denominatore  $+(1-s)sfp^{s-1}qq$ 

> per x & y intelliguntur quantitates infinite parvæ, quarum tamen y infinities major est quam x; posse omnes terminos per &c. designatos negligi; deinde posse etiam negligi serminum  $p^s q^u$ , in quem neutra indeterminatarum x & y ingreditur, quia omnes termini ps que simul sumti, id est,  $Ap^a q^b + Bp^c q^c + &c.$ terminos sps--- q "×qy:n, feu  $sp^{s-1}q^{u+1}y \cdot n$ , quod ex natura rectæ BF ad curvam perpendicularis consequitur; nam dp : dq = q[BE]: m [EF]. Sed æquatio generalis differentiata præbet A a pa-I q b dp + B = p = 1 q = dp + &c. +  $Abp^a q^{b-1}dq + Bep^c q^{e-1}dq + &c = 0; id eft, dp: dq =$ Abp q b-1+Bep q e-1+&c: - Aapa-1 q b - Bcp -1 q e -&c. = q:m; multiplicatis extremis & mediis, omnibusque terminis ad unam partem transpositis, erit Ambpa q + Bmepc q e-1 + &c. + Aap 4-1 q b+1 +  $Bcp^{c-1}q^{c+1}+&c=0$ , ideft,

substitutis & u pro & & b, item pro c & e &c. erunt omnia mup q + sp1-1 qu+1 per suos respective coefficientes multiplicata - o. Restabunt igitur, in æquatione generali, soli termini qui per x & yy multiplicantus, nempe sps q unx:  $n + s(s-1)p^{s-2}q^{u+2}yy : 2m$  $--up^s q^u x : n + sup^{s-1} q^u myy:$ nn + u (u-1)p<sup>s</sup> q <sup>u-2</sup>mmyy: 2nn = t<sup>s</sup> z<sup>u</sup>. Quia vero omnia t<sup>s</sup> z<sup>u</sup> = 0, erunt illa adhuc = 0, fi per 2mm multiplicentur, aut pro fingulis t z u ponatur 2sp q umux  $+s(s-1)p^{s-2}q^{u+2}yy 2up^{s}q^{u}nx + 2sup^{s-1}q^{u}myy +$ +u(u-1)p<sup>s</sup> q<sup>u-2</sup> mmyy; ex quibus omnibus, si cruatur valor ipflus x, erit r = yy : 2x, vel fi pro 2x ponatur x, ita ut fit  $t^{s}z^{\mu}$  $sp^{s-1}q^umx + s(s-1)p^{s-2}q^{u+2}yy$  $-up^{s}q^{u}nx+2sup^{s-1}q^{u}myy$  $+u(u-1)p^sq^{u-2}mmyy$ , crit?

— u)  $ugq^{u}$ — um; pro fingulis  $hp^{s}q^{u}$ , in numeratore  $h sp^{s-1}q^{u}m$  No. CIII. —  $hup^{s}q^{u}$ , in denominatore  $+(1-s)hp^{s-2}q^{u+2}-2suhp^{s-1}q^{u}m$  $+(1-u)up^{s}q^{u-2}mm$ ; critque, ut denominator fractionis ad ejus numeratorem, fic u ad r, feu BF ad radium ofculi.

Seu si variatis litteris, more consueto, æquatio exprimatur in x & y; denotante x abscissam, y applicatam, x insuper x subperpendicularem EF, nec non exponens potestatis x in quolibet membro dicatur m, ipsius y in quolibet membro n; reponendum erit pro singulis  $f^{xm}$ ,  $+f^m x^{m-2}z$  in numeratore,  $x + (1 - m)mf^{xm-2}yy$  in denominatore; pro singulis  $x^m$ ,  $-g^m$  in numeratore,  $x + (1 - m)mg^{m-2}zz$  in denominatore; pro singulis  $x^my^m$ , in numeratore  $x^m$  in  $x^m$   $x^m$ 

Si Curva in initio ipsarum x axi perpendicularis, radius osculi in vertice sic invenitur. In æquatione naturam curvæ exprimente ponatur pro x ubique yy: 2r. & sublatis fractionibus diviclatur æquatio per y quoad fieri potest; quo sacto

- 1°. Si y evanescat, vel ex tota æquatione, vel ex duobustantum pluribusve ejus membris, rejectis reliquis, quæratur valor ipsius r secundum illa quæ remanent.
- 2°. Si y evanescat ex uno solo, deleantur omnia reliqua, præter illud, vel illa, in quo, vel quibus, y minimum dimensionum numerum habet; ac quæratur tum valor ipsius y exprimendus per fractionem aliquam, cujus numerator unum tantum, denominator aut unum aut plura membra habere potest:
- a. Si r in numeratore tot vel plures dimensiones habet, quot habet ad summum in denominatore, tum r = 0.
  - 6. Si r non reperiatur in numeratore,  $r = \infty$ .

    Zzzzzz 2

2. Si

\* N°. XCIV, pag. 888.

We. CIH. Vel adhue brevius: æquatione tota ad unam partem constituta, & neglecto termino quem neutra indeterminatarum ingreditur; siat fractio, in cujus numeratore pro singulis  $fp^t$  membris reponatur  $+fsp^{t-1}m$ , & in denominatore  $+(1-s)sfp^{t-2}qq$ ; pro singulis  $gq^m$  in numeratore  $-gmq^m$ ; in denominatore  $+(1-s)sfp^{t-2}qq$ 

> per x & y intelliguntur quantitates infinite parvæ, quarum tamen y inanities major est quam x; posse omnes terminos per &c. designatos negligi; deinde posse etiam negligi serminum p q u, in quem neutra indeterminatarum x & y ingreditur, quia omnes termini ps qu fimul fumti, id est,  $Ap^a q^b + Bp^c q^e + &c.$ terminos sps --- 1 q × q y:n, seu sps-1 qu-1 y.n, quod ex natura rectæ BF ad curvam perpendicularis consequitur; nam dp : dq = q[BE]: m [EF]. Sed æquatio generalis differentiata præbet Aap - I q b dp  $+Bep^{c-1}q^{e}dp+&c.+$ Abp q 1 dq + Bep q 1 dq + &c. = 0; id est, dp: dq = Abp 4 b-1+Bep q e-1+&c:  $-Aap^{a-1}q^b-Bcp^{c-1}q^e$ &c. = q: m; multiplicatis extremis & mediis, omnibusque terminis ad unam partem transpositis, erit 'Ambp' q - 1 + Bmep' q - 1 + &cc. + Aap 4 - 1 q b + 1 +  $Bcp^{c-1}$   $q^{c+1} + &c = 0$ , id eft.

substitutis & u pro & & b, item pro c & c & c. erunt omnia mup q H-I  $+ s p^{s} - 1 q^{u+1}$  per suos respective coefficientes multiplicata — 0. Restabunt igitur, in equatione generali, soli termini qui per x & yy multiplicantur, nempe sp 1 q 2mx:  $n + s(s-1)p^{s-2}q^{u+2}yy = 2ms$  $--up^s q^u x : n + sup^{s-1} q^u myy:$ ип + u (u-1)p<sup>s</sup> q <sup>u-2</sup>ттуу : 2т == t<sup>5</sup> z<sup>4</sup>. Quia vero omnia t<sup>5</sup> z<sup>4</sup> = 0, erunt illa adhuc = 0, fi per 2m multiplicentur, aut pro fingulis t'z ponatur 2sp q mnx  $+s(s-1)p^{s-2}q^{u+2}yy 2up^s q^u nx + 2sup^{s-1} q^u myy +$  $+u(u-1)p^{s}q^{u-2}mmyy$ ; ex quibus omnibus, fi cruatur valor ipfius x, erit r = yy : 2x, vel fi pro 2x ponatur x, ita ut fit  $t^{s}z^{\mu}$  $sp^{s-1}q^umx + s(s-1)p^{s-2}q^{u+2}yy$  $-up^{s}q^{u}nx+2sup^{s-1}q^{u}myy$  $+u(u-1)p^{s}q^{u-2}mmyy$ , crit z

— u)  $ugq^{u}$ — um; pro fingulis  $hp^{s}q^{u}$ , in numeratore  $h sp^{s-1}q^{u} m$  No. CIII. —  $hup^{s}q^{u}$ , in denominatore  $+(1-s)hp^{s-2}q^{u+2}-2suhp^{s-1}q^{u}m$  $+(1-u)up^{s}q^{u-2}mm$ ; eritque, ut denominator fractionis ad ejus numeratorem, fic u ad r, feu BF ad radium ofculi.

Seu si variatis litteris, more consueto, æquatio exprimatur in x & y; denotante x abscissam, y applicatam, x insuper x subperpendicularem EF, nec non exponens potestatis x in quolibet membro dicatur x, ipsius y in quolibet membro x; reponendum erit pro singulis  $f(x^m) + f(x^m) +$ 

Si Curva in initio ipsarum x axi perpendicularis, radius osculi in vertice sic invenitur. In æquatione naturam curvæ exprimente ponatur pro x ubique yy: 2r. & sublatis fractionibus diviclatur æquatio per y quoad fieri potest; quo sacto

- 1°. Si y evanescat, vel ex tota æquatione, vel ex duobustantum pluribusve ejus membris, rejectis reliquis, quæratur valor ipsius r secundum illa quæ remanent.
- 2°. Si y evanescat ex uno solo, deleantur omnia reliqua, præter illud, vel illa, in quo, vel quibus, y minimum dimensionum numerum habet; ac quæratur tum valor ipsius y exprimendus per fractionem aliquam, cujus numerator unum tantum, denominator aut unum aut plura membra habere potest:
- e. Si r in numeratore tot vel plures dimensiones habet, quot habet ad summum in denominatore, tum r = 0.
  - 6. Si r pon reperiatur in numeratore,  $r = \infty$ .

**Z**22222 2

y. Si

\* No. XCIV, pag. 888.

No, CIII. y. Si r in numeratore & plures habet dimensiones & pauciores, quam alicubi habet in denominatore, r = 0 & 00 (6).

Haze

(e) Hæc regula paulo aliter enuntiata sic facile demonstratur. Sit æquatio generalis naturam curvæ exprimens  $Ax^2y^b + Bx^cy^e + Cx^fy^g + Dx^by^k + &c. = 0$ . Substituatur ubique  $yy \cdot r$  pro x, [ubi per r intelligatur non radius, sed diameter circuli osculatoris] & habebitur  $Ay^{2a+b}r^{-a} + By^{2c+e}r^{-c} + Cy^{2f+g}r^{-f} + Dy^{2b+k}r^{-h} + &c. = 0$ . In hae æquatione seligantur termini, in quibus y est minimarum dimensionum; hi erunt vel unus, vel plures.

1°. Si plures, ex. gr. tres, designentur illi per  $Ay^{2a+b}r$  a+b  $By^{2c+e}r$   $-c+Cy^{2f+g}r$  ;

positis nempe 2a+b=2c+e=2f+g=2b+k-l, &c. existentibus l &c. numeris affirmativis; dividatur æquatio per  $y^{2a+b}$ ; erixque Ar a+Br a+Cr a+Br a+Br a+Cr a+Br a+Br

2°. Si in unico tantum termino reperitur y minimarum dimensionum, sit ille  $Ay^{2a+b}r^{-a}$ , divi-

datur æquatio per y 2a+ b; eritque  $Ar - a + By^{2c+e-2a-b}r - e + Cy^{2f+g-2a-b}r - f +$  $Dv^{2b+k-2a-b}$ , -b +&c. = 0. Ubi statim liquet r non posse habere valorem finitum: evanescerent enim, ob y infinite exiguam, omnes termini præter Ar , qui solus foret \_\_\_o, contra hypothesin. Sunt igitur adhuc alii termini, [ unus vel plures, ] in quibus y reperitur minimarum dimensionum cum termino Ar comparabiles: ponatur 26 +e-2a-b=1; 2f+g-2a - b = m; 2b + k - 2a - b=n, crit  $Ar^{-a}+By^{l}r^{-c}+$  $Cy^m r^{-f} + Dy^m r^{-b} + &c.$  Hic si inter numeros 1, m, n, &c. solus I sit omnium minimus, erit Ar  $+ By^l r^{-c} = 0$ , reliquis terminis  $C_y^m r^{-f} + D_y^n r^{-b}$ , &c. evanescentibus; hinc — Arc — a: B \_\_y'\_\_o; quod ostendit, si c - a sit numerus affirmativus, esse r=0; fed fi fit negativus, esse r 3°. Si duo indices sint minimi & æquales, puta l = m; crit Ar $+By^lr^{-c}+cy^lr^{-f}=0,$ 

Hæc ex occasione observationis quod pro differentiali ipsius No. CIII. ax aliquando non ponendum sit 2xdx, sed  $dx^2$ . Altera observatio est, quod loco differentialis xx, nonnunquam ponendum fit nec  $2 \times dx$  nec  $dx^2$ , folum, fed potius utrumque  $2 \times dx + dx$  $dx^2$ ; nempe tum cum x determinatur ad aliquem valorem, in quo ipsum 2 x d x ab alia æquationis parte destruitur. Sic differentiale  $\sqrt{(2ax - xx)}$ , in casu x = a, non est (adx - xdx):  $\sqrt{(2ax-xx)} = 0 dx : a$ ; fed potius  $(2adx-2xdx-dx^2)$ ,  $2\sqrt{(2ax-xx)} = -dx^2 : 2a;$  quia quamvis  $dx^2$  evanescit respectu 2xdx, non tamen evanescit respectu 2adx — 2xdx; quin potius hoc, ceu purum nihil, evanescit respectu illius. Hinc radius osculi, ex. gr. in Ellipsi, reperitur ad summum punctum, cum x = 14, semissi nempe axis transversi. Æquatio est abx -bxx = ayy; differentiando habetur  $abdx - 2bxdx - bdx^2$ == 2 aydy; id est, [quia abdx & -- 2bxdx se destruunt] -- bdx2 = 2aydy, & dy =  $-bdx^2$ : 2ay =  $-bdx^2$ : 2a $\sqrt{bx-bxx}$ :  $a_1 = -bdx^2 : a\sqrt{ab}$ , five  $-dy = bdx^2 : a\sqrt{ab} = dx^2 : 2r$ ; unde  $r = a\sqrt{ab} : 2b$  (f).

reliquis terminis præ his evanescen- fit affirmativus, & alter negativus, ribus, hinc — Ar : (Br  $Cr^{-f}) = y^l = 0$ , vel -A:  $(Br^{a-c}+Cr^{a-f})=0$ ; unde sequitur 1°. si a-c, & a-f sint numeri negativi fore  $r = 0, 2^{\circ}$ . Si fint affirmative fore  $r = 00.3^{\circ}$ . Si alteruter numerorum a — c & a — f

hoe est, si a sit inter e & f medius, fore p &= 0, &  $= \infty$ .

(r) Ponitur —  $dy = dx^2 \cdot 2r$ loco  $dx = dy^2 : 2r$ ; quia æquatione ab axe transverso Ellipsis ad axem conjugatum translata, dx transit in ---dy, & dy in dx.

ARTL

No, CIII. y. Si r in numeratore & plures habet dimensiones & pauciores, quam alicubi habet in denominatore,  $r = 0 & 00 (^{\circ})$ .

Hæc

(e) Hæc regula paulo aliter enuntiata sic facile demonstratur. Sit æquatio generalis naturam curvæ exprimens  $Ax^2y^b + Bx^cy^e + Cx^fy^g + Dx^by^k + &c. = 0$ . Substituatur ubique yy:r pro x, [ubi per r intelligatur non radius, sed diameter circuli osculatoris] & habebitur  $Ay^{2a+b}r^{-a} + By^{2c+e}r^{-c} + Cy^{2f+g}r^{-f} + Dy^{2b+k}r^{-h} + &c. = 0$ . In hae æquatione seligantur termini, in quibus y est minimarum dimensionum; hi erunt vel unus, vel plures.

1°. Si plures, ex. gr. tres, designentur illi per  $Ay^{2a+b}r$  +  $By^{2c+e}r$  -  $c+Cy^{2f+g}r$  - f; positis nempe 2a+b=2c+e=2f+g=2b+k-1, &c. existentibus l &c. numeris affirmativis; dividatur æquatio per  $y^{2a+b}$ ; erixque Ar + Br - c+Cr - f = 0; nam quia y suppositur = 0, reliqui termini Dy + &c., in quibus y reperitur, evanescunt; radix igitur æquationis Ar - a + Br - c + Cr - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a - a -

2°. Si in unico tantum termino reperitur y minimarum dimensionum, sit ille  $Ay^{2a+b}r^{-a}$ , divi-

datur æquatio per y 24+ b; eritque  $Ar^{-a} + By^{2c+e-2a-b}r^{-e} + Cy^{2f+g-2a-b}r^{-f} +$  $Dy^{2b+k-2a-b}$ , -b+&c. = 0. Ubi statim liquet r non posse habere valorem finitum: evanescerent enim, ob y infinite exiguam, omnes termini præter Ar \_\_\_\_a, qui solus foret \_\_\_o, contra hypothesin. Sunt igitur adhuc alii termini, [ unus vel plures, ] in quibus y reperitur minimarum dimensionum cum termino Ar comparabiles: ponatur 26 +e-2a-b=1; 2f+g-2a - b = m; 2b + k - 2a - b=n, crit  $Ar^{-a}+By^{l}r^{-c}+$  $Cy^m r^{-f} + Dy^m r^{-b} + &c.$  Hic si inter numeros 1, m, n, &c. solus 1 sit omnium minimus, erit Ar  $+ By^l r^{-c} = 0$ , reliquis terminis  $Cv^m r^{-f} + Dr^n r^{-b}$ , &c. evanescentibus; hinc — Arc — a: B =y = o; quod ostendit, si c - a sit numerus affirmativus, esse r=0; fed si sit negativus, esse r 3°. Si duo indices sint minimi & æquales, puta l = m; crit Ar $+By^{l}r^{-c}+cy^{l}r^{-f}=$ 

Hæc ex occasione observationis quod pro differentiali ipsius No. CIII. ax aliquando non ponendum sit 2xdx, sed  $dx^2$ . Altera observatio est, quod loco differentialis xx, nonnunquam ponendum fit nec 2xdx nec  $dx^2$ , folum, fed potius utrumque 2xdxdx2; nempe tum cum x determinatur ad aliquem valorem, in quo ipsum 2 x dx ab alia æquationis parte destruitur. Sic differentiale  $\sqrt{(2ax-xx)}$ , in casu x=a, non est (adx-xdx):  $\sqrt{(2ax-xx)} = 0 dx : a$ ; fed potius  $(2adx-2xdx-dx^2)$ ,  $2\sqrt{(2ax-xx)} = -dx^2 : 2a;$  quia quamvis  $dx^2$  evanescit respectu 2xdx, non tamen evanescit respectu 2adx — 2xdx; quin potius hoc, ceu purum nihil, evanescit respectu illius. Hinc radius osculi, ex. gr. in Ellipsi, reperitur ad summum punctum, cum x = 14, semissi nempe axis transversi. Æquatio est abx -bxx = ayy; differentiando habetur  $abdx - 2bxdx - bdx^2$ == 2 aydy; id est, [quia abdx & -- 2bxdx se destruunt] -- bdx² = 2aydy, & dy = -  $bdx^2$ : 2ay = -  $bdx^2$ : 2 a  $\sqrt{(bx-bxx)}$  $a_1 = -bdx^2 : a\sqrt{ab}$ , five  $-dy = bdx^2 : a\sqrt{ab} = dx^2 : 2r$ ; unde  $r = a\sqrt{ab} : 2b$  (f).

reliquis terminis præ his evanescen- fit affirmativus, & alter negativus, zibus, hinc — Ar : (Br  $Cr^{-f}) = y^l = 0$ , vel -A:  $(Br^{a-c}+Cr^{a-f})=0$ ; unde lequitur 1°. si a--c, & a---f fint numeri negativi fore  $r = 0, 2^{\circ}$ . Si fint affirmative fore  $r = 00.3^{\circ}$ . Si alteruter numerorum a \_ c & a - f

hoe est, si a sit inter c & f medius, fore r & = 0,  $& = \infty$ .

(f) Ponitur —  $dy = dx^2 : 2r$ , loco  $dx = dy^2 : 2r$ ; quia æquatione ab axe transverso Ellipsis ad axem conjugatum translata, dx transit in ---dy, & dy in dx.

ARTL

### AR'TICUL. XXIII.

Inventio Subtangentis & Subnormalis per præcedentem Methodum.

Conf. Nus. XCIV, pag. 891.

Uzrenda sit tangens in puncto B [Fig. 34]? Ducatur per B recta BH parallela axi, & positis constantibus AE==x, illa sit = t, hæc = z; erit ergo AL = x+t, & LI = 7+ z: cum igitur eadem sit relatio inter AL & LI quæ inter AE & EB, seu x & y; poterit, in æquatione data, loco x substitui x+t, & y+z loco y; nec non loco  $x^m$ ,  $x^m+mx^{m-1}t+$ &c. &  $y^n + ny^{n-1}z + &c.$  loco  $y^n$ , & loco  $x^my^n$ ,  $x^my^n + nx^my^{n-1}z +$ mxm-1yn; neglectis scilicet reliquis terminis in quibus & & z, aut junctim reperiuntur, aut plures una dimensiones habent; cum omnes illi termini evanescunt, ubi & z infinite parvz concipiuntur. Et quia termini illi, in quibus nec e nec z reperiuntur, sunt illi ipsi qui dati sunt in æquatione, adeoque se mutuo destruunt; sunt & illi delendi, sic ut pro xm tantum ponendum sit  $mx^{m-it}$ , pro  $y^n$  tantum  $ny^{n-iz}$ , & pro  $x^my^n$  tantum  $nx^my^{n-1}z+mx^{m-1}y^nt$ ; unde loco formulæ æquationis  $fx^m+$  $gy^n + hx^py^q + a = 0$  Substituendum  $mfx^{m-1}i + ngy^{m-1}z + i$  $ghx^py^{q-1}z + phx^{p-1}y^q t = 0$ ; unde fiet  $t:z = -ngy^{q-1}$ qhxtyq-1: mfxm-1+ phxt-1yq; quare, cum t & z existentibus infinite parvis, t: z = GE: EB = EB: EF; erit - ng 7<sup>n-1</sup>  $-qhxtyq^{-1}: mfx^{m-1} + phxt^{-1}yq = GE: EB[y] = EB[y]$ EF; quare subnormalis EF =  $(mfx^{m-1} + phx^{p-1}y^{q})$ :  $(-ngy^{n-2}-qhx^{2}y^{2}-2)$ ; fubtangens  $EG=(-ngy^{n}$ -*qbx*Py9): -qhxtyn):  $(mfx^{m-1}+phxt^{-1}yn)$ , & AG = EG - EA = No. CIII.  $(-ngy^{n}-qhxtyn)$ :  $(mfx^{m-1}+phxt^{-1}yn)$  -  $x=(-ngy^{n}-qhxtyn)$ :  $(mfx^{m-1}+phxt^{-1}yn)$ . Iidem valores harum linearum possunt quoque vulgari calculo differentiali inveniti.

## ARTICUL. XXIV.

Extensio Methodi præcedentis pro radiis osculi inveniendis ad illas quoque æquationes algebraicas, in quibus occurrunt quantitates surdæ pluri-membres, ut non opus sit surditatem ex æquatione tollere; sive Demonstratio Regulæ in A&L. Lips. 1700, pag. 511, § 3, \* exhibitæ.

Uia positis [Fig. 31] AE = x, EB = y, EF = z, BD = t, & CD = n, reperta suit AG = x + (yn + zt): n & GC = y + (zn - yt): n; erit EG seu dx = (yn + zt): n. & dy = (zn - yt): n; adeoque  $dx^2 = yynn$ : nn, &  $dy^2 = zznn$ : nn; evanescentibus reliquis, propter  $n = \infty t$ . Quibus præmissis, esto quantitas surda in æquatione  $\sqrt{(x^l + n)}$ ; ad quam rite differentiandam, pono  $f = \sqrt{(x^l + n)}$ , erit  $f^2 = x^l + n$ , & differentiando  $pf^{p-1}df + \frac{p-p-1}{2}f^{p-2}df^2 = lx^{l-1}dx$ Jac. Bernoulli Opera. Aaaaaaa + l = 1

\* No. XCIV, pag. 891, Obf. III.

### ARTICUL. XXIII.

Inventio Subtangentis & Subnormalis per præcedentem Methodum.

Conf. Nu. XCIV, pag. 891.

Uzerenda sit tangens in puncto B [Fig. 34]? Ducatur per B recta BH parallela axi, & positis constantibus AE == x, BE = 7, considerentur BH & HI ut indeterminate, quarum illa sit = t, hæc = z; erit ergo AL = x+t, & LI = j+ z: cum igitur eadem sit relatio inter AL & LI que inter AE & EB, seu x & y; poterit, in æquatione data, loco x substitui x+t, & y+z loco y; nec non loco  $x^m$ ,  $x^m+mx^{m-1}t+&c$ &  $y^n + ny^{n-1}z + &c. \log y^n$ , &  $\log x^m y^n$ ,  $x^m y^n + nx^m y^{n-1}z +$ mx<sup>m-1</sup>y<sup>n</sup>t; neglectis scilicet reliquis terminis in quibus t & z, aut junctim reperiuntur, aut plures una dimensiones habent; cum omnes illi termini evanescunt, ubi t & z infinite parvz concipiuntur. Et quia termini illi, in quibus nec e nec z reperiuntur, sunt illi ipsi qui dati sunt in æquatione, adeoque se mutuo destruunt; sunt & illi delendi, sic ut pro xm tantum ponendum sit  $mx^{m-it}$ , pro  $y^n$  tantum  $ny^{n-iz}$ , & pro  $x^my^n$  tantum  $nx^{m}y^{n-1}z + mx^{m-1}y^{n}t$ ; unde loco formulæ æquationis  $fx^{m} +$  $gy^n + hx^py^q + a = 0$  Substitucadum  $mfx^{m-1}i + ngy^{m-1}z + 1$  $qhx^py^{q-1}z+phx^{p-1}y^q = 0$ ; unde fiet  $t:z=-ngy^{q-1}$ ghx191-1: mfxm-1+ phx1-199; quare, cum t & z existentibus infinite parvis, t: z = GE: EB = EB: EF; erit - ng ya-1  $-qhx^{p}y^{q-1}: mfx^{m-1}+phx^{p-1}y^{q} = GE: EB[y] = EB[y]$ EF; quare subnormalis EF =  $(mfx^{m-1} + phx^{m-1}y^{2})$ :  $(-ngy^{n-2}-qhx^{n}y^{n-2})$ ; fubtangens  $EG = (-ngy^{n}$ - qbxpyq): -qhxty1):  $(mfx^{m-1}+phxt^{-1}y1)$ , & AG = EG - EA = No. QIII. $(-ngy^{n}-qhxty1)$ :  $(mfx^{m-1}+phxt^{-1}y1)-x = (-ngy^{n}-qhxty1)$ :  $(mfx^{m-1}+phxt^{-1}y1)$ . Iidem valores harum linearum possunt quoque vulgari calculo differentiali inveniri.

### ARTICUL XXIV.

Extensio Methodi præcedentis pro radiis osculi inveniendis ad illas quoque æquationes algebraicas, in quibus occurrunt quantitates surdæ pluri-membres, ut non opus sit surditatem ex æquatione tollere; sive Demonstratio Regulæ in Act. Lips. 1700, pag. 511, § 3, \* exhibitæ.

Q Uia positis [Fig. 31] AE = x, EB = y, EF = z, BD = t, & CD = n, reperts fuit AG = x + (yn + zt): n & GC = y + (zn - yt): n; erit EG seu dx = (yn + zt): n, & dy = (zn - yt): n; adeoque  $dx^2 = yynn$ : nn, &  $dy^2 = zznn$ : nn; evanescentibus reliquis, propter  $n = \infty t$ . Quibus præmiss, esto quantitas surda in æquatione  $\sqrt[p]{(x^l + n)}$ ; ad quam rite differentiandam, pono  $f = \sqrt[p]{(x^l + n)}$ , erit  $f^p = x^l + a$ , & differentiando  $pf^{p-1}df + \frac{p-1}{2}f^{p-2}df^2 = lx^{l-1}dx$ Jac. Bernoulli Opera. Aaaaaaa +l - l - 1

\* No. XCIV, pag. 891, Obf. III.

Ma CIII.  $\frac{l \cdot l - 1}{2} \times l^{-2} dx^2 + \&c, \text{ feu } pf^{p-1} df = lx^{l-1} dx + \frac{l \cdot l - 1}{2} x^{l-2} dx^2,$   $\frac{p \cdot p - p}{2} f^{p-2} df^2 \& \text{ dividendo}, df = lx^{l-1} dx : pf^{p-1} + \frac{l \cdot l - 1}{2}$   $\times^{l-2} dx^2 : pf^{p-1} - (p-1) df^2 : 2f \& [\text{ ponendo } llx^{2l-2} dx^2 : ppf^{2p-2} | \log df^2 (a)] df = lx^{l-1} dx : pf^{p-1} + \frac{l \cdot l - 1}{2} x^{l-2} dx^2 :$   $pf^{p-1} - (p-1) llx^{2l-2} dx^2 : 2ppf^{2p-1} = \text{ diff. ipfius } \sqrt[p]{x^l + a}.$  Jam ponatur xt : n loco dx [neglecto yn, ut pote quod  $\text{ est incomparable ipfi } nn \text{ ] & } yynn : nn \text{ loco } dx^2, \text{ fiet } \text{ diff.} \sqrt[p]{x^l + a}.$   $\text{ } \frac{l \cdot l - 1}{2} yynn : 2ppf^{2p-1} n + \frac{l \cdot l - 1}{2} yynn : pf^{p-1} n - (p-1)$   $\text{ } llx^{2l-2} yynn : 2ppf^{2p-1} nn, \text{ e quibus flatuendum est ab una parte } \frac{l \cdot l - 1}{2} yynn : 2ppf^{2p-1} nn + (p-1) llx^{2l-2} yynn : 2ppf^{2p-1} un; \text{ unde cum } nn : 2t = r, \text{ sequitur }$   $\text{ loco } f = \sqrt[p]{(x^l + a)} \text{ furrogandum esse } (b) \text{ in numeratore fraction is } lx^{l-1}z : pf^{l-1}, \text{ & in denominatore } (1-l) lx^{l-2}yy : pf^{l-1} + l - l |lx^{l-2}yy : ppf^{2p-1} + l - l |lx^{l-2}y : ppf^{2p-1} +$ 

(\*) Ponitur  $llx^{2l-2}dx^2$ :  $ppf^{2p-2}$  pro  $df^2$ ; quia quadrando æquationem  $df = lx^{l-1}dx$ :  $pf^{p-1} + \frac{l(l-1)}{2}x^{l-2}dx^2$ :  $pf^{p-1} - \frac{l(l-1)}{2}dx^2$ :  $pf^{p-1} - \frac{l(l-1)}{2}dx^2$ :  $pf^{p-1} + \frac{l(l-1)}{2}dx^2$ :  $pf^{p-2} + &c$ . ubi seliqui termini per &c. designati re-

fpectu primi evanescunt.

(b) Quemadmodum s & x, ubi sunt =0, conveniunt cum ds & ds; sic etiam in hoc casu f convenit cum df, & hæc surrogatio sit non tamper f pro f (f +f); quod ex supra dictis cum has collatis melius intelligetur.

ARTL

#### ARTICUL. XXV.

Invenire Radios osculi in Curvis per Focos descriptis.

### I Modus.

S Int [Fig. 35] AB, BC æquales curvæ particulæ; G, H, I; &c. foci per quas descripta est; BN radius osculi, in coque assumptum punctum S. Productæ intelligantur AB & GC ad communem occursum in M, & angulo BGC æqualis concipiatur angulus MBD; nec non centro B per C descriptus arculus LCD secans BM & BD, in L & D, & sit DE parallela GM. Poro esto GO perpendicularis GB, eique parallela SV. Appellentur autem GB=x, HB=1, IB=z; BN=1. BS = a; AB vel BC = ds. BK = dx: quibus positis, crit ang. BDE = MBD + BMC = BGC + BMC = ABG; quare triangula ABK & BDE sunt similia & equalia, & DE = BK = dx; adeoque CF — DE = ddx; hinc BV: BS [a] = BF: BC =  $CF \longrightarrow DE [ddx]: CD [\frac{addx}{BV}];$  nec non BN [r]: BC [ds]  $\equiv BC[ds]:CL[\frac{ds^2}{s}];$  adeoque totus arcus LD=CL+ $CD = ds^2 : r + addx : BV.$  Igitur  $BL[ds]: LD[\frac{ds^2}{r} + \frac{addx}{RV}]$ =BG[x]:BF[ $\frac{x.BV.ds^2+arxddx}{r.BV.ds}$ ]; & quia BV:BS[x]= BF  $\left[\frac{x \cdot BV \cdot ds^2 + arx ddx}{r \cdot BV \cdot ds}\right]$ : BC  $\left[\frac{ds}{s}\right]$ , crit  $\frac{ddx}{ds} = \left(\frac{r \cdot BV^2 \cdot ds^2}{r \cdot BV \cdot ds}\right)$ A328228 3

#### 1100 INVENTIO SINGULARIS RADIORUM OSCULI:

Me CIII.  $+ \frac{l \cdot l - 1}{2} \times l^{-2} dx^2 + &c, \text{ feu } pf^{2-1} df = lx^{l-1} dx + \frac{l \cdot l - 2}{2} \times l^{-2} dx^2.$   $- \frac{p \cdot p - r}{2} \int_{\mathbb{R}^{2-1}}^{2-2} df^2 & \text{ dividendo}, df = lx^{l-1} dx : pf^{2-1} + \frac{l \cdot l - 2}{2} \times l^{-2} dx^2 : pf^{2-1} - (p-1) df^2 : 2f & [ponendo <math>llx^{2l-2} dx^2 : pf^{2-1} - l \cdot l - 1 \end{bmatrix} df = lx^{l-1} dx : pf^{2-1} + \frac{l \cdot l - 1}{2} x^{l-2} dx^2 : pf^{2-1} - (p-1) llx^{2l-2} dx^2 : 2ppf^{2p-1} = \text{ diff. ipfius } \sqrt{(x^l + a)}.$ I am ponatur zt : n loco dx [neglecto yn, ut pote quod est incomparable ipsi nn] & ynn : nn loco  $dx^2$ , fiet diff.  $\sqrt{(x^l + a)} = lx^{l-1} zt : pf^{2-1} n + \frac{l \cdot l - 1}{2} yy n \cdot n : pf^{2-1} n m - (p-1)$   $llx^{2l-2} yynu : 2ppf^{2p-1} nn, \text{ e quibus statuendum est ab una parte } lx^{l-1} zt : pf^{2-1} n, \text{ & ab altera } \frac{1}{2}(1-l) lx^{l-2} yynu : pf^{2-1} n n + (p-1) llx^{2l-2} yynu : 2ppf^{2p-1} nu; \text{ unde cum } nn: 2t = r, \text{ sequitur loco } f = \sqrt[7]{(x^l + a)} \text{ surrogandum esse } (1-l) lx^{l-2} y : pf^{2-1} + (p-1) llx^{l-2} y : pf^{2-1} .$ An independent n in the continuation n in the continuation n is n in the continuation n in the continuation n in the continuation n is n in the continuation n in the continuation n in the continuation n is n in the continuation n in the continuation n in the continuation n is n in the continuation n in the continuation n in the continuation n is n in the continuation n in the con

(a) Ponitur  $llx^{2l-2}dx^2$ :  $ppf^{2p-2}$  pro  $df^2$ ; quia quadrando æquationem  $df = lx^{l-1}dx$ :  $pf^{p-1} + \frac{l(l-1)}{2}x^{l-2}dx^2$ :  $pf^{p-1} = \frac{l(l-1)}{2}dx^2$ :  $pf^{p-1} = \frac{l(l-1)}{2}dx^2$ :  $pf^{p-1} = \frac{l(l-1)}{2}dx^2$ :  $pf^{p-2} + &c$ . ubi seliqui termini per &c. designati re-

fpectu primi evanescunt.

(b) Quemadmodum s & x, ubi
funt = 0, conveniunt cum ds & du;
fic etiam in hoc casu f convenit cum df, & hæc surrogatio sit non tam

pro  $\sqrt{(x + a)}$ , quam pro  $\sqrt{(s + a)}$ ;
quod ex supra dictis cum has
collatis melius intelligetur.

ARTI

### ARTICUL. XXV.

Invenire Radios osculi in Curvis per Focos descriptis.

## I Modus.

C Int [Fig. 35] AB, BC æquales curvæ particulæ; G, H, I, &c. foci per quas descripta est; BN radius osculi, in coque assumptum punctum S. Productæ intelligantur AB & GC ad communem occursum in M, & angulo BGC æqualis concipiatur angulus MBD; nec non centro B per C descriptus arculus LCD secans BM & BD, in L & D, & sit DE parallela GM. Poro esto GO perpendicularis GB, eique parallela SV. Appellentur autem GB=x, HB=y, IB=z; BN=r. BS = a; AB vel BC = ds. BK = dx: quibus positis, crit ang. BDE = MBD + BMC = BGC + BMC = ABG; quare triangula ABK & BDE sunt similia & æqualia, & DE = BK = dx; adeoque CF — DE = ddx; hinc BV: BS [a] = BF: BC = CF — DE [ddx]: CD  $[\frac{addx}{BV}]$ ; nec non BN [r]: BC [ds] $\equiv BC[ds]:CL[\frac{ds^2}{s}];$  adeoque totus arcus LD=CL+c $CD = ds^2 : r + addx : BV.$  Igitur  $BL[ds]: LD[\frac{ds^2}{r} + \frac{addx}{RV}]$ =BG[x]: BF[ $\frac{x.BV.ds^2 + arxddx}{r.BV.ds}$ ]; & quia BV:BS[x]= BF [ $\frac{x \cdot BV \cdot ds^2 + arx ddx}{r \cdot BV \cdot ds}$ ]: BC [ds]. erit  $ddx = (r \cdot BV^2 \cdot ds^2)$ A222222 2

No.CIII. — ax. BV. ds²): aar x. Eodem modo fi ducantur ST & SW perpendiculares ipfis BH & BI, reperitur ddy = (r. BT². ds² — ay.BT.ds²): aary; & ddz = (r. BW². ds² — ax.BW.ds²): aarz.

Rurfus FC [dx]: BC [ds] = SV: BS [a], unde dx = SV.ds:

a, & fimiliter dy = ST.ds: a, & dz = SW.ds: a.

Esto jam equatio ad curvam  $b x^{l} + c y^{m} + e z^{n} = const.$  cujus differentiale  $b l x^{l-1} dx + c m y^{m-1} dy + e n z^{m-1} dz = 0$ ; iterumque differentiando  $b l x^{l-1} ddx + b l (l-1) x^{l-2} dx^{2} + c m y^{m-1} ddy + c m (m-1) y^{m-2} dy^{2} + e n z^{n-1} ddz + e n (n-1) z^{m-2} dz^{2} = 0$ , ubi substitutis valoribus ddx, ddy, ddz, ut &  $dx^{2}$ ,  $dy^{2}$ ,  $dz^{2}$ , & facta divisione per  $ds^{2}$ : aar, habetur  $b l x^{l-2} . BV^{2} . r - ab l x^{l-1} . BV + c m (m-1) x^{l-2} . SV^{2} . r + c m y^{m-2} . BT^{2} . r - a c m y^{m-1} . BT + c m (m-1) y^{m-2} . ST^{2} . r + e n z^{n-2} . BW^{2} . r - a e n z^{n-3} . BW + e n (n-1) z^{n-2} . SW^{2} . r = 0$ , vel [quia  $BV^{2} = BS^{2} - SV^{2} = aa - SV^{2}$ , &c.]  $aab l x^{l-2} r + b l (l-2) x^{l-2} . SV^{2} . r - ab l x^{l-1} . BV + a a c m y^{m-2} r + c m (m-2) y^{m-2} . ST^{2} . r - a c m y^{m-1} . BT + a e n z^{n-2} r + e n (n-2) z^{n-2} . SW^{2} . r - a e n z^{n-1} . BW = 0$ , adeoque  $r = (b l x^{l-1} . BV + c m y^{m-1} . BT + e n z^{n-1} . BW) a : (a a b l x^{l-2} + b l (l-2) x^{l-2} . SV^{2} + a a c m y^{m-2} . ST^{2} + a a e n z^{n-2} . SV^{2} .$ 

#### II Modus.

Idem per novum differentiandi modum obtinetur ita. Sunto rurium [Fig. 36] GO, SV, perpendiculares ipsi GB, & huic parallela CE fecans BS in L; sitque CD perpendicularis ipsi BS; & centro C, radio CE, descriptus arcus EF secans ductam GC in F. Quibus positis, sunto GB = x, GO = p. BO = q. BD = t. CD = n. Erunt GG [p]: BO [x] = EO [p - GE]: EL [px - x GE] = CD[n]: DL [xn]. Item GO [p]: BO [q] = EO [p - GE]: LO [n] - GE CD [n]: CD [n]:

 $CL[\frac{q\pi}{r}] = EC - EL = EC - x + \frac{x}{r}GE$  Hinc  $GE = (q\pi)$ +px - p.EC): x., Sed BD + DL [t + xx : p] = BO - OL  $[q - \frac{pq - q.GE}{p} = \frac{q}{p} GE]; \text{ unde denuo } GE = (pt + xx): q$ =(qu+px-p.EC):x; quod dat EC[FC]=x-xi:q+(qqu - xxu): pq = x - xt: q + ppu: pq = x + (pu - xt): q.Fingatur C infinite prope accedere ad B; fient CD, BD, GE, GE infinite parvæ; sed BD & GF infinities minores ipsis CD & GE: Est vero tunc GF tertia proportionalis ad 2 EC, vel 2GB & GE; nempe 2GB [2x]: GE  $\left[\frac{x}{q}\right]$ , quia pt respectu xu evancfcit] =  $GE\left[\frac{xu}{q}\right]$ ;  $GF\left[\frac{xuu}{iqq}\right]$ ; Quare GC = FC + GF = x+(pu-xt):q+xuu:2qq. Jam quia GB est minor x, & GC major x, potest in æquatione deta pro x poni x+(pu-xt): q.  $+ xun: 299. & pro x^{l}. (x+(pu-xt): q+xun: 299)^{l}=x^{l}+$  $(lx^{l-1}pu-lx^{l}t):q+lx^{l}uu:2qq+\frac{1}{2}l.(l-1)x^{l-2}ppuu:qq+$ &c =  $\lceil \text{propter } p = x. \text{SV} : \text{BV} \otimes q = ax : \text{BV} \rceil x^{l} + (lx^{l-1})$  $SV.u - lx^{l-1}.BV.t$ ):  $a + lx^{l-2}.BV^2.uu$ :  $2aa + \frac{1}{2}l(l-1)$ x1-2. SV2. \*\*: aa + &c. Similiter pro y & 2" ponantur respondentes valores; unde pro  $f = bx^{l} + cy^{m} + cz^{n}$ , pono  $bx^{l} + cy^{m} + cz^{n}$  $(blx^{l-1}.SV.u - blx^{l-1}.BV.t): a + (blx^{l-2}.BV^{2}.uu + bl(l-1).$  $x^{l-2}.SV^2.nu$ ): 2 aa + &c. + cym + (cmym-1.ST.n - emym-1.BT.t); a  $+(cmy^{m-2}.BT^2.uu+cm(m-1)y^{m-2}.ST^2.uu):2AA+&c.$  $+ez^n+(enz^{n-1}.SW.u-enz^{n-2}.BW.t):a+(enz^{n-2}.BW^2.uu$  $+e^{n(n-1)}z^{n-1}.SW^2.uu): 2aa+&c.=f, & subtracta$ æquatione priore a posteriore remanebit prioris differentia- $(blx^{l-1}.SV.u-blx^{l-1}.BV.t): a+&c.=0:$  in qua terminit qui denominantur ab # [ cæteris omnibus neglectis, quippe qui infinities sunt minores ] inter se adæquati, & divisi per #: 4, exhibent sequationem blx1-1.SV+cmym-1.ST+enzn-1SW=0; quæ determinat perpendicularem curvæ BS. Si vero, hac insuper habita, termini a t & uu denominati [qui secum invicem lunt Aaaaaaa 3

Process Proces

Esto jam equatio ad curvam  $b x^{l} + c y^{m} + e z^{n} = const.$  cujus differentiale  $b l x^{l-1} dx + c m y^{m-1} dy + e n z^{m-1} dz = 0$ ; iterumque differentiando  $b l x^{l-1} ddx + b l (l-1) x^{l-2} dx^{2} + c m y^{m-1} ddy + c m (m-1) y^{m-2} dy^{2} + e n z^{n-1} ddz + e n (n-1) z^{n-2} dz^{2} = 0$ , ubi substitutis valoribus ddx, ddy, ddz, ut &  $dx^{2}$ ,  $dy^{2}$ ,  $dz^{2}$ , & facta divisione per  $ds^{2}$ : aar, habetur  $b l x^{l-2} . BV^{2} . r - ab l x^{l-1} . BV + c m (m-1) x^{l-2} . SV^{2} . r + c m y^{m-2} . BT^{2} . r - a c m y^{m-1} . BT + c m (m-1) y^{m-2} . ST^{2} . r + e n z^{n-2} . BW^{2} . r - a e n z^{n-3} . BW + e n (n-1) z^{n-2} . SW^{2} . r = 0$ , vel [quia  $BV^{2} = BS^{2} - SV^{2} = aa - SV^{2}$ , &c.]  $aab l x^{l-2} r + b l (l-2) x^{l-2} . SV^{2} . r - ab l x^{l-1} . BV + a a c m y^{m-2} r + c m (m-2) y^{m-2} . ST^{2} . r - a c m y^{m-1} . BT + a e n z^{n-2} r + e n (n-2) z^{n-2} . SW^{2} . r - a e n z^{n-1} . BW = 0$ , adeoque  $r = (b l x^{l-1} . BV + c m y^{m-1} . BT + e n z^{n-1} . BW) a : (a a b l x^{l-2} + b l (l-2) x^{l-2} . SV^{2} + a a c m y^{m-2} + c m (m-2) y^{m-2} . ST^{2} + a a e n z^{n-2} + e n (n-2) z^{n-2} . SW^{2}$ ).

#### II Modus.

Idem per novum differentiandi modum obtinetur ita. Sunto rurium [Fig. 36] GO, SV, perpendiculares ipfi GB, & huic parallela CE fecans BS in L; fitque CD perpendicularis ipfi BS; & centro C, radio CE, descriptus arcus EF secans ductam GC in F. Quibus positis, sunto GB = x, GO = p, BO = q, BD = t, CD = u. Erunt GG [p]: BO [x] = EO [p - GE]: EL [px - x GE] = CD[u]: DL [xu]. Item GO [p]: BO [q] = EO [p - GE]: LO: [pq - q GE] CD[u]: CD[u]: CD[u]:

 $CL\left[\frac{q\pi}{r}\right] = EC - EL = EC - x + \frac{x}{r}GE$  Hinc  $GE = (q\pi)$ +px - p.EC): x., Sed BD + DL[i+xx:p] = BO - OL.  $[q - \frac{pq - q.GE}{p} = \frac{q}{p} GE]; \text{ unde denuo } GE = (pt + x*): q$ =(qx+px-p.EC):x; quod dat EC[FC]=x-xi:q+(qqu - xxu): pq = x - xt: q + ppu: pq = x + (pu - xt): q.Fingatur C infinite prope accedere ad B; fient CD, BD, GE, GR infinite parvæ; sed BD & GF infinities minores ipsis CD & GE: Est vero tune GF tertia proportionalis ad 2 EC, vel 2GB & GE; nempe 2GB [2x]: GE [ $\frac{x n}{a}$ , quia pr respectu xu evancfcit] =  $GE\left[\frac{xu}{q}\right]$ ;  $GF\left[\frac{xuu}{2qq}\right]$ ; Quare GC = FC + GF = x+ (pu - xt) : q + xuu : 2qq. Jam quia GB est minor x, & GC major x, potest in æquatione deta pro x poni x+(pu-xt): q.  $+ xuu: 299. & pro x^{l}. (x+(pu-xt): q+xuu: 299)^{l} = x^{l}+$  $(lx^{l-1}pu-lx^{l}t): q+lx^{l}um: 2qq+\frac{1}{2}l.(l-1)x^{l-2}ppuu: qq+$ &c = [ propter  $p = x.SV : BV & q = ax : BV ] x^{l} + (lx^{l-2})$  $SV.u - lx^{l-1}.BV.t$ ):  $a + lx^{l-2}.BV^2.uu$ :  $2aa + \frac{1}{2}l(l-1)$  $x^{l-2}$ . S  $V^2$ . u u : aa + &c. Similiter pro  $y^m & z^n$  ponantur respondentes valores; unde pro  $f = bx^{l} + cy^{m} + cz^{n}$ , pono  $bx^{l} + cy^{m} + cz^{n}$  $(b|x^{l-1}.SV.u - b|x^{l-1}.BV.t): a + (b|x^{l-2}.BV^2.uu + b|(l-1)$  $x^{l-2}.SV^2.uu$ ): 244 + &c. +  $cy^m$  +  $(cmy^{m-1}.ST.u - smy^{m-1}.BT.t): a$  $+(cm\gamma^{m-2}.BT^2.uu+cm(m-1)\gamma^{m-2}.ST^2.uu):2Aa+&c.$  $+ez^{n}+(enz^{n-1}.SW.u-enz^{n-2}.BW.t):a+(enz^{n-2}.BW^{2}.uu$  $+e^{n(n-1)}z^{n-2}$ . SW<sup>2</sup>. u.u.): 2 A A + &c. = f, & subtracta æquatione priore a posteriore remanebit prioris differentia- $(b/x^{l-1}, SV, u-b/x^{l-1}, BV, t): a + &c. = 0:$  in qua terminis qui denominantur ab # [ cæteris omnibus neglectis, quippe qui infinities sunt minores ] inter se adæquati, & divisi per #: 4, exhibent equationem  $blx^{k-1}.SV + cmy^{m-1}.ST + cnz^{m-1}SW = 0$ ; quæ determinat perpendicularem curvæ BS. Si vero, hac insuper habita, termini a t & un denominati [qui secum invicem funt Aaaaaaa a

No. CIII. funt comparabiles, sequentibus vero omnibus infinities majores I inter se adæquentur (\*), determinabit æquatio radium osculi. In quem finem termini qui habent t statuendi sunt ab una, & qui un ab altera parte, ita:  $(b/x^{l-1}.BV.t + cmy^{m-1}.BT.t + enz^{n-1}.BW.t): a = (b/x^{l-2}.BV^2 + b/(l-1)x^{l-2}.SV^2 + cmy^{m-2}.BT^2 + cm(m-1)y^{m-2}.ST^2 + enz^{n-2}.BW^2 + en(n-1)z^{n-2}.SW^2) \times uu: 2 \text{ a a}; \text{ factaque convenienti multiplicatione & divisione, } r = [\text{ cum sit }BD:DC = DC: 2r] \frac{uu}{2t} = (ab/x^{l-1}.BV + cmy^{m-1}.BT + aenz^{n-1}.BW): (b/x^{l-2}.BV^2 + b/(l-1)x^{l-2}.SV^2 + cmy^{m-2}.BT^2 + cm (m-1)y^{m-2}.ST^2 + enz^{n-2}.BW^2 + en (n-1)z^{n-2}.SW^2). Inventus igitur est radius osculi, & quidem ut supra.$ 

#### III Modus.

Sit rursus in simili Schemate [nisi quod nunc GP perpendicularis ipsi BS] GB = x, GP = q, BP = p, BD = t, CD = n. Erunt, producta CD donec occurrat ipsi GB in N, BP [q]: GP [p] = BD [t]: DN  $\begin{bmatrix} \frac{pt}{q} \end{bmatrix}$ ; GR = CN = CD + DN = n + pt: q; RP = GP - GR = p - n - pt: q; RP + DC = [dn-cta CQ parallela ad BS] RQ = <math>p - pt: q; GP [p]: GB [x] = RQ [p - pt: q]: RC [x - xt: q]; GB [x]: GP [p] = GR [n + pt: q]: RE [pn: x + ppt: qx]; GB [x]: BP [q] = GR [n + pt: q]: GE [(qn + pt): x]; FC = EC = RC + RE = x - xt: q + pn: x + ppt: qx = x + pn: x + (ppt - xxt): qx = x + (pn - qt): x; GF = GE<sup>2</sup>: 2EC = qqnn:  $2x^3$  [c-vanc-

(blx SV.u + emy ST.u+
emx SW.u): a=0 subtracta ab
equatione (blx SV.u =

blu 1.BW.: - &c.): = 0, termini a : & uu denominati inter se adæquentur.

vancscentibus reliquis terminis in numeratore & denominatore], No. CIII.

GC [major x] = FC + GF =  $x + (pu - qt) : x + qquu : 2x^3$ .

Quare major  $x^l = x^l + lx^l - \frac{1}{2} x^{l-2}qt + \frac{1}{2}lx^l - \frac{1}{2}qquu + \frac{1}{2}l(l-1)x^l - \frac{1}{2}ppuu + &c. = [ob p = x.SV: a & q = x.BV: a]$ =  $x^l + lx^l - \frac{1}{2}SV.u: a - lx^l - \frac{1}{2}BV.t: a + lx^l - \frac{1}{2}BV^2.uu: 2aa$ +  $l(l-1)x^l - \frac{1}{2}SV^2.uu: 2aa$ , &c. ut supra; unde & cætera, ut ibi.

### IV Modus.

Major  $x = GC = \sqrt{(GQ^2 + QC^2)} = \sqrt{((GP + PQ)^2 + (BP - BD)^2)} = \sqrt{(pp + 2pn + nn + qq - 2qt + tt)}$ ; unde major  $s^l = (pp + 2pn + nn + qq - 2qt + tt)^{\frac{1}{2}l} = (xx + 2pn + nn + qq - 2qt + tt)^{\frac{1}{2}l} = (xx + 2pn + nn + qn - 2qt + tt)^{\frac{1}{2}l} = x^l + |x^{l-2}pn + \frac{1}{2}|x^{l-2}nn - |x^{l-2}qt + |(\frac{1}{2}l - 1)x^{l-4}ppnn = [ob p = x.SV: a & q = x.BV: a]x^l + |x^{l-1}.SV.n: a + |x^{l-1}.BV.t: a + \frac{1}{2}|x^{l-2}nn + |(\frac{1}{2}l - 1)x^{l-2}.SV^2.nn: aa = [ob \frac{1}{2}|x^{l-2} - 2na: 2na = (|x^{l-2}.BV^2 + |x^{l-2}.SV^2.nn] + |x^{l-2}.SV^2.nn + |(l-1)x^{l-2}.SV^2.nn): 2na, ut fupra.$ 

# ARTICUL. XXVI.

Inventio Centri Tensionis.

Conf. Ni. XCVIII, pag. 932, & CI, pag. 976.

Sit LG [Fig. 37] compages funium rectorum parallelorum æquidistantium, ejustem crassitiei & longitudinis, alligatorum lineæ rigidæ instexili BG, rotabili circa axem G: Hæca aperia-

No. CIII. funt comparabiles, fequentibus vero omnibus infinities majores inter se adæquentur (\*), determinabit æquatio radium osculia. In quem finem termini qui habent t statuendi sunt ab una, & qui un ab altera parte, ita:  $(b!x^{l-1}.BV.t + cmy^{m-1}.BT.t + enz^{m-1}.BW.t): a = (b!x^{l-2}.BV^2 + b!(l-1)x^{l-2}.SV^2 + cmy^{m-2}.BT^2 + cm(m-1)y^{m-2}.ST^2 + enz^{m-2}.BW^2 + en(n-1)z^{m-2}.SW^2) \times uu: 2 aa; factaque convenienti multiplicatione & divisione, <math>r = [cum \text{ sit } BD: DC = DC: 2r] \frac{uu}{2t} = (ab!x^{l-1}.BV) + acmy^{m-1}.BT + aenz^{m-1}.BW): (b!x^{l-2}.BV^2 + b!(l-1)x^{l-2}.SV^2 + cmy^{m-2}.BT^2 + cm(m-1)y^{m-2}.ST^2 + enz^{m-2}.BW^2 + eu(u-1)z^{l-2}.SV^2 + cmy^{m-2}.SW^2).$ 

Inventus igitur est radius osculi, & quidem ut supra.

#### III Modus.

Sit rursus in simili Schemate [ nisi quod nunc GP perpendicularis ipsi BS ] GB = x, GP = q, BP = p, BD = t, CD = n. Erunt, producta CD donec occurrat ipsi GB in N, BP [q]: GP [p] = BD [t]: DN  $\begin{bmatrix} \frac{pt}{q} \end{bmatrix}$ ; GR = CN = CD + DN =  $\frac{n}{p} + pt$ : q; RP = GP - GR =  $\frac{p}{q} - \frac{n}{p} - pt$ : q; RP + DC =  $\frac{p}{q} = \frac{p}{q} =$ 

(a) Id est; si in æquatione

(blx I.SV.u + cmy m I.ST.u +

ene n I.SW.u): a = 0 subtracta ab

æquatione (blx I I.SV.u =

blx BW.t + &c.): = 0, termini a t & uu denominati inter se adæquentur.

vanescentibus reliquis terminis in numeratore & denominatore], No. CHI.

GC [major x] = FC + GF =  $x + (pu - qt) : x + qquu : 2x^3$ .

Quare major  $x^l = x^l + lx^l - \frac{1}{2} x^{l-2}qt + \frac{1}{2} lx^l - \frac{1}{2}qquu + \frac{1}{2} l(l-1)x^{l-2}ppuu + &c. = [ob p = x.SV: a & q = x.BV: a]$ =  $x^l + lx^{l-1}.SV.u: a - lx^{l-2}.BV.t: a + lx^{l-2}.BV^2.uu: 2aa$ +  $l(l-1)x^{l-2}.SV^2.uu: 2aa$ , &c. ut supra; unde & cætera, ut ibi.

### IV Modus.

Major  $x = GC = \sqrt{(GQ^2 + QC^2)} = \sqrt{((GP + PQ)^2 + (BP - BD)^2)} = \sqrt{(pp + 2pn + nn + qq - 2qt + tt)}$ ; unde major  $x^l = (pp + 2pn + nn + qq - 2qt + tt)^{\frac{1}{2}l} = (xx + 2pn + nn + qq - 2qt + tt)^{\frac{1}{2}l} = (xx + 2pn + nn + qn - 2qt + tt)^{\frac{1}{2}l} = x^l + |x^{l-2}pn + \frac{1}{2}|x^{l-2}nn - |x^{l-2}qt + |t|^{\frac{1}{2}l} = x^l + |x^{l-2}pn + \frac{1}{2}|x^{l-2}nn - |x^{l-2}qt + |t|^{\frac{1}{2}l} = x^l + |x^{l-2}pn + \frac{1}{2}|x^{l-2}nn - |x^{l-2}qt + |t|^{\frac{1}{2}l} = x^l + |x^{l-2}pn + \frac{1}{2}|x^{l-2}nn + |t|^{\frac{1}{2}l} = x^l + |x^{l-2}pn + |t|^{\frac{1}{2}l} = x^l + |t|$ 

### ARTICUL. XXVI.

Inventio Centri Tensionis.

Conf. Ni. XCVIII, pag. 932, & CI, pag. 976.

Sit LG [Fig. 37] compages funium rectorum parallelorum æquidistantium, ejustem crassitiei & longitudinis, alligatorum lineæ rigidæ instexili BG, rotabili circa axem G: Hæc aperia-

No. CIII. aperiatur angulo quocunque BGH; sic sunis LB extendetur in BH, funis MD in DI, funis NF in FK &c. Sublata autem subito vi tendente, magna pernioitate sese contrahent; que quidem continuo augetur, ob continuam actionem vis retrahentis. Sint jam tensiones BH, DI, FK, contracte ad BC, DE, FT; erunt celeritates acquisitæ punctorum C, E, T, ut tensiones BC, DE, FT; adeoque virga inflexilis GC, cui alligati sunt funes, nil impedit quominus cum his celeritatibus pergere pos-Accedant autem novi impulsus a vi retrahente CS, EQ, TR, unde puncta C, E, T, appellerent simul ad S, Q, R, si soluti funes essent; sed quia illigati virgæ GC, non possunt simul reperiri in 8, Q, R, propter vires retrahentes [ hoc est tendentes ] CS, EQ, TR, tensionibus BC, DE, FT, non proportionales: unde vires hæ sic moderabuntur actiones mutuas in se invicem, ut puncta C, E, T simul appellent ad P, Q, V; parte residua virium, velut PS, translata velut in RV; existente tamen intermedio quodam fune, velut DE, cui nihil nec aufertur, nec additur; hoc est, qui, sive seorsim, sive jun-&im cum cæteris resorbeatur; eodem momento ad Q accedit. Et hujus funis DE punctum alligationis E appello Centrum Tensionis; quod sic invenitur. Sit [Fig. 38] AEC Curva Tensionis, hoc est, BC, DE seedem que in Fig. 37, I funium tensiones, & AB, AD vires tendentes, quibus vires retrahentes æquantur; sitque BC = x, DE = p, GC = nx, GE = np, AB = y. A D = q; unde cum vires retrahentes quoque exponantur per CS & EQ, crit etiam CS=1, & EQ=1; & DE[1]: BC  $[x] = EQ[q]: CP[\frac{qx}{q}];$  unde PS = CS - CP = y - qqx:p; & quia [similiter atque in demonstratione generalissima Centri Oscillationis ex natura vectis, Vid. Mem. de l'Acad. des Sciences, 1703 \*, ] omnia producta ex latitudine funis seu elemento ipsius GC, ex distantia ipsa GC, & ipsa PS, debent

- æquari

<sup>\*</sup> No. XCVIII, pag. 934 & feq.

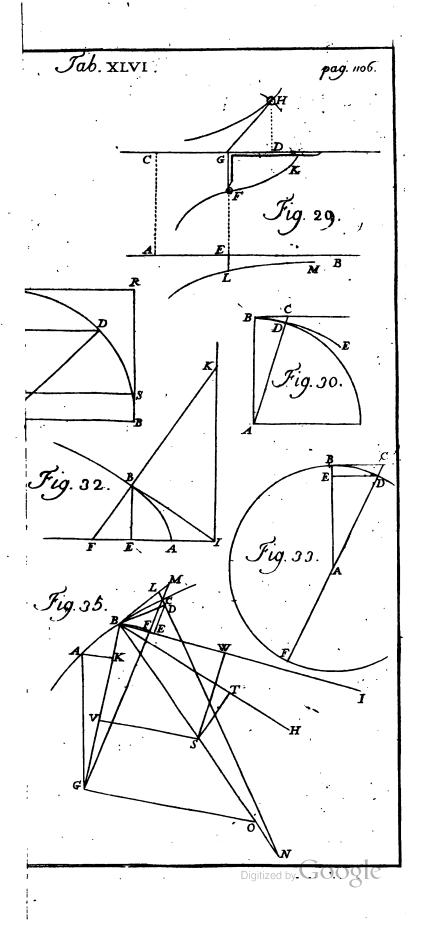

Equari nihilo, hinc crit f(ndx.nx.(y-qx:p)) = 0, hoc cst, No. CIH.  $\int (nnxydx - nnqxxdx:p) = 0$ , five  $\int (xydx = \int qxxdx:p = \frac{1}{2}qx^2s)$ p, indeque  $q: p = 3 \int xy dx : x^3$ ; quare cum, ob datam curvam AEC, detur q per p, & y per x, cognoscetur quoque p per x. Nominarim si AEC six Paraboloides, hoc est,  $y = x^m$ , & q = $p^{m}$ , fict  $p^{m-1} = q: p = 3 / x^{n} / x : x^{2} = 3 / x^{m-1} / x : x^{3} = 3 x^{m-1}$ : (m+2); adeoque  $p = x\sqrt{(3:(m+2))}$ , & x: p = BC: DE = GC: GE = 1:  $\sqrt{(3:(m+2))}$ ; quæ ratio cum sit constans, cujuscunque sit longitudinis x, vel BC, vel BH; erit quoque GH: GI = GC: GE; proinde fibra DI codem tempore resorbebitur, sive sibi relica, sive juncta cum aliis se contrahat; atque adeo I erit centrum tensionis: & quidem si m== 2, fiet GI = [polita GH = 1] \(\frac{1}{2}\); fi \(m=3\), \(GI=\sqrt{3:5}\); fi m = 4,  $GI = \sqrt[4]{(1:2)}$ , fi = 5,  $GI = \sqrt[4]{(3:7)}$ , &c. Idem procedit quoque, sive solæ sibræ in spatio BFKH, sive in toto triangulo BGH comprehense laxentur. At si AEC alia sit curva quam Paraboloides, variabit ratio x ad p, prout variat x; unde GE & GI non æquabuntur, nec erit una aliqua fibra, cujus omnes & singulæ partes [ sive separatim, sive in complexu reliquarum laxetur] codem tempore resorbeantur: unde nec in tali hypothesi dari poterit Centrum tensionis. Interim tamen potest inveniri tempus, quo fibra BC vel BH, ipseque adeo angulus BGH reforbetur, ita: Sit CW celeritas acquisita fibræ BC in C=z; erit tempusculum, quo elementum fibræ dx abfumitur, = dx : z; unde, posito tempusculo constanti dx : a. erit per ostensa in Articulo IX †, incrementum celeritatis in dato tempusculo == zdz: a, quod incrementum proportionari debet ipfi CP = qx : p; quare zdz : a = qxdx : p = [per modo]inventa] 3dx/xydx:xx; adeoque zz:2A=3/(dx/xydx:xx)& zz =  $6a \int (dx (xydx : xx), & z = \sqrt{(6a \int (dx (xydx : xx)))}, &$  $dx:z = dx: \sqrt{(6a)(dx/xydx:xx)}$ , tempusculum quo ele-Jac. Bernoulli Opera. Bbbbbbb men-

† Pag. 1031, 1032

Mo. CIII. mentum  $d \times ab$  forbetur; quod adeo est in ratione composita ex directa ipsius  $d \times a$ , & reciproca radicis quadrata spatii curvilinei, cujus applicata est  $\int xydx : xx$ ; unde si cum tempusculo quo particula proportionalis alterius longioris vel brevioris sibra, hoc est, majoris minorisve anguli BGH absumitur, comparetur, co modo quo sactum in Artic. IX \*, observabitur discrimen temporum, quibus inæquales anguli absorbentur, dependere a concavitate aut convexitate curvæ, cujus applicata  $= \int xy dx$ :

Fodem modo invenitur Centrum tensionis, si loco virgæ GH substituatur asser curvilineus GIHFLG [Fig. 39], cujus applicata HF vocatur t; reperitur enim q: p = fixydx: fixxdx (\*); quod relationem exhibet constantem ipsius GI ad GH, si GLF quoque sit Parabola. Etenim posito  $t = x^n$ , sicut  $y = x^m$ , &  $q = p^m$ ; sict  $p^{m-1} = (n+3)x^{m-2}$ : (m+n+2), & p = x.  $\sqrt{\frac{n+3}{m+n+2}}$ ; &  $x: p = 1: \sqrt[m-1]{\frac{n+3}{m+n+2}}$ .

(a) Quia numerus funium applicatze HF alligatorum, quorum extremitates rotantur per arcus circulares habentes radios æquales ipfi HG, proportionalis est ip-

fi applicatæ HF; ideo erit  $\int (nuxydx - mqxxdx: p) = 0,$ fcu finydx = 9 fixxdx.

\* Supra pag. 1030, & leq.



ARTI-

## ARTIC. XXVII.

# Artificium impellendi Navem a principio motus intra ipsam Navem concluso.

Auta stans in littore firmo potest conto propellere navem a' ar stans in ipsa navi non potest, quia quantum illam prorsum impellit, tantundem illam pedibus carinæ innixus retrorfum pellit: unde vulgo existimant, non posse motum induci corpori a principio intra ipsum concluso. At sequens machina hujus rei possibilitatem ostendit. In navicula A [Fig. 40] sit BC tabulatum firmum, perfecte elasticum, puta chalybeum aut reticulatum, cui appensum sit in B pendulum BP, cum annexo pondere P, itidem elastico; quod dum descendit per quadrantem PC, impellit tabulatum, & cum illo totum navigium proram versus; ac postmodum restectitur, & redescendendo repetit Ne vero motus sensim languescat; sed id, quod tum absumptum suit a resistentia aeris, tum communicatum navigio, reparetur, atque pendulum semper ad initium quadrantis reascendat, mediante automato, ut in horologiis pendulis fieri folet, obtineri potest. Quoniam autem pendulum navem non tantum in C antrorsum impellit, sed & in locis intermedias quadrantis extensione fili BP, tum a gravitate annexi ponderis P, tum ab ejus conatu centrifugo facta, navem oblique retrahit; hinc utriusque hujus impulsus constarii quantitas calculo prius æstimanda cst, ut constet utra alteri prævaleat.

Sit altitudo descensus perpendicularis penduli, seu ejus longitudo [Fig.41] BC=4, exposita per triangulum KLM, tempus descensus perpendicularis per BC exponatur per KL=; erit celeritas ejus in sine casus LM=24:t(\*); unde si tempus descensus & Bbbbbbb 2

(a) Notum est ex Theoria Galileana, quod in hypothesi gravitatis con-

No. CIII. ascensus penduli per quadrantem sive integræ oscillationis dicatus T, fiet impulsio navis proram versus = 24T: t (b). Videamus nunc impulsum contrarium puppim versus, & quidem prosectum 1°. A vi gravitatis. Sit tempusculum constans KS = ZL = dt; erit tt:  $dt^2 = a : \frac{adt^2}{tt} = KSV$  vi gravitatis, que exponatur per PE: hinc si motus per PE resolvatur in duos alice PD & PF, & motus per PD rurium in duos PG & PH, atque vocentur BI = x, P = y, QP = ds; fiet BP [x]: PI[y] = $PE\left[\frac{adt^2}{tt}\right]: PD\left[\frac{ydt^2}{tt}\right]: \text{ item } BP\left[x\right]: BI\left[x\right] = PD\left[\frac{ydt^2}{tt}\right]:$ PH  $\left[\frac{xydt^2}{4tt}\right]$ ; & quia celeritates in P & C funt ut radices altitudinum IP, BC, celeritas autem in C \_\_ LM = 2a:s, adeoque spatium ista celeritate tempusculo de peractum equale rectangulo ZM == 2adt: t, & spatium codem tempusculo altera celerntate transactum QP = ds; crit  $\sqrt{BC[\sqrt{A}]} \cdot \sqrt{IP[\sqrt{y}]}$  = re-Chang. ZM  $\left[\frac{2adt}{t}\right]$ : QP  $\left[ds\right]$ ; unde  $2dt\sqrt{ay}$ : t=ds, & dt=tds: 2 Vay; adeoque PH [impulsio navis puppim versus a vi gravitatis tempusculo de impressa ] = xyds² :at = xydsdt : 2 at \ ay = xdsdt/ay: 24at. Quare si omnes præcedentes impulsiones repræsententur per spatium curvilineum N, & celeritas per illas ultimo acquisita per rectam z, significabit triangulum characteriflicum:  $a\beta y$  (\*) ipsum ultimum impulsum  $RH = x ds dt \sqrt{ay}$ :

ffantis, si tempora descensium perpendicularium exponantur per rectas KL, KZ, KS; celeritates acquisitæ exponi possint per applicatas alicujus trianguli LM, ZY, SV, & spatia percursa per ipsa triangula KLM, KZY, KSV.

(b) Per impulsionem navis proram versus, que ponitur 2aT:1, intelligitur spatium quod navis celeritate 2a:1 lata, tempore T, in aqua non resistente percurreret: quemadmodum paulo post per vim gravitatis intelligitur spatiolum, quod grave recta descendendo, primo tempusculo de, percurit, quodque per triangulum KSV repræsentatur.

(\*) Quia per omnes præcedentes impulsiones a spatio curvilineo N repræsentatas intelligitur ipsarum esfectus, seu spatium a navi toto harum impulsionum tempore puppim versus descriptum; manifestum est, quod

Digitized by Google

2011: qui proinde si dividatur per  $\frac{1}{2}a\beta = \frac{1}{2}dt$ , dabit incre-No.GIII. mentum celeritatis  $\beta \gamma$ , sive  $dz = x ds \sqrt{a} \gamma$ : aat = [per naturam circuli]  $ady\sqrt{a}\gamma$ :  $aat = dy\sqrt{a}\gamma$ : at; unde  $z = 2y\sqrt{a}\gamma$ : 3at. & zds =  $2ydt\sqrt{a}\gamma$ : 3at = [expungendo dt] yds: 3a(a) = -adx: 3a = -dx: 3, ac proinde spatium N, seu  $\int zdt = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}x$ ; id est, respectu totius quadrantis =  $\frac{1}{2}a$ ; quare summa impulsionum in descensu per quadrantem =  $\frac{1}{2}a$ , & totidem in ascensu: quod facit impulsum totalem a vi gravitatis navi, tempore T, puppim versus impressum =  $\frac{3}{2}a$ .

2°. A Penduli conatu centrifugo. Sit [Fig. 42] QD tangens circuli, adeoque PD conatus centrifugus, qui rursum resolvatur in duos conatus alios PG & PH; illorum hic in trahenda nave puppim versus occupatur, ille in premenda nave deorsum versus aquam absumitur. Est vero, ut constat, PD = PQ<sup>2</sup>: 2 BP =  $ds^2$ : 2 a; unde BP[a]:BI[x] = PD[ $\frac{ds^2}{2a}$ ]:PH[ $\frac{xds^2}{2aa}$ ] = [ob  $ds^2$  =  $2dt \sqrt{ay}$ : t] =  $xdsdt \sqrt{ay}$ : aat; quæ precise dupla est alterius impressionis PH a vi gravitatis prosectæ (°): unde Bbbbbbb 3

quod fi ultimo tempusculo de nullus novus accederet impussus, navis eadem celeritate z, quam ultimo acquisivit, pergeret moveri, de hoc ultimo tempusculo percurreret spatium repræsentatum per parallelogrammum λμβα; sed quia, ob accedentem novum impussum, spatium curvilineum N non solo parallelogrammo λμβα, sed adhuc trilineo a βγ augetur; ideo hoc trilineum pro effectu ultimi impussus habendum est.

(4) Eadem æquatio zdt = yds:

3a = -dx: 3, aliter fic invenitur:

Ponatur PE = g = follicitationi
gravitatis, crit PD = gy: a, PF
= gx: a, PH = gxy: aa. Sit ve-

locitas penduli in P = , cujus elementum cum fit in ratione vis acceleratricis PF & temporis quo deseribitur elementum arcus QP, erit illud, seu dv = gxdt : a, & QP == ds = vd: hinc vdv = gxds: a == [per naturam circuli ] g dy, & ½vo =gy, seu v=√2gy; hine de= ds: v = ds: \2 g y. Posta jam celeritate puppim versus, quam navis ab actione virium retrahentium PH =gry: as acquisivit, = z, erit de  $= gxydt : aa = gxyds : aa2<math>\sqrt{g} y [0b]$  $xds = ady ] = gydy: a \sqrt{2gy} =$  $dy\sqrt{g}y: a\sqrt{2}$ . Ergo  $x=y\sqrt{2g}y:3a$ & zdt = yds : 3a = - dx: 3.

(e) Aliter etiam potest ostendi impulsum a vi centrifuga ortum duplum No. CIII. & totalis impulsus conatus centrifugi tempore T impressis dup plus chi totius impulsus a vi gravitatis manantis, adeoque  $\frac{1}{2}a$  & uterque simul  $\frac{3}{2}a + \frac{1}{2}a = 2a$ . Ergo si hos impulsus, qui navena tempore T puppina versus impellant, junction subtraha ab illo qui candem co tempore proram versus propellit, quique inventus chi 2aT:t, remanet, pro parte essicaci hujus impulsus versus proram, 2aT:t-2a=2a(T-t):t.

Unde constat fieri hac ratione posse impulsionem navis versus proram, quia T major quam t; & definiri illam posse, modo

habeatur utriusque ratio; que sic innotescet,

Quia tempusculum dt, quo describitur arcus quadrantis QP vel ds, repertum est  $tds: z\sqrt{ay}$ , & ds = [ex natura circuli] ady:  $\sqrt{(aa-y)}$ , erit  $dt = atdy: 2\sqrt{(a^3y-ay^3)} = [positio ay = uu] atdu: <math>\sqrt{(a^4-u^4)} = elemento curvæ Elasticæ, cujus integrale [per Prop. LVII de Serieb. Infin. *] est <math>tu: a+1.tu': 2.5 a^5 + 1.3.tu^9: 2.4.9 a^9 + 1.3.5 tu^3: 2.4.6.13 a^{13} + &c. sive [sumto pro toto quadrante <math>y$ , adeoque &  $u=a] = t \times (1+\frac{1}{2.5} + \frac{1.3}{2.4.9} + \frac{1.3.5}{2.4.6.13} + &c.) = circiter [per Prop. LVIII de Serieb. Infin. †] <math>\frac{131}{100}t$ ; unde duplum hujus, scilicet omnia tempuscu-

plum esse ejus qui a vi gravitatis oritur. Sit f = vi centrifugæ, follicitationi nempe que continue agit in pendulum P secundum directionem PD; hæc licet fit variabilis & quadrato celeritatis penduli proportiomain, tamen ut constant potest suppont durante motu qui fit, tempore de, per arcum infinite parvum QP. Consideretur recta PD ut spatium aliquod finitum a mobili aliquo a vi funitormiter accelerato tempore di descriptum; st p pars aliqua rectæ PD, quam mobile tempore & percurrit, & v velocitàs acquifità în fine hujus temporis; crit ex natura

accelerationis fdl = dv, & integrando fl = v, hinc dp = vdl= fldl; & iterum integrando p= fldl; & iterum integrando pitegra recta PD =  $ds^2 : 2a$ , & dv pro

0, eritque  $ds^2 : 2a = \frac{1}{2}fdt^2$ ; hinc  $floor = ds^2 : ads^2 = [quia <math>dv = ds : \sqrt{2}p$ ut in præcedenti Nota ustensum  $floor = ds^2 : ads^2 = [quia <math>dv = ds : \sqrt{2}p$ ut in præcedenti Nota ustensum  $floor = ds^2 : ads^2 = [quia <math>dv = ds : \sqrt{2}p$ vectam PD, erit hæc 2gy : asquae quantitates duplæ sunt earum que in præcedenti Nota inventæ sunt.

\* Pag. 964. † Pag. 966.

puschla de, quibus qualitans tous bis percurritur ascendendo & No. CUL despendendo, nempe T== 162 t; adeoque randem quantitas inpullus penduli versus proram, qui singulis temporibus T imprimitor, nempe  $2d(T \longrightarrow t): t \longrightarrow \frac{325}{100}d \longrightarrow \{fi \text{ vis }\} c.$ 

Ut jam conflet, quanta portio hujus impetus communicator savi (f), statuatur pondus penduli = p, & pondus navis cum toto fino apparatu reliquo === #; erit momontum penduli divifum per fummam ponderum iptius & mavis == pe: (p+n); eljus proinde displom \*\* (p+n) [ ob suppositam corporum clasticitatem | denotat quantitatem impetus singulis temporibus ? navi communicati.

Ut vero tandem determinetur maxima celeritas navis, quam hoc pacto impulsa acquirere potest, quæque vocetur z; sit pondus molis aquæ, cui navis celeritate 2pc:(p+h) lara tempore T impingit == q; erit celeritas navis relidua post impulsum aque  $(n-q) \times \frac{2pc}{p+n}$ : (n+q); adeoque pars ejus absumta, hos est resistentia aquæ  $2q \times \frac{2pc}{p+n}$ : (n+q) = 4pqc: (p+n)(q+n). Et quia resistentiæ sunt ut quadrata celeritatum navis, erit  $\frac{4ppcc}{(p+n)^2}: zz = \frac{4pqc}{(p+n)(q+n)}: \frac{q(p+n)zz}{pc(q+n)} = \text{refiftence aqua},$ cum navis moyetur celeritate maxima z. Unde cum resistentia ista tum navis impulsui 2pc(p+n) debet æquari, fiet q(p+1)#) zz:

mendatione opus habere; nam elaflicitas penduli aut tabulati-nihil contribuit ad impulsus navi puppim versus impressos & a vi gravitatis & a conatu centrifugo Penduli derivatos: deinde refistentia aquæ non recte computatur, dum ponitur navem æquabili celeritate 2pc: (p+n) ferri toto integræ oscillationes tempore T; & demum in tine hojus

(f) Videtur mihi hic calculus e- temporis resistentiam pati æqualem 4pqc:(p+n)(q+n); etenim reliftentia aquæ agit in navem fingulis descensus aut ascensus penduli momentis, & non tum demum cum pendulum in tabulatum impingit; adeo ut navis durante tempore T inæquabili celeritate moveatur. Sed hæc omnia accuratius examinare, ob calculi prolixitatem, nunc nom No. CIII. & totalis impulsus conatus centrifugi tempore T impressus duaplus est totus impulsus a vi gravitatis mananis, adeoque  $\frac{1}{2}$  a & uterque simul  $\frac{1}{2}$  a  $+\frac{1}{2}$  a = 2 a. Ergo si hos impulsus, qui navent tempore T puppin versus impellant, junction subtrahas ab illo qui candem co tempore proram versus propellit, quique inventus est 2aT:t, remanet, pro parte essecci hujus impulsus versus proram, 2aT:t-2a=2a(T-t):t.

Unde constat fieri hac ratione posse impulsionem navis versus proram, quia T major quam 1; & definiri illam posse, modo

habeatur utriusque ratio; que sic innotescet.

plum esse ejus qui a vi gravitatis oritur. Sit f = vi centrifugæ, follicitationi nempe que continue agit in pendulum P secundum directionem PD; hæc licet fit variabilis & quadrato celeritatis penduli proportiomalis, tamen ut constans potest suppont durante motu qui fit, tempore dt, per arcum infinite parvum QP. Consideretur recta PD ut spatium aliquod finitum a mobili aliquo a vi f uniformiter accelerato tempore di descriptum; st p pars aliqua rectæ PD, quan mobile tempore | percurrit, & v velocitas acquifita în fine hujus temporis a crit ex natura

accelerationis fdl = dv, & integrando fl = v, hinc dp = vdl = fldl; & iterum integrando  $p = \frac{1}{2}f00$ ; Substituatur jam pro p integra resta PD =  $ds^2 \cdot 2a$ , & dt pro 0, eritque  $ds^2 \cdot 2a = \frac{1}{2}fdt^2$ ; hinc  $f = ds^2 \cdot adt^2 = [$  quia  $dt = ds \cdot \sqrt{2gy}$  ut in præcedenti Nota castensum ]  $2gy \cdot a$ . Si igitur f exponatur per restam PD, erit hæc  $2gy \cdot a$ , & per consequens PH =  $2gxy \cdot aa$ ; quar quantitates suplæ sunt carum quæ in præcedenti Nota inventæ sunt.

\* Pag. 964.

puschla Ar, quibus qualitans tous bis percurritur ascendendo & No. CUL descendendo, nempe T== 162 1; adeoque randem quantites inpullus penduli versus proram, qui singulis cemporibus 7 imprimitor, nempe  $2d(T - t): t = \frac{324}{100}d = [fi vis] c.$ 

Ut jam conflet, quanta portio hujus impetus communicator eavi (f), statuatur pondus penduli = p, & pondus navis cum toto supperatu reliquo : rit momentum penduli divifum per fummam ponderum ipfius & navis = pe: (p+n); oujus proinde displam bec: (p+n) [ob suppositan corporum clasticitatem 1 denotat quantitatem impetus singulis temporibus T navi communicati.

Ut vero tandem determinetur maxima celeritas navis, quam hoc pacto impulsa acquirere potest, quæque vocetur &; sit pondus molis aquæ, cui navis celeritate 2pc:(p+h) lara tempore T impingit == q; crit celeritas navis residua post impulsum aque  $(n-q) \times \frac{2pc}{p+n}$ : (n+q); adeoque pars ejus absumta, hos est resistentia aquæ  $2q \times \frac{2pc}{p+n} : (n+q) = 4pqc : (p+n)(q+n)$ . Et quia resistentiæ sunt ut quadrata celeritatum navis, erit  $\frac{4ppcc}{(p+n)^2}: zz = \frac{4pqc}{(p+n)(q+n)}: \frac{q(p+n)zz}{pc(q+n)} = \text{refiftence aqua},$ cum navis movetur celeritate maxima z. Unde cum relistentia ista tum navis impulsui 2pc(p+n) debet æquari, fiet q(p+1)n) zz:

mendatione opus habere; nam elaflicitas penduli aut tabulati-nihil contribuit ad impulsus navi puppim versus impressos & a vi gravitatis & a conatu centrifugo Penduli derivatos: deinde refissentia aquæ non rette computatur, dum ponitur navem æquabili celeritate 2pc: (p+n)ferri toto integræ oscillations tempore T; & demum in fine hojus

(1) Videtur mihi hic calculus e- temporis resistentiam pati æqualem 4pqc:(p+n)(q+n); etenim reliftentia aquæ agit in navem fingulis descensus aut ascensus penduli momentis, & non tum demum cum pendulum in tabulatum impingit; adeo ut navis durante tempore T inæquabili celeritate moveatur. Sed hæc omnia accuratius examinare, ob calculi prolixitatem, nunc nom vacat.

No. CIII. n) zz:pc(q+n)=2pc:(p+n); quod dat  $z=pc\sqrt{(2n+2q)}$ :  $(p+n)\sqrt{q} = 324ap\sqrt{(2n+2q)}$ : 100  $(p+n)\sqrt{q}$ . Sit igitur pendulum, quod oscillationibus suis maximis mensuret T minutum secundum; erit ejus longitudo a trium pedum horariorum, qualium 20 circiter a gravi perpendiculariter descendente codem secundo temporis, experientia teste, transiguntur. Sit item p+ pondus navis cum toto apparatu = 100, cujus pars cente--fisna sit pondus solius penduli p = x: nec non pondus molis aquæ, cui navis celeritate prima 2pc:(p+n) lata tempore T impingit, q=1: erit celeritas prima navis, sive spatium primo tempore T ab illa percussum,  $2pc:(p+n)=\frac{2}{1000}c=\frac{648}{10000}a$ = 1944 ped. hor. = pedis horarii circiter; & celeritas maxima, five spatium tum a nave tempore T transactum 3244pv (1\* +2q):  $100(p+n)\sqrt{q} = \frac{9710}{100000}\sqrt{2}$  ped. hor.  $=\frac{972\times1414}{1000000} =$  $\frac{1375}{1000} = \frac{275}{200} = \frac{55}{40} = \frac{11}{8}$  pedis horarii circiter; unde hac celeritate, tempore unius minuti primi, navis percurret 82 } ped. hor. & tempore integræ horæ, 4950 ped. hor. Reperio etiam, quod, 30 minutis secundis exactis, celeritas Navis jam tanta sit, int deficiat a maxima vix Toogs pedis; & quod tempore horum minutorum secundorum jam percurrerit 35\f pedes. Si sit rostrata navis, sic ut ratio q ad n+q, que ante suit subcentupla, tantum censeatur submillecupla, manebit quidem, ut antea, 2pc: (p+n) = 1 ped. hor. circiter, fed celeritas maxima z fict  $\frac{2000}{100}c = \frac{972\sqrt{2000}}{1000} = 4\frac{347}{1000}$  ped. hor. unde spatium uno minuto primo transactum fit 260 1 & integra hora 15649 ped. hor.

Observandum ceterum, quod dum navis movetur, una secum rapit pendulum, eidemque eundem motum imprimit; adeo

ut communis hic motus considerandus sit tanquam abesset, & No. CIII. navis in quiete icum penduli exciperet: quod moneo, ne quis causare possit, navem, dum in motu est, subducere se penduli icui, coque debilius percuti quam alias percuteretur.

# ARTICUL. XXVIII.

Curvatura Conoidis in Automato, cui circumplicata catenula rotis borologii motum æquabilem conciliat: Deducta ex illis quæ babentur in Comment. Acad. Reg. 1705; pag. 176. \*

CIt Elater in statu naturali XC, [Fig. 43] isque a potentia majore bm curvetur in XA, a minore bm in XB; sic ut extremitas ejus C, dum sese restituit elater, describat curvam ABC, manente altera extremitate fixa in X: Sunt autem AX, BX, CX ejusdem ad sensum longitudinis, propter exiguam elateris crassitiem, coque tensionem ejus in superficie convexa vix perceptibilem. Sit ANGHI &c. chorda vel catenula annexa extremitati chateris A, & ambiens Spiram conoidis GHIK. Quare dum elater sese restituit ex A in B, convolvitur catena circa AB, adeoque revolvere facit Spiram GHIK circa F, sic ut GH existente = AB, ipsa FH veniat in situm FG, fiatque directioni catenæ AN perpendicularis: unde, cum vis elateris tum ex hypothesi sit bn, erit momentum hujus potentiæ ad circumagendas rotas  $= bn \times FH$ , quemadmodum antea erat  $= bm \times FG$ : Quare cum momenta semper æqualia ponantur, erit  $bm \times FG$ Cccccc FAC. Bernoulli Opera.

<sup>\*</sup> No. CII, pag. 976, & feq.

Wo. CHI. = b n × FH, adeoque FH: FG = m: n. Requiritur ergo duntaxar, ut, data potentia be tendente claterem, quaratus locus puncti B, hoc est, ut reperiatur curva ABC, quod ita sit. Quia momenta omnia virium tendentium fibras elateris [ per ea qua dicta sunt in Mem. de l'Acad, des Sciences 1705, pag. 183 1] sur  $-\int r r dt = -\int \rho + d\tau$  [scriptis  $r & \rho$  pro eo quod (\*) loco cinto exponitur per m & m ], & momentum appense potentie m, est bmx, aus potentiæ bn, bnx [appellando XN vel XL, x], erit tum  $\frac{1}{2}$  freds = mx, tum  $\frac{1}{2}$  freds = nx; quare cum ex hypothefi detur r per t, dabitur & t per m & x, nec non t per nk x; adeoque & r dabitur per m & x, aut per n & x, cum utique detur per +, quod ipsum datur per s, proptes - fridi= - sprdr. Facto itaque [Fig. 44] rectangulo XY, latere XQ = 1, & XA = longitudini claseris XC [Fig. 43]; constituto tur curve QR, QpS, &cc. nec non XM, X uW, &c. ala, we fit ubique NR  $= bf : \sqrt{(bbff - (f(t+\tau)dx)^2)}$  quaeenus t datur per m & x; &  $N\rho = bf \cdot \sqrt{(bbff - ((z + \tau)dz)^2)}$  quasenus t datur per n & x, nec non NM & N $\mu = \int (t+p)dx$ :  $\sqrt{(bbff - (f(t+v)dx)^2)}$  quatenus s datur per m vel n, & x: Turn abscissis spatiis XNRQ, XLSQ, &c. singulis equalibus rectangulo constanti XY, erunt XN, XL, &c. = x, & spatia XNM, XLW, &c. singula applicata ad unitatem XQ=1 (1)

† Supra, pag. 986.
(\*) Significationes litterarum b,
\*, \*, r [m], \* [m] repetendæ funt
ex loco citato Comment. Acad. Reg.
I pag. 986]. Inspiciatur ibi Fig. 5,
nempe b significat crassitiem laminæ
elasticæ I K vel AB; t tensionem
I T sibræ datæ longitudinis f fa-

ctam a vi tendente NR. \_\_\_\_r[m];
r compressionem et ejustem fibræ
factam a vi comprimente Ne\_\_\_\_;
[ \( \mu \)].

[ pag. 986]. Inspiciatur ibi Fig. 5, aempe b significat crassition laminæ equationem generalem curvæ Ekelasticæ I K vel AB; s tensionem fitæ KAN, existentibus AD=s, all =ds, esse DN=y, NA=s, AH=ds, esse de la company.

Positio ipsarum x & y in 43 Fig. sic determinatur: Facto semi- No. CIII. circulo DEX super quavis diametro DX, applicetur in illo X E

ut sie DX:  $XE = ds: dx = \frac{bf}{\sqrt{(bbff - (f(t+r)dx)^2)}}$ : I = (c)LS: XQ = Fig. 44 & producatur XE = Fig. 43 in L, ut sie XL = XL = Fig. 44 ac denique erigatur super XL = Fig. 43 perpendicularis LB = y = f spatio XLW = Fig. 44 applicato ad XQ, erit B punctum in curva optata ABC = Fig. 43; & sic tot alia puncta invenientur quot libuerit. Sint itaque A & B puncta satis vicina; Dico, si super FG = FG erigatur triangulum FHG, ut sit GH = AB, &  $FH = m \times FG: n$ , fore punctum H in Spira conoidis GHIK; quo pacto & alia ejus series puncta inveniuntur.

# Applicatio ad vulgarem tensionis bypothesin.

Sit [Fig. 5. Mem. de l'Acad. 1705 \*, ] linea tensionis & compressionis TVNv0 una linea recta, & sit r = t, ut &  $\rho = \tau$ , erit  $\frac{1}{3}t = \frac{1}{t} \int rt dt = \frac{1}{\tau} \int \rho \tau d\tau = \frac{1}{3}\tau$ ; adeoque  $t = \tau$ : nec non  $\frac{1}{3}bt = \frac{b}{tt} \int rt dt = nx$ ; unde t vel  $\tau = 3nx : b$ . Quare  $dy = dx \int (t+\tau) dx : \sqrt{(bbff} - ((t+\tau) dx)^2) = dx \int \frac{6nxdx}{b} :$ 

 $dy = dx f(t+\tau) dx : \sqrt{(bbff-(f(t+\tau)dx)^2)}$ , feu  $bfdy = ds f(t+\tau) dx$ ; quare  $ds = bfdy : f(t+\tau) dx$  $= bfdx : \sqrt{(bbff-(f(t+\tau)dx)^2)}$ , & integrando  $s = f(bfdx : \sqrt{(bbff-(f(t+\tau)dx)^2)})$  = [per confructionem] areæ XNRQ vel XLSQ [Fig. 44]; unde fi pro s fumatur integra longitudo elateris XG = XA  $\times$  I = XA $\times$ XQ = rectangulo XY, debebunt fingulæ areæ XNRQ, XLSQ, &c. æquales effe rectangulo constanti X Y; & quia per eandem constructionem N M vel L W  $= \int (t+\tau) dx \cdot \sqrt{(bbff)} - (\int (t+\tau) dx)^2$ , erunt areæ X N M, vel XLW  $= \int (dx \int (t+\tau) dx \cdot \sqrt{(bbff)} - (\int (t+\tau) dx)^2) = \int dy$ ; adeoque ista spatia ad unitatem XQ applicata sunt = y.

(°) Quia DX tangit curvam Elasticam XB, ideo erit [positis XL = x, XB = s] ds: dx = DX: XE. \* Fig. 5, N<sup>1</sup>. CII.

 $\sqrt{(bbff - (\int \frac{6nxdx}{b})^2)} = 3nxxdx : \sqrt{(b^+ff - 9nnx^+)} = xxdx :$  $\sqrt{\left(\frac{b^+ff}{9nn}-x^+\right)}$ , adeoque  $ds=\frac{bbf}{3n}dx:\sqrt{\left(\frac{b^+ff}{9nn}-x^+\right)}$ . absque quadraturis ope curvæ Lemniscatæ sic construuntur [ Vid. Act. Lips. 1694, m. Sept. p. 338. † ]. Super semi-axe minore AB [ Fig. 45 ] =  $b\sqrt{(f:3n)}$ , statuatur Lemniscata AEDB, nec non Ellipsis BIF, cujus semi-axis major AF sit  $=b\sqrt{(2f; yn)}$ . Abscindatur in Lemniscata ex nodo ejus A portio AED = longitudini elateris XC, [Fig. 43] & subtensæ recæ AD siat æqualis AH, & erigatur HI parallela AF, erit recta AD vel AH= x = XL[Fig. 43], & FI - AED = y = LB[Fig. 43]. Deinde sumta n majore vel minore, fiat rursum  $A \beta = b \sqrt{(f:3n)}$ , & super A  $\beta$  describatur alia Lemniscata  $\beta \delta$ , & alia Ellipsis  $\beta \gamma$ ; quod fit dummodo trajiciatur ex nodo infinita recta ADy sceans indefinite curvas AEB & BGF in D & G, atque junctis BD, BG, fiant parallelæ & , & , secantes infinitam in & , y; hæc o nim erunt puncta in nova Lemniscata & Ellipsi. (d).

† N°. LX, pag. 609. (4) Ratio hujus constructionis morum traditarum, pag. 1000, & manisesta siet ex Exemplo 1 primæ Regulæ, & Exemplo 1 quartæ Re-

gulæ Articulo I Io. horum Posthu-1006.

Jab. XLVII.

pag. 1118.

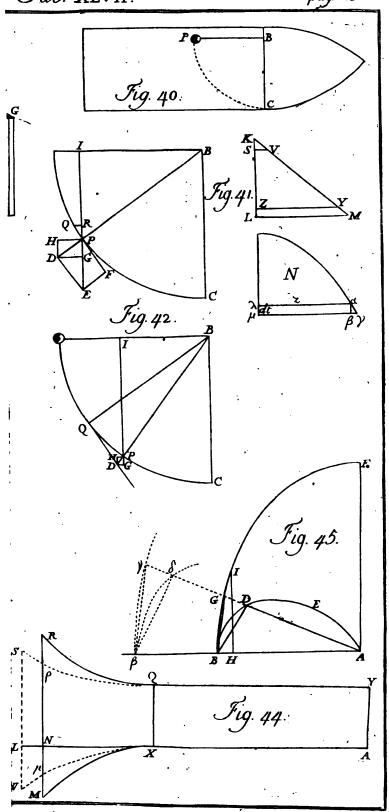

Digitized by Google

#### ARTICUL. XXIX.

Problema de Curvatura fornicis, cujus partes se mutuo proprio pondere suffulciunt sine opere cæmenti.

S It Fornix ABC [Fig. 46.] constructus ex lapidibus casss
DKLE figura fere parallelogramma restangula oblonom DKLE figuræ fere parallelogrammæ rectangulæ oblongæ, nisi quod KL tantillo major sit quam DE, latitudinis DK valde exiguæ vel infinite parvæ; & vocetur EN = dx, ND = dy, DE [pondus particulæ DL] = ds, adeoque pondus ipsius BE = s. Concipiatur pars fornicis EBF [deficientibus partibus inferioribus AE, CF] sustineri a filis perpendicularibus LG, FH, sustinebit utrumque dimidium ponderis EBF, hoc est EB, seu s. Si porro loco fili HF substernatur fulcrum in F, potentia sustinens in G manchit cadem quæ antea, eritque == s, cum sustincat vectem EF, cujus medio M appensum intelligitur pondus EBF seu 21. Quod si oblique trahatur idem vectis secundum rectam LI tangentem fornicis, demissa in LI perpendiculari FI, erit potentia trahens ducta in FI = ponderi appenso EBF in FM = EB× FE\_\_\_sxFE; adeoque potentia sustinens filum LI:s\_FE: FI = [ propter similia triangula EFI, EDN ] DE: EN = dr: dx; adeoque dicta potentia [ proinde & vis qua premitur lapis DL juxta directionem LK perpendicularem plano EL vel DK ] = sds:dx. Porro considerandum, quod si auferretur pars fornicis EBF, lapis DL nullo comento cum parte inferiore AK. cohærens, proprio pondere cadere necessum haberet; idque vel labendo super plano KD, si hoc planum sit persecte lubricum s vel rotando circa punctum D, si in DK sit frictio: utrumvis autem fiat, erit conatus hic descendendi shoc est potentia susti-Cccccc 3

Mo. CIII. nens lapidem in centro gravitatis ejus, filo OP perpendiculari ad DE] ad pondus lapidis, ut DN ad DE, seu ut dy ad ds; adeoque cum pondus lapidis sit = ds. erit descendendi conatus = dy. Habemus ergo duas potentias sds: dx & dy; quarum illa lapidem impellit secundum tangentem curvæ IL, ista secundum rectam PO curvæ perpendicularem: momenta autem harum potentiarum variant, prout variat hypothesis, & lapis vel labendo vel rotando descendere conatur (\*).

1. Si labi conetur lapis, hoc est, ejus partes KD & LE cum omnibus intermediis æquali nisu in rectis ipsi KD parallelis descendere affectent; oportet concipere lapidem instar cunei sese instrudere conantis intra triangulum DQE, qui dum ex KL pervenit in situm DE, hoc est, dum spatium KD absolvit, potentiam prementem secundum IL retropellit longitudine KL — DE; quare,

ex natura cunci, vis  $dy \times KD = vi \frac{s ds}{dx} \times (KL - DE)$ , hoc est,

[quia KD: KL — DE = DQ: DE = z [radius osculi]: ds]  $zdy = sds^2$ : dx, hoc est, [propter  $z = ds^2$ : dy ddx, posite dy constante]  $ds^2$ :  $ddx = sds^2$ : dx, seu ds: s = ddx: dx.

2. Si propter impedimentum frictionis in KD rotare conatur lapis eirca D; concipiendus est vectis DE, quem potentia s ds: dx. applicata in extremitate E, impellit secundum directionem IL vel huic parallelam ER, dum potentia dy applicata in vectis medio O eundem impellit juxta directionem PO; quare, ex natura vectis, sds: dx in DR = dy in DO: est vero DR [subtensa anguli contactus (b)] = DE<sup>2</sup>; DQ = ds<sup>2</sup>; z, unde sds<sup>3</sup>: zdx = dy ×

(1) Imo non variant, ut mox oftendetur.

(\*) Subtilis hic est paralogismus. Subtensa anguli contactus DR non est DE<sup>2</sup>: DQ, sed DE<sup>2</sup>: 2DQ. Nam RD & DQ non in directum jacent, nec angulus contactus RED sequalis est angulo DQE, sed ejus

dimidio OQE; quippe RD perpendicularis supponitur ad vestem DE, adeoque parallela restæ PO vel OQ, posito DQ & EQ esse duos radios circuli osculatoris, & tangentem ER esse perpendicularem ad radium EQ; ita ut anguli RED & OQE sint singuli ejassem anguli DEQ vel OEQ com-

 $dy \times DO = dyds: z$ , adeoque  $zdy = 2sds^2: dx$ ; hoc est, [ pro-No. CHIL pter  $z = ds^2: dyddx$ ]  $ds^2: ddx = 2sds^2: dx$ . hoc est ds: 2s = ddx: dx.

Habemus ergo dues equationes ds: s = ddx: dx, & ds: 2s = ddx: dx, seu sddx = 0, & 2sddx = dsdx = 0, how est, integrando dx: s = dy: a, &  $dx^2: s = dy^2: a$ , seu  $s = adx: dy: & s = adx^2: dy^2$ .

Ad resolvendam priorem; quadretur, ut sit  $ssdy^2 = aadx^2$ , & addatur  $ssdx^2$ , erit  $ssds^2 = aadx^2 + ssdx^2$ , set integrando  $\sqrt{(aa + ss)} = xs$  indeque  $s = \sqrt{(xx - aa)} = adx : dy$ ; unde  $dy = adx : \sqrt{(xx - aa)}$ , quod indicat curvam Catenariam, ut habet GREGORIUS \*.

Ad refolvendam posteriorem  $sdy^2 = adx^2$ , addatur  $ady^2$ , erit  $ady^2 + sdy^2 = ads^2$ , hoc est  $dy \checkmark (a+s) = ds \checkmark a$ , seu  $dy = ds \checkmark a \cdot \checkmark (a+s)$ , & integrando  $y = 2 \checkmark (aa + as)$ ; indeque  $s = (yy - 4aa) : 4a = adx^2 : dy^2$ , unde  $4aadx^2 = yydy^2 - 4aady^2$  &  $2adx = dy \checkmark (yy - 4aa)$ ; cujus ecce Constructiones duze.

I. Ope Hyperbola: Fiat hyperbola equilaters BC, [Fig. 47] eujus axis BD, centrum A, semiparameter AB=2a, & AD=y, erit DC= $\sqrt{(yy-4aa)}$ ; in hac igitur products capiatur DF= spatio BCD diviso per AB; eritque punctum F in curva optata fornieis BF: quia differentiando habetur Diff. DF=Diff. BCD: AB= $dy\sqrt{(yy-4aa)}$ : 2a, hoc est. 2a × diff. DF= $dy\sqrt{(yy-4aa)}$ =2adx. Ergo DF=x.

II. Ope Logarithmica vel Catenaria: Esto [Fig. 48] Logarithmica quævis HGBIK, cujus axis NM, & sit applicata BA = subtangenti = 2a=b; sumtis indefinite in axe ex utraque parte

complementum ad rectum; unde erit  $OQ : OE \begin{bmatrix} \frac{1}{2}DE \end{bmatrix} = DE : DR$   $\begin{bmatrix} \frac{D}{2}DQ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ob \text{ differentiam inter} \\ \frac{D}{2}DQ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ob \text{ differentiam inter} \\ \frac{D}{2}DQ \end{bmatrix}$ Correcto igitur hoc errore, prodibit

eadem æquatio quæ in priori hypothesi, adeo ur Catenaria utrique hypothesi satisfaciat.

\* Trans. Phil. No. 231, A. 1697, Aug. pag. 633, vel Alt. Erud. 1698, Jul. pag. 309.

No.CIII. parte rectis æqualibus AE, EN, AL, LM, applicentur Logarithmicæ totidem rectæ EG, NH, LI, MK, & ex EG abscindatur EC [cui fiat æqualis AD] = ½EG + ½LI; erit punctum C ex constructione Leibnitiana in Catenaria BC: juncta CD producatur in F, ut let DF = ½NH - ½MK - ¼AE, habebiturque F punctum in curva optata fornicis BF.

# DEMONSTRATIO.

Sit EG = p, fient NH = pp:b, LI = bb:p, MK = b³:pp & AE = log. p; eritque  $y = AD = EC = \frac{1}{2}EG + \frac{1}{2}LI = \frac{1}{2}p + \frac{1}{2}bb:p$ ; adeoque  $dy = \frac{1}{2}dp - \frac{1}{2}bbdp:pp. & yy = \frac{1}{4}pp + \frac{1}{2}bb + \frac{1}{4}b^{4}:pp$ , &  $yy = \frac{1}{4}pp + \frac{1}{2}bb + \frac{1}{4}b^{4}:pp$ , &  $\sqrt{(yy - bb)} = \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}bb:p$ ; proinde  $dy\sqrt{(yy - 4aa)} = dy\sqrt{(yy - bb)} = \frac{1}{4}pdp - \frac{1}{2}bbdp:p + \frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3}$ . Porro  $x = DF = \frac{1}{8}NH - \frac{1}{4}MK - \frac{1}{2}AE = \frac{1}{4}pp:b - \frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3}$ . Porro  $x = DF = \frac{1}{8}NH - \frac{1}{8}MK - \frac{1}{4}AE = \frac{1}{4}pp:b - \frac{1}{4}b^{3}dp:p^{3} - \frac{1}{4}bdp:p^{3}$ , adeoque  $bdx = 2adx = \frac{1}{4}pdp + \frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3} - \frac{1}{4}bbdp:p^{3} - \frac{1}{4}bbdp:p^{4} - \frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3} - \frac{1}{4}bbdp:p^{4} - \frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3} - \frac{1}{4}bbdp:p^{4} - \frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3} - \frac{1}{4}bbdp:p^{4} - \frac{1}{4}b^{4}dp:p^{4} - \frac{$ 

Not A. Posset quis objicere, gratis sumi sulcrum in F puncto lineæ horizontalis EF [Fig. 46]; posset enim codem jure alibi accipi, puta in S; & tum videtur planum LE a majori incumbente pondere EBS sortius urgeri quam antea; unde sornix in cadem parte simul & sortius & debilius premeretur, prout sulcrum in F vel 8 concipitur: quod absurdum. Respondetur: Ostendendum est hoc non sieri, sed ubivis sumatur sulcrum in utraque nostra curva, vim quam sustinet silum LI constanter este sds: dx, aut eam, quam sustinet silum LG, esse s.

1. Sit EBS Catenaria, cujus tangentes in L & S concurrant in T, e quo demissum perpendiculum TY secet vectem SL in X, & ducantur SV, SY normales super LI & TX. Constat centrum gravitatis portionis catenariæ EBS reperiri in perpendiculo TY, adeoque tantundem esse, ac si pondus EBS appensum esset in puncto X vectis &L; quare ostendendum, potentiam LI seu sds: dx

sds: dx in SV = ponderi EBS in SY, quod ita liquet: Quia s No. CIII. = $\sqrt[3]{(xx - aa)}$ , crit ds = xdx: s, & sds: dx = x. Sed ipfa x in Catenaria exhibet ejus firmitatem in puncto L, quæ, ex lege gravium filis suspensorum, debet esse ad pondus catenæ EBS tanquam appensum in T, ut sinus anguli STY ad sinum anguli STL, hoc est, ut SY ad SV, quare x seu sds: dx in SV = ponderi EBS in SY. 2. E. D.

- 2. NB. In altera curva deprehendo istud non procedere: unde suspicor, in hac hypothesis [quod lapis DE rotando circa D descensum moliatur] aliquid vitii latere, ut stare non possit. Ratio haud dubie hæc est, quod lapis ipso DL proxime inferior & ipse minime quiescit, sed circa inferiorem extremitatem pari nisu rotare conatur; unde superior extremitas D non manet immota, sed æquali conatu cum E juxta directionem KD descensum affectat; quod tantundem est, ae si lapis DL glisceres super KD, quæ suir ipsa prima hypothesis. Unde solam Funiculariam Problemati satisfacere concludo. (°)
- (°) Non igitur hypothesis, sed solutio suit vitiosa; nec ratio subjecta valet. Potest enim lapidis inferioris extremitas superior D ut fulcrum immotum considerari, quia

non statim ac liberatur lapis superior DLa pondere incumbente EBF, etiam inferior lapis ab omni presso, ne lapidis superioris liberatur.

Jac,- Bernonili Opera,

Dadadad

ARTI

No. CIIL

### ARTICUL XXX.

Lineæ datæ rigidæ, ab infinitis potentiis secundum quasvis directiones impulsæ tractæve, determinare directionem mediam, oxemæquilibrii & vim impulsus.

D'E linea stexili non data, supra ARTIC. XI. \* Nunc de de ta instexili.

I. Sit has primo recta AD [Fig. 49] tracta ab infinitis potentiis P, Q, R, &q. secundum quasvis directiones BP, CQ, DR, &c. Posito E esse fulcrum circa quod fiat aquilibrium, demittantur ex illo recta ES, ET, EV, &c. perpendiculares super BP, CQ, DR, &c. & vocentur sin. tot. = a, sin. ang. ABP=b. compl. = e; sin. ang. ACQ=d. compl. = e; sin. ang. ADR=f. compl. = -g. propter angulum obtusum; nec non AB=s, AC=t, AD=n, AE=x, P=p, Q=q; R=r. Erunt Sin. tot. [a]: sin. ang. ABP[b]=BE[x-s]: ES[\frac{bx-bs}{a}]; Sin. tot. [a]: sin. ang. ACQ[d]=CE[t-x]: ES[\frac{dt-dx}{a}]; parique modo Sin. tot. [a]: sin. ang. ADR

[f]=DE[n-x]: EV[\frac{fu-fx}{a}]. Hinc momentum potentiate P=P×ES=(bpx-bps): a; moment. potent. Q=Qx ET=(dqt-dqx): a; moment. potent. R=R×EV=(frace-frace): a; unde, cum summa momentorum ab una parte aquetur.

<sup>\*</sup> Pag. 1036, & leq.

quetur summæ momentorum ab altera, crit bpx — bps = dqt — No. CIII. dqx + fru - frx, hoc est, (bp + dq + fr)x = bps + dqt + fruac proinde x = (bps + dqt + fru): (bp + dq + fr), seu x = fbps: sp. Russus esto vectis positio ILH parallela priori, quam intersecent linear directionum in F, G, H, &c. & jungant utrumque vectem rectæ perpendiculares [ quæ fingulæ = 4] A I, BK, CM, DN, EL, &cc. sirque U punctum fulcrum posterioris ve-Ais: itaque Sin. ang. ABP [6]: fin. compl. [c] == BK [a]: FK  $\left[\frac{ae}{h}\right]$ ; Sin. ang. ACQ[d]: fin. compl. [e] = CM[a]: GM  $\left[\frac{\pi c}{d}\right]$ ; Sin. ang. ADR [f]: fin. compl.  $\left[-g\right]$ =DN [4]: HN[ - B]. Hinc IF = AB - FK = s - as: b, IG = AC  $-GM = t - ae^{\frac{1}{2}}d$ ; IH = AD + HN = u - ag : f; & posita IU = y, erunt FU = IU - IF = y - s + ac:b, GU = IG - IU = s - ac:d - y, HU = IH - IU = s - ag:f - y; ergo demissa ex U super BP, CQ, DR, &c. perpendiculares ordine reperiuntur (by - bs + ac): a, (di - ac - dy): a, (fu - ag) $-f_7$ ): a; unde momentum Potent. P=(bp)-bps+spc): a;mom. potent. Q = (dqt - aqe - dqy): a; momentum potentiæ R = (fru - arg - fry): a; adeoque bpy - bps + apc = dqt— aqe - dqy + fru - arg - fry, hoc est, (bp + dq + fr)y =bps + dqt + fru - aps - aqe - arg, ac proinde y = (bps + aqe - arg)dqt + fru - apc - aqe - arg): (bp + dq + fr). Quare UL = AE - IU = x - y = (apc + aqe + arg): (bp + dq + fr), hoc est,  $UL = \int apc$ :  $\int bp$ , adeoque EL:  $UL = a : \frac{\int apc}{fb \ p} = \int bp : \int cp$ ; unde repertum est fulcrum seu centrum æquilibrii vectis E, & linea directionis mediæ EU.

Ddddddd 2

Aliter.

No. CIIL

### Aliter.

Resolvatur pressio obliqua BP, &c. in duos motus BK & KF, quorum ille vecti AD perpendicularis, hic parallelus: critque BF ad BK, seu a ad b, ut p ad bp: a, vim qua trahitur vectis juxta perpendicularem BK; nec non BF ad FK, seu a ad c, ut p ad cp: a, vim qua idem trahitur juxta BA. Est igitur totz vis perpendicularis, quæ exponatur per  $EL = \int (bp:a)$ , &c tota vis parallela, exposita per  $LU = \int (cp:a)$ ; adeoque  $EL:LU = \int bp: scp$ , ut supra. Porro vis  $(bp:a) \times AB = bps: a = momento vis trahentis per BK respectu puncti A, quare summa momentorum <math>\int (bps:a)$  divisa per summam virium  $\int (bp:a)$ , dabit  $AE = \int bps: fbp$ , distantiam centri equilibrii E a puncto A, ut supra. Hinc vis impulsus  $EU = \sqrt{(EL^2 + LU^2)} = \sqrt{((fbp)^2)} + ((fbp)^2)$ : A.

II. Sit deinde curva quæcunque rigida ADF, [Fig. 50] quæ in omnibus suis punctis D trahatur vel impellatur ab infinitis potentiis P, secundum quasvis datas directiones DP. Producatur PD donec axem eurvæ AC secet in B; parique momento potentia P trahet vectem curvum AD per DP, atque traheret vectem rectum AC in B per eandem directionem BP, quoniam eadem est perpendicularis ex sulcro A in communem directionem BP demissa. Ideireo determinetur, per præced. §. 1, axis æquilibrii EU rectæ AB, hic quoque erit axis æquilibrii curvæ AD.

### Exemplum L

Esto adhuc ADF curva quaecunque, in qua AC=x, CD=y, AD=z; sed P=adz, & omnes directiones DP curva perpendiculares, quales sunt impulsus fluidorum: erit DH [dz]: GH [dx] = BD: CD= sin. tot. [a]: sin. ang. ABP [b]; unde

b = adx : dx. & pariter c = ady : dx; porro GH [dx] : GD No. CIII.  $[dy] = CD[y] : CB[\frac{ydy}{dx}]$ ; unde s = AB = AC + CB = x + ydy : dx = (xdx + ydy) : dx; quare  $bps = (adx : dx) \times adx \times (xdx + ydy) : dx = aaxdx + aaydy$ . Ided  $fbps = \frac{1}{2}aaxx + \frac{1}{2}aayy$ . & AE = fbps : fbp = (xx + yy) : 2x, ut & EL: LU = fbp : fcp = x : y. &  $EU = \sqrt{((fbp)^2 + (fcp)^2)} : a = a\sqrt{(xx + yy)}$ . Constructio talis: Per medium chordæ AD normalis agatur. IE, erit hæc axis æquilibrii. Nam, propter triangula similia. ACD, AIE, & ELU, est  $AC[x] : AD[\sqrt{(xx + yy)}] = AI$   $[\frac{1}{2}\sqrt{(xx + yy)}] : AE[\frac{xx + yy}{2x}]$ ; nec non EL: LU = AC : CD= x : y. Impulsus totalis  $EU = a \times AD$ . Si arcus AD, dicta ratione impulsus, in A & D fulcris aut filis ipsi IE parallelis-subtineatur, sustinebit utrumyis  $a \times AI$ .

#### Exemplum II.

Sit deinde ADF [Fig. 51] Velaria seu Chenaria, cujus centrum M, & MC = x; constat esse  $dy = adx: \sqrt{(xx - aa)};$   $dz = xdx: \sqrt{(xx - aa)};$   $z = \sqrt{(xx - aa)},$   $P = ady^2: dz^4)$   $= a^3dx: xz;$  quare sin. ang. ABP = b = adx: dz = az: x; sin. compl. c = ady: dz = aa: x; MB = MC + CB = s = x + y dy: dx = x + ay: z; proinde  $bp = a^4dx: xx + dx = x + ay: z;$  proinde  $bp = a^4dx: xx + dx = x + ay: z;$  Ddddddd 3

(\*) Si curva AD repræsentet veluns a potentiis ad curvam perpendicularibus impulsum, est P = ady². &; sed si repræsentet catenam a potentiis ad axem AC parallelis impulsam, erit P = adx, & media directio R N itidem ad axem AC parallela. Pro vecte enim recto hic sumenda est recta A S ad axem A C perpendicularis, eritque b = a & c = 0, s = AS = y, unde s bps

= sanydz = aasydz = aayz - aasadx = [quia, in casu x = a, sbps debet ess = 0] aayz - a²x + a⁴; quar re sbps: sbp = (aayz - a²x + a⁴): aaz = (yz - ax + aa): z = AN = distanciæ centri æquilibrii a puncto A; ipseque axis æquilibrii NR ad axem AC parallelus, ob sbp: scp = b:c = a=0.

 $\sqrt{(bbff - (\int \frac{6nxdx}{b})^2)} = 3nxxdx : \sqrt{(b^+ff - 9nnx^+)} = xxdx :$  $\sqrt{\left(\frac{b^{+}ff}{9\pi n}-x^{+}\right)}$ , adeoque  $ds=\frac{bbf}{3\pi}dx:\sqrt{\left(\frac{b^{+}ff}{9\pi n}-x^{+}\right)}$ . Qua absque quadraturis ope curvæ Lemniscatæ sic construuntur [Vid. Act. Lips. 1694, m. Sept. p. 338. † ]. Super semi-axe minore AB [Fig. 45] =  $b\sqrt{(f:3n)}$ , statuatur Lemniscata AEDB, noc non Ellipsis BIF, cujus semi-axis major AF sit  $= b\sqrt{(2f: 3n)}$ . Abscindatur in Lemniscata ex nodo ejus A portio AED = longitudini elateris XC, [Fig. 43] & subtensæ recæ AD siat æqualis AH, & erigatur HI parallela AF, erit recta AD vel AH= x = XL[Fig. 43], & FI - AED = y = LB[Fig. 43]. Deinde sumta n majore vel minore, fiat rursum  $A \beta = b \sqrt{(f:3n)}$ , & super A  $\beta$  describatur alia Lemniscata  $\beta \delta$ , & alia Ellipsis  $\beta \gamma$ ; quod fit dummodo trajiciatur ex nodo infinita recta ADy scans indefinite curvas AEB & BGF in D & G, atque junctis BD, BG, fiant parallela BS, By, secantes infinitam in S, y; hace nim erunt puncta in nova Lemniscata & Ellipsi. (d).

† No. LX, pag. 609. (4) Ratio hujus constructionis morum traditarum, pag. 1000, & manifesta siet ex Exemplo 1 primæ Regulæ, & Exemplo I quartæ Re-

gulæ Articulo I I. horum Posthu-

Jab. XLVII.

pag. 1118.

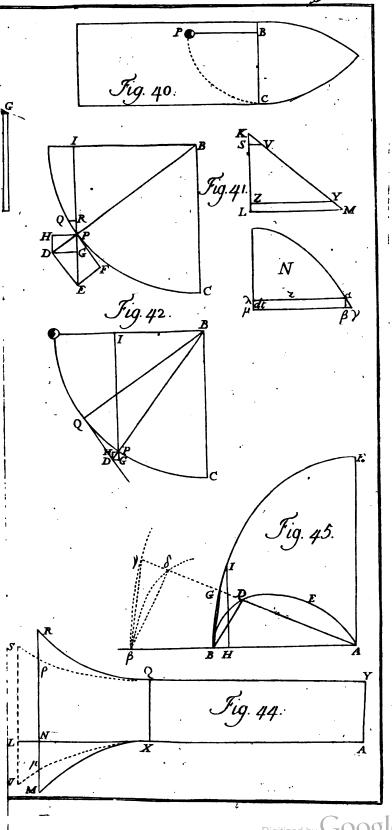

Digitized by Google

No.CIII.

 $\sqrt{(bbff - (\int_{a}^{6nxdx})^{2})} = 3nxxdx : \sqrt{(b^{4}ff - 9nnx^{4})} = xxdx :$  $\sqrt{\left(\frac{b^4ff}{9nn}-x^4\right)}$ , adeoque  $ds=\frac{bbf}{3n}dx:\sqrt{\left(\frac{b^4ff}{9nn}-x^4\right)}$ . Que absque quadraturis ope curvæ Lemniscatæ sic construuntur [Vid. Act. Lips. 1694, m. Sept. p. 338. † ]. Super semi-axe minore AB  $\lceil Fig. 45 \rceil = b \sqrt{(f: 3n)}$ , statuatur Lemniscata AEDB, nec non Ellipsis BIF, cujus semi-axis major AF sit  $=b\sqrt{(2f:)}$ Abscindatur in Lemniscata ex nodo ejus A portio AED = longitudini elateris XC, [Fig. 43] & subtensæ recæ AD siat æqualis AH, & erigatur HI parallela AF, erit recta AD vel AH= x = XL[Fig. 43], & FI - AED = g = LB[Fig. 43]. Deinde sumta n majore vel minore, fiat rursum  $A \beta = b \sqrt{(f:3)}$ , & super A  $\beta$  describatur alia Lemniscata  $\beta \delta$ , & alia Ellipsis  $\beta \gamma$ ; quod fit dummodo trajiciatur ex nodo infinita recta ADy scans indefinite curvas AEB & BGF in D & G, atque junctis BD, BG, fiant parallelæ & , By, secantes infinitam in I, y; hac o nim erunt puncta in nova Lemniscata & Ellipsi. (d).

† N°. LX, pag. 609.

(a) Ratio hujus constructionis
manifesta siet ex Exemplo I primæ
Regulæ, & Exemplo I quartæ Re-

gulæ Articulo I I°. horum Posshumorum traditarum, pag. 1000, & 1006.

Jab. XLVII.

pag. 1118.

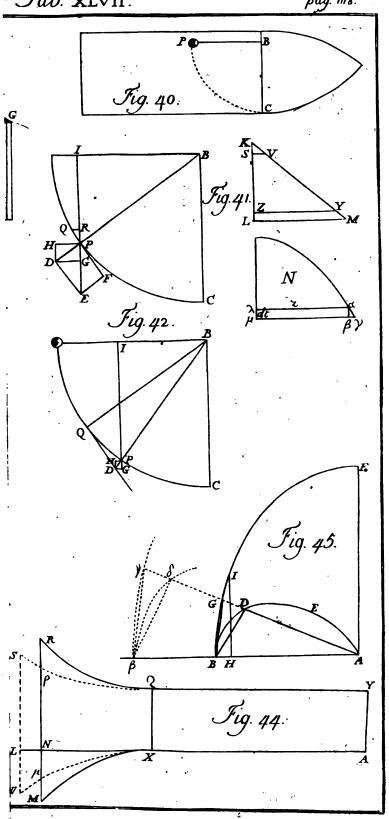

Digitized by Google

 $\sqrt{(bbff - (\int \frac{6nxdx}{b})^2)} = 3nxxdx : \sqrt{(b^+ff - 9nnx^+)} = xxdx :$  $\sqrt{\left(\frac{b^+ff}{9nn}-x^+\right)}$ , adeoque  $ds=\frac{bbf}{3n}dx:\sqrt{\left(\frac{b^+ff}{9nn}-x^+\right)}$ . Que absque quadraturis ope curvæ Lemniscatæ sic construuntur [Vid. Act. Lips. 1694, m. Sept. p. 338. † ]. Super semi-axe minore AB [Fig. 45] =  $b\sqrt{(f:3n)}$ , statuatur Lemniscata AEDB, noc non Ellipsis BIF, cujus scmi-axis major AF siz  $=b\sqrt{(2f:)}$ Abscindatur in Lemniscata ex nodo ejus A portio AED = longitudini elateris XC, [Fig. 43] & subtensæ recæ AD siat æqualis AH, & erigatur HI parallela AF, erit recta AD vel AH= x = XL[Fig. 43], & FI - AED = y = LB[Fig. 43]. Deinde sumta n majore vel minore, fiat rursum  $A \beta = b \sqrt{(f:3)}$ , & super A  $\beta$  describatur alia Lemniscata  $\beta \delta$ , & alia Ellipsis  $\beta \gamma$ ; quod fit dummodo trajiciatur ex nodo infinita recta ADy scans indefinite curvas AEB & BGF in D & G, atque junctis BD, BG, fiant parallelæ  $\beta\delta$ ,  $\beta\gamma$ , secantes infinitar in  $\delta$ ,  $\gamma$ ; have nim erunt puncta in nova Lemniscata & Ellipsi. (d).

† N°. LX, pag. 609. (4) Ratio hujus constructionis morum traditarum, pag. 1000, & manisesta siet ex Exemplo 1 primæ Regulæ, & Exemplo I quartæ Re-

gulæ Articulo I I. horum Posthu-

Jab. XLVII. Fig. 40. Fig.41. Z

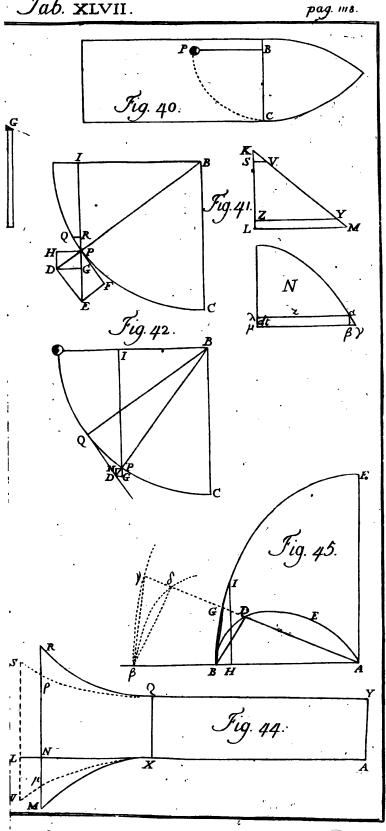

Digitized by Google

 $\sqrt{(bbff - (\int \frac{6nxdx}{b})^2)} = 3nxxdx : \sqrt{(b^+ff - 9nnx^+)} = xxdx :$  $\sqrt{\left(\frac{b^+ff}{9nn}-x^+\right)}$ , adeoque  $ds=\frac{bbf}{3n}dx:\sqrt{\left(\frac{b^+ff}{9nn}-x^+\right)}$ . Que absque quadraturis ope curvæ Lemniscatæ sic construuntur [Vid. Act. Lips. 1694, m. Sept. p. 338. † ]. Super semi-axe minore AB [ Fig. 45] =  $b\sqrt{(f:3n)}$ , flatuatur Lemniscata AEDB, noc non Ellipsis BIF, cujus semi-axis major AF sit  $= b\sqrt{(2f: 3n)}$ . Abscindatur in Lemniscata ex nodo ejus A portio AED = longitudini elateris XC, [Fig. 43] & subtensæ recæ AD siat æqualis AH, & erigatur HI parallela AF, erit recta AD vel AH= x = XL[Fig. 43], & FI - AED = y = LB[Fig. 43]. Donde sumta *n* majore vel minore, fiat rursum  $A \beta = b \sqrt{(f:3n)}$ , & super A  $\beta$  describatur alia Lemniscata  $\beta \delta$ , & alia Ellipsis  $\beta \gamma$ ; quod fit dummodo trajiciatur ex nodo infinita recta ADy scans indefinite curvas AEB & BGF in D & G, atque junctis BD, BG, fiant parallelæ  $\beta \delta$ ,  $\beta \gamma$ , secantes infinitary in  $\delta$ ,  $\gamma$ ; have nim erunt puncta in nova Lemniscata & Ellipsi. (d).

+ Nº. LX, pag. 609. (4) Ratio hujus constructionis morum traditarum, pag. 1000, & manifesta siet ex Exemplo 1 primæ Regulæ, & Exemplo 1 quartæ Re-

gulæ Articulo I Io. horum Poffin-

Jab. XIVII.

pag. 1118.

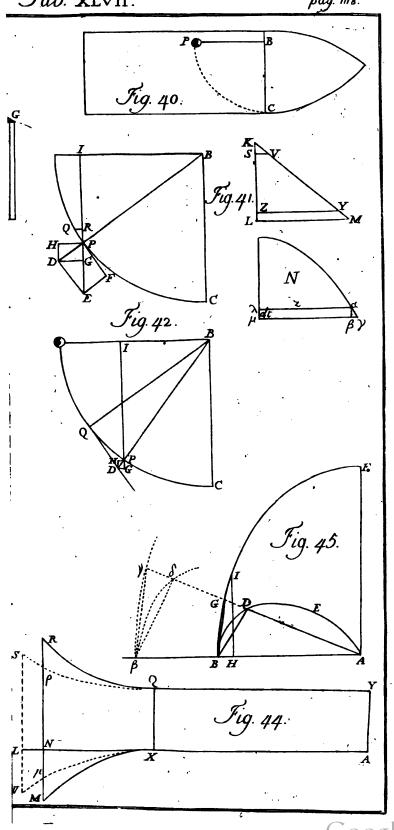

Digitized by Google .

### ARTICUL. XXIX.

Problema de Curvatura fornicis, cujus partes fe mutuo proprio pondere suffulciunt fine opere cæmenti.

S It Fornix ABC [ Fig. 46 ] constructus ex lapidibus cæsis DKLE siguræ sere parallelogrammæ rectangulæ oblongæ, nisi quod KL tantillo major sit quam DE, latitudinis DK valde exiguæ vel infinite parvæ; & vocetur EN = dx, ND = dy, DE [pondus particulæ DL] = ds, adeogue pondus ipsius BE = s. Concipiatur pars fornicis EBF [ deficientibus partibus inferioribus AE, CF] sustineri a filis perpendicularibus LG, FH, sustinebit utrumque dimidium ponderis EBF, hoc est EB, seu s. Si porro loco fili HF substernatur fulcrum in F, potentia sustinens in G manebit eadem quæ antea, eritque = s. cum sustincat vectem EF, cujus medio M appensum intelligitur pondus EBP seu 2s. Quod si oblique trahatur idem vectis secundum rectam LI tangentem fornicis, demissa in LI perpendiculari FI, erit potentia trahens ducta in FI = ponderi appenso EBF in FM = EB× FE\_s×FE; adeoque potentia sustinens filum LI:s=FE: FI \_ [ propter similia triangula EFI, EDN ] DE: EN \_\_ds: dx; adeoque dicta potentia [ proinde & vis qua premitur lapis DL juxta directionem LK perpendicularem plano EL vel DK] = sds: dx. Porro considerandum, quod si auferretur pars fornicis EBF, lapis DL nullo cæmento cum parte inferiore AK cohærens, proprio pondere cadere necessum haberet; idque vel labendo super plano KD, si hoc planum sit persecte lubricum s vel rotando circa punctum D, si in DK sit frictio: utrumvis autem fiat, erit conatus hic descendendi [ hoc est potentia susti-Cccccc 3

Mo. CIII. nens lapidem in centro gravitatis ejus, filo OP perpendiculari ad DE] ad pondus lapidis, ut DN ad DE, seu ut dy ad ds; adeoque cum pondus lapidis sit = ds. erit descendendi conatus = dy. Habemus ergo duas potentias sds: dx & dy; quarum illa lapidem impellit secundum tangentem curvæ IL, ista secondum rectam PO curvæ perpendicularem: momenta autem harum potentiarum variant, prout variat hypothesis, & lapis vel labendo vel rotando descendere conatur (\*).

1. Si labi conctur lapis, hoc est, ejus parces KD & LE cum omnibus intermediis æquali nisu in rectis ipsi KD parallelis descendere affectent; oportet concipere lapidem instar cunei sese instrudere conantis intra triangulum DQE, qui dum ex KL pervenit in situm DE, hoc est, dum spatium KD absolvit, potentiam prementem secundum IL retropellit longitudine KL—DE; quare,

ex natura cunci, vis  $dy \times KD = vi \frac{s ds}{dx} \times (KL - DE)$ , hoc off [quia KD: KL - DE = DQ: DE = z [radius osculi]: ds]  $zdy = sds^2 : dx$ , hoc est, [propter  $z = ds^3 : dy ddx$ , posite dy

constante  $\int ds^2 : ddx = sds^2 : dx$ , seu ds : s = ddx : dx.

2. Si propter impedimentum frictionis in KD rotare conatur lapis eirca D; concipiendus est vectis DE, quem potentia s ds: dx. applicata in extremitate E, impellit secundum directionem IL vel huic paralfelam ER, dum potentia dy applicata in vectis medio O eundem impellit juxta directionem PO; quare, ex natura vectis, sds: dx in DR \_\_\_\_ dy in DO: est vero DR [subtensa anguli contactus (b)] = DE2; DQ \_\_\_\_ ds2; z, unde sds3; zdx = dyx

(1) Imo non variant, ut mox oftendetur.

dimidio OQE; quippe RD perpendicularis supponitur ad vectem DE, adcoque parallela rectæ PO vel OQ, posito DQ & EQ esse duos radios circuli osculatoris, & tangentem ER esse perpendicularem ad radium EQ; ita ut anguli RED & OQE sint singuli ejasdem anguli DEQ vel OEQ

Digitized by Google

<sup>(\*)</sup> Subtilis hie est paralogismus. Subtensa anguli contactus DR non est DE<sup>2</sup>; DQ, sed DE<sup>2</sup>: 2DQ. Nam RD & DQ non in directum jacent, nec angulus contactus RED equalis est angulo DQE, sed ejus

 $dy \times DO = dyds: z$ , adeoque  $zdy = 2sds^2: dx$ ; hoc est, [pro-No. CHI. pter  $z = ds^2: dyddx$ ]  $ds^2: ddx = 2sds^2: dx$ . hoc est ds: 2s = ddx: dx.

Habemus ergo dues equationes ds: s = ddx: dx, & ds: 2s = ddx: dx, seu sddx = 0, & 2sddx = dsdx = 0, how est, integrando dx: s = dy: a, &  $dx^2: s = dy^2: a$ , seu s = adx: dy, &  $s = adx^2: dy^2$ .

Ad resolvendam priorem; quadretur, ut sit  $ssdy^2 = aadx^2$ , & addatur  $ssdx^2$ , erit  $ssds^2 = aadx^2 + ssdx^2$ , seu  $ssds^2$ :  $(aa + ss) = dx^2$ , & integrando  $\sqrt{(aa + ss)} = xs$  indeque  $s = \sqrt{(xx - aa)} = adx$ : dy; unde dy = adx:  $\sqrt{(xx - aa)}$ , quod indicat curvam Catenariam, ut habet GREGORIUS\*.

Ad refolvendam posteriorem  $sdy^2 = adx^2$ , addatur  $ady^2$ , erit  $ady^2 + sdy^2 = ads^2$ , hoc est  $dy \vee (a+s) = ds \vee a$ , seu  $dy = ds \vee a \cdot (a+s)$ ; indeque  $s = (yy - 4aa) \cdot 4a = adx^2 \cdot dy^2$ , unde  $4aadx^2 = yydy^2 - 4aady^2$  &t  $2adx = dy \vee (yy - 4aa)$ ; cujus ecce Constructiones duz.

I. Ope Hyperbola: Fiat hyperbola equilaters BC, [Fig. 47], cujus axis BD, centrum A, semiparameter AB=2A, & AD=y, erit DC= $\sqrt{(yy-4aa)}$ ; in hac igitur products capiatur DF= spatio BCD diviso per AB; eritque punctum F in curva optata fornicis BF: quia differentiando habetur Diff. DF=Diff. BCD: AB= $dy\sqrt{(yy-4aa)}$ : 2A, hoc est. 2A × diff. DF= $dy\sqrt{(yy-4aa)}$ =2adx. Ergo DF=x.

II. Ope Legarithmica vel Catenaria: Esto [Fig. 48] Logarithmica quævis HGBIK, cujus axis NM, & sit applicata BA = subtangenti = 2a=b; sumtis indefinite in axe ex utraque parte

complementum ad rectum; unde erit  $OQ : OE [\frac{1}{2}DE] = DE : DR$   $[\frac{DE^2}{2OQ}] = [ob \text{ differentiam inter}]$   $DQ & OQ \text{ infinite parvam }] \frac{DE^4}{2DQ}.$ Correcto igitur hoc errore, prodibit

eadem æquatio quæ in priori hypothesi, adeo ut Catenaria utrique hypothesi satisfaciat.

\* Trans. Phil. No. 231, A. 1697, Aug. pag. 633, vel Act. Erud. 1698, Jul. pag. 309. Mo. CIII. nens lapidem in centro gravitatis ejus, filo OP perpendicularial DE] ad pondus lapidis, ut DN ad DE, seu ut dy ad di; adeque cum pondus lapidis sit — ds. erit descendendi conatus = h. Habemus ergo duas potentias sds: dx & dy; quarum illa lapidem impellit secundum tangentem curvæ IL, ista secundum recum PO curvæ perpendicularem: momenta autem harum potentiarum variant, prout variat hypothesis, & lapis vel labendo vel roundo descendere conatur (\*).

1. Si labi conctur lapis, hoc est, ejus partes KD & LE cum omnibus intermediis æquali nisu in rectis ipsi KD parallelis del cendere affectent; oportet concipere lapidem instar cunci sele intrudere conantis intra triangulum DQE, qui dum ex KL pervent in situm DE, hoc est, dum spatium KD absolvit, potentiam prementem secundum IL retropellit longitudine KL — DE; quare,

ex natura cunei, vis  $dy \times KD = vi \frac{s ds}{dx} \times (KL - DE)$ , how di

[quia KD: KL — DE = DQ: DE = z [radius osculi]: ds]  $z dy = s ds^2 : dx$ , hoc est, [propter  $z = ds^3 : dy ddx$ , posite ds] constante]  $ds^3 : ddx = s ds^2 : dx$ , seu ds : s = ddx : dx.

2. Si propter impedimentum frictionis in KD rotare constitutionis eirca D; concipiendus est vectis DE, quem potentia s ds: dx. applicata in extremitate E, impellit secundum directionem IL vel huic parallelam ER, dum potentia dy applicata in vectioned O eundem impellit juxta directionem PO; quare, ex metura vectis, sds: dx in DR and dy in DO: est vero DR [subtensianguli contactus (1)] = DE<sup>2</sup>; DQ ds<sup>2</sup>; z, unde sds<sup>3</sup>: xdx = dx

(\*) Imo non variant, ut mox o-

(\*) Subtilis hic est paralogismus. Subtensa anguli contactus DR non est DE<sup>2</sup>; DQ, sed DE<sup>2</sup>: 2DQ. Nam RD & DQ non in directum jacent, nec angulus contactus RED equalis est angulo DQE, sed ejus

dimidio OQE; quippe RD perpendicularis supponitur ad vestem DE, adcoque parallela restæ PO vel OQ posito DQ & EQ esse duos radios circuli osculatoris, & tangentem ER esse perpendicularem ad radium EQ ita ut anguli RED & OQE sint singuli ejusadem anguli DEQ vel OEQ

 $dy \times DO = dyds: z$ , adeoque  $zdy = 2sds^2: dx$ ; hoc est, [pro-No. CHE pter  $z = ds^3: dyddx$ ]  $ds^2: ddx = 2sds^2: dx$ . hoc est ds: 2s = ddx: dx.

Habemus ergo dues equationes ds: s = ddx: dx, & ds: 2s = ddx: dx, seu sddx = 0, & 2sddx = 0, hoc est, integrando dx: s = dy: a, &  $dx^2: s = dy^2: a$ , seu s = adx: dy, &  $s = adx^2: dy^2$ .

Ad resolvendam priorem; quadretur, ut sit  $ssdy^2 = aadx^2$ , & addatur  $ssdx^2$ , erit  $ssds^2 = aadx^2 + ssdx^2$ , seu  $ssds^2$ :  $(aa + ss) = adx^2$ , & integrando  $\sqrt{(aa + ss)} = xs$  indeque  $s = \sqrt{(xx - aa)} = adx$ :  $\sqrt[4]{(xx - aa)}$ , quod indicat curvam Catenariam, ut habet GREGORIUS \*.

I. Ope Hyperbola: Fiat hyperbola æquilaters BC, [Fig. 47], cujus axis BD, centrum A, semiparameter AB=2A, & AD=y, erit DC= $\sqrt{(yy-4aa)}$ ; in hac igitur producta capiatur DF= spatio BCD diviso per AB; eritque punctum F in curva optata fornicis BF: quia differentiando habetur Diff. DF=Diff. BCD: AB= $dy\sqrt{(yy-4aa)}$ : 2A, hoc est, 2A × diff. DF= $dy\sqrt{(yy-4aa)}$ = 2adx. Ergo DF=x.

II. Ope Legarithmica vel Catenaria: Esto [Fig. 48] Logarithmica quævis HGBIK, cujus axis NM, & sit applicata BA = subtangenti = 2a=b; sumtis indefinite in axe ex utraque parte

complementum ad rectum; unde erit  $OQ : OE [\frac{1}{2}DE] = DE : DR$   $[\frac{DE^2}{2OQ}] = [ob \text{ differentiam inter}]$   $DQ & OQ \text{ infinite parvam}] \frac{DE^1}{2DQ}$ Correcto igitur hoc errore, prodibit

eadem æquatio quæ in priori hypothesi, adeo ur Catenaria utrique hypothesi satisfaciat.

\* Trans. Phil. No. 231, A. 1697, Aug. pag. 633, vel Act. Erud. 1698, Jul. pag. 309. Mo.CIIL parte rectis æqualibus AE, EN, AL, LM, applicentur Logarithmicæ totidem rectæ EG, NH, LI, MK, & ex EG abscindatur EC [cui fiat æqualis AD] = ½EG +½LI; erit punctum C ex constructione Leibniziana in Catenaria BC: juncta CD producatur in F, ut set DF = ½NH - ½MK - ¼AE, habebiturque F punctum in curva optata fornicis BF.

# DEMONSTRATIO.

Sit EG = p, fient NH = pp:b, LI = bb:p, MK = b³:pp & AE = log. p; eritque  $y = AD = EC = \frac{1}{2}EG + \frac{1}{3}LI = \frac{1}{2}p$  +  $\frac{1}{2}bb$ : p; adeoque  $dy = \frac{1}{2}dp - \frac{1}{2}bbdp$ : pp. &  $yy = \frac{1}{4}pp + \frac{1}{2}bb$  +  $\frac{1}{4}b^{4}$ : pp. &  $yy = \frac{1}{4}pp + \frac{1}{2}bb$  =  $\frac{1}{4}pp - \frac{1}{2}bb$ : p; proinde  $dy\sqrt{(yy-4aa)} = dy\sqrt{(yy-bb)}$  =  $\frac{1}{4}(dp - bbdp:pp) \times \frac{1}{2}(p - bb:p) = \frac{1}{4}pdp - \frac{1}{2}bbdp:p+\frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3}$ . Porro  $x = DF = \frac{1}{4}NH - \frac{1}{4}MK - \frac{1}{4}AE = \frac{1}{4}pp:b$  =  $\frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3}$  =  $\frac{1}{2}bdp:p$ , adeoque  $bdx = 2adx = \frac{1}{4}pdp + \frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3} - \frac{1}{2}bbdp:p$  =  $\frac{1}{4}b^{4}dp:p^{3} - \frac{1}{4}bbdp:p^{3} - \frac{1$ 

Nota. Posset quis objicere, gratis sumi sulcrum in F puncto lineze horizontalis EF [Fig. 46]; posset enim codem jure alibi accipi, puta in S; & tum videtur planum LE a majori incumbente pondere EBS sortius urgeri quam antea; unde sornix in cadem parte simul & sortius & debilius premeretur, prout sulcrum in F vel 8 concipitur: quod absurdum. Respondetur: Ostendendum est hoc non sieri, sed ubivis sumatur sulcrum in utraque nostra curva, vim quam sustinet filum LI constanter esse sds: dx, aut cam, quam sustinet silum LG, esse s.

T, e quo demissum perpendiculum TY secet vectem SL in X, & ducantur SV, SY normales super LI & TX. Constat centrum gravitatis portionis catenariæ EBS reperiri in perpendiculo TY, adeoque tantundem esse, ac si pondus EBS appensum esset in puncto X vectis &L; quare ostendendum, potentiam LI seu sds: dx

sds: dx in SV = ponderi EBS in SY, quod ita liquet: Quia s No. CTIL. = $\sqrt{(xx - aa)}$ , crit ds = xdx: s, & sds: dx = x. Sed ipfa x in Catenaria exhibet ejus firmitatem in puncto L, quæ, ex lege gravium filis suspensorum, debet esse ad pondus catenæ EBS tanquam appensum in T, ut sinus anguli STY ad sinum anguli STL, hoc est, ut SY ad SV, quare x seu sds: dx in SV = ponderi EBS in SY. Q. E. D.

- 2. NB. In altera curva deprehendo istud non procedere: unde suspicor, in hac hypothesis [quod lapis DE rotando circa D descensum moliatur] aliquid vitii latere, ut stare non possit. Ratio haud dubie hæc est, quod lapis ipso DL proxime inferior & ipse minime quiescit, sed circa inferiorem extremitatem pari nisu rotare constur; unde superior extremitas D non manet immota, sed æquali conatu cum E juxta directionem KD descensum affectat; quod tantundem est, ae si lapis DL glisceret super KD, quæ suir ipsa prima hypothesis. Unde solam Funiculariam Problemati satisfacere concludo. (°)
- (°) Non igitur hypothesis, sed folutio suit vitiosa; nec ratio subjecta valet. Potest enim lapidis inferioris extremitas superior D ut fulcrum immotum considerari, quia

non statim ac liberatur lapis superior DL a pondere incumbente EBF, etiam inferior lapis ab omni pressione lapidis superioris liberatur.

Jac,- Bernoulli Opera.

Daddddd

ARTI

No. CIIL

### ARTICUL XXX.

Lineæ datæ rigidæ, ab infinitis potentiis secundum quasvis directiones impulsæ tractæve, determinare directionem mediam, axemæquilibrii & vim impulsus.

D'E linea slexili non data, supra ARTIC. XI. \* Nunc de de ta inflexili.

I. Sit hac primo recta AD [Fig. 49] tracta ab infinitis potentiis P, Q, R, &q. secundum quasvis directiones BP, CQ, DR, &c. Posito E esse fulcrum circa quod fist zouilibrium, demittantur ex illo rectæ ES, ET, EV, &c. perpendiculares super BP, CQ, DR, &c. & vocentur sin. tot. = 4, sin. ang. A BP = b, compl. = c; fin. ang, A CQ = d, compl. = c; fin. ang. A D R = f, compl. = -g, proper angulum obtusum; nec non AB = r, AC=r, AD=n, AE=n, P=p, Q=q; R =r. Erunt Sin. tot. [a]: fin: ang. ABP[b] = BE[x-s]: ES  $\left[\frac{bx-bs}{a}\right]$ ; Sin. tot. [4]: fin. ang. ACQ [4] = CE [4x]: ET  $\left[\frac{dt-dx}{dt}\right]$ ; parique modo Sin. tot. [a]: fin. ang. ADR  $[f] = DE[u \leftarrow x] : EV[\frac{fu - fx}{a}].$  Hinc momentum potentix  $P = P \times ES = (bpx - bps) : A$ ; moment. potent.  $Q = Q \times B$ ET = (dqt - dqx): a; moment, potent  $R = R \times EV = (frx)$ -frx): 4; unde, cum summa momentorum ab una parte zquetur.

\* Pag. 1036, & feq. .

quetur summæ momentorum ab altera, crit bpx — bps = dqt — No. CITL dqx + fru - frx, hoc est, (bp + dq + fr)x = bps + dqt + fruac proinde x = (bps + dqt + fru): (bp + dq + fr), feu x = fbps: str. Rurlus esto vectis positio ILH parallela priori, quam intersecent linear directionum in F, G, H, &c. & jungant utrumque vectem rectæ perpendiculares [ quæ fingulæ = 4] A I, BK, CM, DN, EL, &c. sirque U punctum sulcrum posterioris ve-Ais: itaque Sin. ang. ABP [b]: fin. compl. [c] == BK [a]: FK  $\begin{bmatrix} a & b \\ \hline L \end{bmatrix}$ ; Sin. ang. ACQ [d]: fin. compl. [e] = CM[a]: GM  $\begin{bmatrix} \frac{de}{d} \end{bmatrix}$ ; Sin. ang. ADR [f]: fin. compl. [-g] = DN [A]: HN[ - AB - FK = s - Ac: b, IG = AC  $-GM = t - at^{-1}d$ ; IH = AD + HN = u - ag : f; & posita IU = y, crunt FU = IU - IF = y - s + ac:b, GU = IG - IU = t - ac:d - y, HU = IH - IU = u - ag:f - y; ergo demissa ex U super BP, CQ, DR, &c. perpendiculares ordine reperiuntur (by - bs + ac): a, (di - ac - dy): a, (fu - ag $-f_{y}$ ): a; unde momentum Potent. P=(bp)-bps+apc): a; mom. potent. Q = (dqt - aqe - dqy): a; momentum potentiæ R = (fru - arg - fry): a; adeoque bpy - bps + apc = dqt  $-aqe - dqy + fru - arg - fry \cdot hoc est, (bp + dq + fr) y =$ bps + dqt + fru - aps - age - arg, ac proinde y = (bps + dgt + fru - apc - age - arg): (bp + dg + fr). Quare UL = AE - IU = x - g = (apc + age + arg): (bp + dg + fr), hoc cft,  $UL = \int apc : \int bp$ , adeoque  $EL : UL = a : \frac{\int apc}{fbn} = \int bp : \int cp$ ; unde repertum est fulcrum seu centrum æquisibrii vectis E, & linea directionis mediæ EU.

Ddddddd 2

Aliter.

No. CIII.

## Aliter.

Resolvatur pressio obliqua BP, &c. in duos motus BK & KF, quorum ille vecti AD perpendicularis, hic parallelus: eritque BF ad BK, seu a ad b, ut p ad bp: a, vim qua trahitur vectis juxta perpendicularem BK; nee non BF ad FK, seu a ad c, ut p ad cp: a, vim qua idem trahitur juxta BA. Est igitur tota vis perpendicularis, quæ exponatur per  $EL = \int (bp:a)$ , &c tota vis parallela, exposita per  $LU = \int (cp:a)$ ; adeoque  $EL:LU = \int bp: sep$ , ut supra. Porro vis  $(bp:a) \times AB = bps: a = bps: a = bps: a$  momento vis trahenis per BK respectu puncti A, quare summa momentorum  $\int (bps:a)$  divisa per summam virium  $\int (bp:a)$ , dabit  $AE = \int bps: fbp$ , distantiam centri æquilibrii E a puncto A, ut supra. Hinc vis impulsus  $EU = \sqrt{(EL^2 + LU^2)} = \sqrt{((fbp)^2)} + ((fbp)^2)$ .

II. Sit deinde curva quæcunque rigida ADF, [Fig. 10] quæ in omnibus suis punctis D trahatur vel impellatur ab infinitis potentiis P, secundum quasvis datas directiones DP. Producatur PD donec axem eurvæ AC secet in B; parique momento potentia P trahet vectem curvum AD per DP, atque traheret vectem rectum AC in B per candem directionem BP, quoniam cadem est perpendicularis ex sulcro A in communem directionem BP demissa. Ideirco determinetur, per præced. §. 1, axis equilibrii EU rectæ AB, hic quoque erit axis equilibrii curvæ AD.

### Exemplum I.

Esto adhuc ADF curva quæcunque, in qua AC = x, CD = y, AD = z; sed P = adz, & omnes directiones DP curva perpendiculares, quales sunt impulsus fluidorum: erit DH [dz]:

GH [dx] = BD: CD = sin. tot. [a]: sin. ang. ABP [b]; unde b =

b = adx: dx, & pariter c = ady: dx; porro GH [dx]: GD No. CIII. [dy] = CD[y]: CB [ $\frac{y}{dx}$ ]; unde s = AB = AC + CB = x+ ydy: dx = (xdx + ydy): dx; quare  $bps = (adx: dx) \times adx \times (xdx + ydy): dx = aaxdx + aaydy$ . Ided  $\int bps = \frac{1}{2}aaxx + \frac{1}{2}aayy$ . &  $AE = \int bps: \int bp = (xx + yy): 2x$ , ut & EL: LU =  $\int bp: \int cp$  = x:y. & EU =  $\sqrt{((\int bp)^2 + (fcp)^2)}: a = a\sqrt{(xx + yy)}$ . Constructio talis: Per medium chordæ AD normalis agatur. IE, crit hæc axis æquilibrii. Nam, propter triangula similia ACD, AIE, & ELU, est AC[x]: AD[x]: AE [xx + yy] = AI [xx + yy]: AE [xx + yy]; nec non EL: LU = AC: CD = x:y. Impulsus totalis EU =  $a \times AD$ . Si arcus AD, dicta ratione impulsus, in A & D fulcris aut filis ipsi IE parallelis sustincatur, sustince tursumy is  $a \times AI$ .

### Exemplum II.

(\*) Si curva AD repræsentet veluns a potentiis ad curvam perpendicularibus impulsum, est P = ady². &; sed si repræsentet catenam a potentiis ad axem AC parallelis impulsam, erit P = adz, & media directio R N itidem ad axem AC parallela. Pro vecte enim recto hic sumenda est recta A S ad axem A C perpendicularis, eritque b = a & c = 0, s = AS = y, unde s bps = fanydz = aafydz = aayz - aafadx = [quia, in casu x = a, fbps debet ess = 0] aayz - a²x + a⁴; quae re fbps: fbp = (aayz - a²x + a⁴): aaz = (yz - ax + aa): z = AN = distantiæ centriæquilibriian puncto A; ipseque axisæquilibriian NR ad axem AC parallelus, ob fbp: fcp = b: c = a=0.

#### 1128 DE DIRECTIONE MEDIA ET AXE ÆQUILIBRII.

(b) Quia zdy = adx, ideo a<sup>4</sup>dx:

x + a<sup>5</sup>ydx: xx z = a<sup>3</sup>zdy: x +

a<sup>5</sup>ydx: xxz = [ob an = xx - zz]

a<sup>3</sup>zdy: x + (a<sup>3</sup>yxxdx - a<sup>3</sup>yzzdx):

xx z = [ob xdx = zdz] a<sup>3</sup>zdy: x

+ (a<sup>3</sup>yxzdz - a<sup>3</sup>yzzdx): xxz

a<sup>3</sup>zdy: x + a<sup>3</sup>ydz: x - a<sup>3</sup>yzdx: xx,

cujus integralis eff a<sup>3</sup>yz: x = fbps.

Sic quoque invenitur fcp = fa<sup>5</sup>dx:

xx z = fa<sup>3</sup>x x d x - a<sup>3</sup>zzdx

\* Pag. 1045, Not. m.

+ N°. La V. I., pag. 656; & 657.

Not.

ARTL

### ARTICUL. XXXI.

De inventione Sectoris Cycloidici solidi, qui centrum gravitatis babeat algebraice determinabile.

# Conf. Nus. XCV, pag. 893, 894.

Sint [Fig. 52] radius AH = r, femiperipheria ALF=c, AR = x, KL= $\sqrt{(2x-xx)}=y$ , KI=z, BL=AL=t; adeoque dy=(dx-xdx): y, & dz=dx: y, crit conus IBD= $(y+t)^2x$   $\frac{1}{2}cz$ ; centri gravitatis ejus distantia ab A= $x+\frac{1}{4}z$ , adeoque momentum ejus respectu A= $(\frac{1}{2}xyyz+\frac{2}{3}xyzt+\frac{1}{3}xztt+\frac{1}{3}yyzz+\frac{1}{3}yzzt+\frac{1}{3}zztt)$ ×e. Differentiale segmenti solidi Cycloidici BAD=(yy+2yt+tt)cdx; momentum hujus differentialis ab A=(xyy+2yt+tt)cdx; ipsum segmentum solidum BAD seu  $\int (yy+2yt+tt) xcdx = (-x+\frac{1}{3}xx-\frac{1}{3}x^3+yt+xyt-\frac{1}{2}tt+xtt)c$ ; sayycdx= $(\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4)$ .c;  $\int xytcdx = (x+\frac{1}{3}xx-\frac{1}{3}x^3-yt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{2}tt)$ .c; satecdx= $(x+\frac{1}{3}xx-\frac{1}{3}x^3-yt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{2}tt)$ .c; satecdx= $(-\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}xx+\frac{1}{2}yt+\frac{1}{3}xyt-\frac{1}{3}tt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{2}tt)$ .c; satecdx= $(-\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}xx+\frac{1}{3}yt+\frac{1}{3}xyt-\frac{1}{3}tt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}tt)$ .c; satecdx= $(-\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}xx+\frac{1}{3}yt+\frac{1}{3}xyt-\frac{1}{3}tt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}tt)$ .c; satecdx= $(-\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}xx+\frac{1}{3}yt+\frac{1}{3}xyt-\frac{1}{3}tt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}tt)$ .c; satecdx= $(-\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}xx+\frac{1}{3}yt+\frac{1}{3}txyt-\frac{1}{3}tt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}tt)$ .c; satecdx= $(-\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}xx+\frac{1}{3}yt+\frac{1}{3}txyt-\frac{1}{3}tt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}tt)$ .c; satecdx= $(-\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}xx+\frac{1}{3}xx+\frac{1}{3}yt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xxyt+\frac{1}{3}xx$ 

(\*) Ecce rationem barum integrationum  $\int yydx = \int (2x-xx)dx$  $=xx-\int x^3$ ;  $\int 2ytdx = 2xyt$  $\int 2xydt - \int 2xtdy = \begin{bmatrix} ob ydt = dx \end{bmatrix}$  $2xyt-xx-\int 2xtdy = \begin{bmatrix} ob dy = (dx-xdx) : y = dt-xdt \end{bmatrix}$  $2xyt-xx-\int 2xtdt + \int 2xxtdt = \begin{bmatrix} ob yy = 2x-2xx \end{bmatrix} 2xyt-xx$  $-\int 2ytdx + \int 2xtdt = 2xyt-xx$  $-\int 2ytdx + \int 2xtdt = 2xyt-xx$  $= 2xyt-xx+\int 2xtdt = 2xyt-xx$  +  $\int (2tdt - 2tdy) = 2xyt - xx + tx$ -  $2yt + \int 2ydt = 2xyt - xx + tx$  tt - 2yt + 2x. Hinc, dividendo

per 2, eft  $\int 2ytdx = xyt - \int 2xx + tx$   $\int 2tt - yt + x$ ;  $\int (1tdx - x)t - \int 2xtdt$   $= xtt - \int (2tdt - 2tdy) = xtt - tt + 2yt$  = 2x. Quare  $\int (yy + 2yt + tt) dx$   $= xx - \int x^{3} + xyt - \int xx + \int tt$   $= xt + xtt - tt + 2yt - 2x = -x + \int xx - \int x^{3} + yt + xyt - \int xt - \int xt + \int xyt - \int xyt -$ 

No. CIII. menti solidi, seu  $\int (xyy + 2xyt + xtt) c dx = (-\frac{1}{2}x - \frac{1}{12}xx + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}yt + \frac{1}{6}xyt + \frac{2}{3}xxyt - \frac{1}{4}tt + \frac{1}{2}xxtt).c$ ; addito momento coni IBKD, habetur momentum Sectoris IBAD, quod divisum per ipsum Sectorem, seu aggregatum segmenti & coni, dat distantiam centri gravitatis Sectoris ab A, quæ exprimetur per fractionem, cujus numerator erit  $(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{12}xx + \frac{1}{2}xyyz + \frac{1}{12}yyzz + \frac{1}{12}yt + \frac{1}{6}xyt + \frac{3}{2}xxyt + \frac{3}{2}xyzt + \frac{1}{3}xyzt + \frac{1}{4}xxztt + \frac{1}{12}xztt + \frac{1}{12}xztt + \frac{1}{2}xztt + \frac{1}{2$ 

Neglecto c, ponantur quantitates, quæ per tt multiplicatæ sunt in numeratore, ad quantitates, quæ per tt multiplicantur in denominatore, eam rationem habere quam habent quantitates, quæ utrobique sunt per t multiplicatæ, ut & eam, quam habent quantitates in quibus utrobique t non reperitur: sic æquivalebit fractio dictæ rationi.

Operatio talis:  $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}xx + \frac{1}{2}xz + \frac{1}{2}zz : -\frac{1}{2} + x + \frac{1}{2}z = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}xy + \frac{1}{2}xxy + \frac{1}{2}xyz + \frac{1}{2}yzz : y + xy + \frac{1}{2}yz$ ; Sublatis fractionibus,

xii. Porto  $\int xyydx = \int (2xxdx$  $x^3dx$ ) =  $\frac{2}{3}x^3$  =  $\frac{1}{4}x^4$ ;  $\int 2xyt dx$  = xxyt — fxxydt — fxxtdy = xxyt  $--\frac{1}{3}x^3 - \int xxtdy = xxyt - \frac{1}{3}x^3$  $-\int xyytdt - \int yytdt + \int 2xtdt = xxyt$  $-\frac{1}{3}x^3$  —  $\int xytdx$  —  $\int ytdx$  +  $\int 2xtdt$ = [quia in præced. inventum est  $\int 2yt dx = xyt - \frac{1}{2}xx + \frac{1}{2}tt - yt$ +x, &  $\int 2xtdt = \int (2tdt - 2tdy)$  $= tt - 2yt + \int 2ydt = tt 2yt + 2x ] xxyt - \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}xyt +$ 1xx --- tu + 1yt -- 1x + tt --- $2yt + 2x - \int xyt dx = xxyt - \frac{1}{2}x^3$  $-\frac{1}{2}xyt + \frac{1}{4}xx + \frac{1}{4}t - \frac{3}{2}yt + \frac{3}{4}x$ - fxyedx. Quare utrinque addendo fxytdx, & postea dividendo per 2, invenitut sxytdx == \frac{1}{2}xxyt --

 $\frac{1}{5}x^{2} - \frac{1}{5}xyt + \frac{1}{12}xx + \frac{1}{4}tt - \frac{7}{2}yt + \frac{1}{2}x. \text{ Eodem modo } \int x t t dx = \frac{1}{2}xxtt - \int xxtdt = \frac{1}{2}xxtt + \int (yytdt - 2xtdt) = \frac{1}{2}xxtt + \frac{7}{2}xyt - \frac{1}{4}xx + \frac{7}{2}xyt - \frac{1}{4}xx + \frac{7}{2}xyt - \frac{7}{2}x + \frac{7}{2}xyt - \frac{7}{2}x + \frac{7}{2}xyt - \frac{7}{2}tt + \frac{7}{2}xxtt.$ 

(b) Hic in scribendo valorem segmenti BAD =  $\int (yy + 2yt + t) dx$ , irrepsit error in primum terminum denominatoris. Debuisset enim poni — x + &c. loco —  $\frac{1}{2}x$  + &c. Hinc erronea est solutio ab Austore inventa, quam tamen in Astis Lips. 1700, pag. 552, [N°. XCV, pag. 894] non dedit nisi salvo errore calculi.

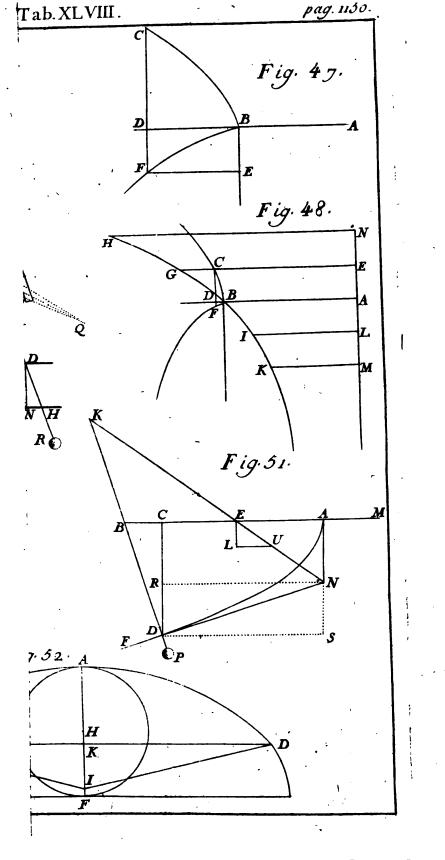

bus; ---- 3 + 6xx + 4xx + isz: -- 6 + 1 2x + 4x == 6y + 2xy + No.CINI 8 xxy + 8 x/z + 2 ydz: 1 2y + 12xy + 8yz = [ dividendo tertium & quartum terminum per 27] 3 + x + 4xx + 4xz + zz: 6 + 6x + 42 = [ differ. quinti & primi : different. sexti & secundi = ] 6+x-2xx: 12-6x = [ dividendo per 2-x] 3+2x:6,feu [dividendo secundum & decimam per 2] --- 3 + 6 x x +  $4xz + zz = 3 + 6x + 2z = 3 + 2x \cdot 3$ . Multiplicando extrema & media, habetur 3zz + 12xz + 18xx - 9 = 6z + 4xz +12xx + 12x - 9, factaque reductione zz = 2z - 1xz - 2xx +4x, &  $z=1-\frac{1}{2}x+\sqrt{(1+\frac{1}{2}x-\frac{2}{2}xx)}$ .

Porro -- ++ + xx+ + xx+ + xx: -- ++x+ += --- 12xx+\$x3-14x+12xyx+12yyx=12x+12xx-13x1 +1mz (\*) Sublatis fractionibus, —9+18xx+12xz+3zz.

(') Correcto errore qui est in quarto termino, & sublatis fractionibus, habetur hæc proportio, —9 +18xx+12xz+3zz:---3 +6x+2z = -18x - 3xx + $16x^3 - 9x^4 + 12yyz + 3yyzz$ .  $-6x + 3xx - 2x^{3} + 2yyz =$ [ primus terminus per yy multiplicatus minus tertio: secund. per yy multipl. minus quarto = ] - 9yy+  $18xxyy + 18x + 3xx - 16x^3 +$  $9x^4: -3yy + 6xyy + 6x - 3xx + 2x^3 = [ lub fituendo 2x - xx$ pro yy]  $12xx + 20x^3 - 9x^4$ :  $12xx - 4x^3 = 12 + 20x - 9xx$ 12-4x. Hinc (-9+18xx+12x2 + 322): (-3+6x+22)(12+20x-9xx):(12-4x):Sed supra, in reductione prioris proportionis, inventum fuit (-3+6xx +4xz+2z): (-3+6x+2z)=(3+2x): 3, leu (-9+18xx+12xz + 3zz): (-3 + 6x + 2z)== 3 + 2x, unde (12+20x-9xx): Jac. Bernoulli Opera.

(12-4x)=3+2x, que æquatio reducta præbet xx — 8x + 24 == 0, sicuti invenit Cel. Auctoris Frater in Att. Lips. 1701, pag. 175. Sed nihilominus, si in reducenda hac proportione - 9 + 18xx + 12xz + 322: -3 + 6x $+2z = -18x - 3xx + 16x^3$  $-9x^4 + 12xyyz + 3yyzz : --6x$  $+3xx-2x^3+2yyz$ , infiftamus vestigiis Auctoris, prodibit [ quod mirandum] cadem æquatio ab Au-Aore inventa  $x = x + \frac{1}{4}$ . Nam multiplicando duos primos terminos per x, in reliquis substituendo valorem ipsius yy, & deinde per x dividendo, fiet  $---9x+-18x^3+$ 12xxz + 3xzz : -3x + 6xx + 2xz $= 18 - 3x + 16xx - 9x^3 + \cdots$  $24 \times 2 - 12 \times 2 + 622 - 3 \times 22$ : -6+3x-2xx+4z-2xz=[ lumma tertii & primi : lumm, quarti & secundi = ] - 18 - 12x + $16xx + 9x^3 + 24xz + 6zz = 6$ Eccccc 十4××

18x - 3xx+16x + 2x - 18x - 3xx+16x3 - 9x4+ 12xyyz + 3yyzz: --- 3x + 3xx --- 2x3 + 2yyz. Multiplicando duos primos terminos per x., (d) in reliquis substituendo valorem ipfins

> + 4xx + 4z, leu duos primes terminos iterum per a dividendo, -9 esse a priore nostra sesolu-+18xx + 12xz + 3zz : -3 + 6x+2z=-18-12x+16xx+ $9x^3 + 24xz + 6zz = -6 + 4xx$ +42; multiplicando extrema ac media, & reducendo, fiet & z === .  $((30xx - 104x + 24)z + 18x^3 \begin{array}{l}
> 69xx - 24x + 72) : (-12x + 36) \\
> = 2z - \frac{5}{2}xz - 2xx + 4x, qua
> \end{array}$ seducta, habetur  $z = (6x^3 - 51xx)$ + 168x - 72)  $\cdot (-2xx + 16x$  $-48) = (-6x+3) \cdot 2 = 1$  $=\frac{4}{3}x+\sqrt{(1+\frac{4}{3}x-\frac{2}{9}xx)}$ , id eft  $(3-10x): 6=\sqrt{(1+\frac{4}{3}x-\frac{1}{3})}$  $\frac{2}{8}xx$ ), unde iterum prodit xx=x+1. Verum, ut in citato loco A-Hor. Lipf. monuit Cel. Joh. BER-NOULLI, radices hujus æquationis sunt inutiles, nec quæsito satisfaciunt. Cujus rei ratio est, quod in reductione æquationis quæ relationem exprimit inter z & x, positum fuit  $z = (6x^3 - 51xx + 168x - 72)$ : (-2xx+16x-48)=(-6x+3): 2; quod non necessario verum est, quia hæc æquatio proprie non est ea ad quam pervenitur in reductione, fed [ füblata fractione & membris omnibus ad unam partem pofitis ]  $2xxz + 16xz + 48z + 6x^{5} - 51xx$ +168x-72=0, quæ quantitas eum composita sit ex duobus factoribus xx - 8x + 24, & 2z + 6x -3, satisfit æquationi, si modo alterutra harum quantitatum merit = 0.

Solum autem priorem xx - 8x - 24 tione patet. Cum igitur hujus æquationis radices fint imaginariæ, nullus per hanc methodum inveniri potest Sector solidus, cujus centrum gravitatie fit algebraice determina-

(4) Si Auctor duos primos tesminos, non per x, sed per yy aut 2x - xx multiplicasset, potuisset evitare radices inutiles; nam nec huic proportion = 9 + 18xx + 12x2 + 322 -3+6x+2z=-18x-3x4-16x3 --- 9x4+- 12xyyz +-- 3yyzz:  $-3x + 3xx - 2x^3 + 2yyz^3$ , quam, per errorem, loco hujus — 9 1 18xx +12x2 + 322 = 3 + 6x + 22 = $-18x - 3xx + 16x^3 - 9x^4 + 12xyyz$  $+3yyz:-6x+3xx-2x^3+2yyz$ fibi resolvendam sumsit, satisfacit æquatio ab iplo inventa == = + ; Multiplicatis enim duobus primis terminis per yy, habetur — 9yy +18xxyy+12yyxz+3yyzz:-3yy +6xyy +2yyz = -18x - 3xx + $16x^3 - 9x^4 + 12xyyz + 3yyzz$ :  $-3x + 3xx - 2x^3 + 2yyz = [diff.$ primi & tertii: diff. secundi & quarti = ]9yy - 18xxyy - 18x - 3xx $+16x^{1}-9x^{4}: 3yy-6xyy-3x$ +3xx -2x' seu [duos primos terminos iterum per yy dividendo ] -9 '+ 18xx + 12xz + 3zz: -- 3 + 6x + 2z = [ fubstituendo 2x xx pro yy]  $=12xx = 20x^{5} + 9x^{4} \cdot 3x = 3x = 3x$ 32 XX fins 17, & deinde dividendo per x, fit - 9x + 18x3 + 12xxz + No.CIII.  $3xxx:-3x+6xx+2xx=-18-3x+16xx-9x^3+24xx 12xxx + 6xx - 3xxx : -3 + 3x - 2xx + 4x - 2xx = \int fumm.$ tertii & primi : summ. quarti & secundi = ] - 18 - 12 x + 16xx + 9x3 + 24xz + 6zz: - 3 + 4xx + 4z, seu sul duos primos terminos iterum per x dividendo ] - 9 + 18xx + 12xz + 3zz:  $-3+6x+3z=-18-13x+16xx+9x^3+24xz+6zz$ : -3+4xx+4z. Multiplicando extrema & media, ac reducendo, fit  $zz = ((30x^3 - 104xx + 60x)z + 18x^4 - 69x^3 +$ 30xx + 72x - 27: (-12xx + 36x - 9) (°) = [per super. demonstr.]  $2z - \frac{1}{3}xz - 2xx + 4x$ ; qua reducta, habetur z = $(6x^4 - 51x^3 + 132xx - 108x + 27): (-2x^3 + 16xx - 36x)$ +18) = [per sup. dem.]  $1-4x+\sqrt{(1+\frac{4}{3}x-\frac{3}{9}xx)}$ ; unde  $(6x^4 - 51x^3 + 132x^2 - 108x + 27): (-2x^3 + 16xx - 36x$  $+18)+4x-1=\sqrt{(1+4x-2xx)}; id cft, (\frac{10}{3}x^4-\frac{83}{3}x^3)$ +68xx-48x+9):  $(-2x^3+16xx-36x+18)=\sqrt{(12x^3+16xx-36x+18)}$  $+\frac{1}{2}x-\frac{2}{6}xx$ ); feu, [multiplicando per 3]  $\sqrt{(9+12}x 2xx) = (10x^4 - 83x^3 + 204xx - 144x + 27) : (-2x^3 +$ 16xx - 36x + 18) = divisis fractionis terminis per x - 3 $(10x^3 - 53xx + 45x - 9): (-2xx + 10x - 6) = [dividis]$ iildem per xx - (x + 3)(10x - 3) = 2; unde tandem prodit  $xx = x + \frac{1}{2}$ , &  $x = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}$ , &  $z = [1 + \frac{4}{3}x + \sqrt{(1 + \frac{4}{3}x)}]$ Eccccc 2

12xx+4x³ = -12x = 20xx + 9x³:
3-12x + 4xx. Sed supra in resolutione primis proportionis invenit

-3+6xx+4xx+2z:-3+6x+2z=3+2x:3, how est,
[primum terminum per 3 multiplicando, & quartum per 3 dividendo] = 9+18xx+12xz+3zz:-3+6x+2z=3+2x:1. Quare

-12x-20xx+9x³:3-12x+4xx

=3+2x:1; multiplicando extrema & media, & omnia membra ad unam partem ponendo, proveniet

x³=8xx+18x-9=0; in qua

æquatione cum non contineatur ista  $xx = x + \frac{1}{4}$ ; patet hanc posteriorem non satisfacere.

(c) Quia uterque terminus fractionis ( $6x^4 - 51x^3 + 132xx - 108x$  +27): ( $-2x^3 + 16xx - 36x + 18$ ) per  $x^3 - 8xx + 18x - 9$  divisibilis est, prodeunte in quoto (6x - 3): -2; debuisset concludi, esse vel z = (6x - 3) : -2, vel  $x^3 - 8xx$  + 18x - 9 = 0, vel utramque æquationem simul locum habere: sed solam posteriorem satisfacere mode ostensum est.

## 1134 SECTOR CYCLOID. SOLIDUS, CUJUS CENTRUM &c.

# No. CM1. $-\frac{3}{9}xx$ ] $=\frac{3}{7}+\frac{7}{7}\sqrt{2}$ . (\*)

(f) Neque hic consequenter ratiocinatus est Auctor, quia secit  $z = \frac{3}{2}$ : -2, &  $x = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2}}$ ; sequeretiocinatus est Auctor, quia secit  $z = \frac{1}{2}$  tur z esse  $-\frac{3}{2}\sqrt{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{4}{3}x - \sqrt{\frac{1}{2}}$  $(6x^4 - 51x^3 + 132xx - 108x + 27)$ ;  $\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}xx$ .

## ARTICUL. XXXII.

Quædam formulæ æquationum differentio-differentialium reductæ ad æquationes differentiales\_primi generis.

Confer. Ni. XCIII, pag. 864 & seq. & XCVI, pag. 897 & seq.

S Int x & y coordinate alicujus curve, z curve longitudo, p quantitas data per x, q quantitas data per z, dp = b d x, & dq = i dz, a & b quantitates constantes.

### 1. Existence dy constante,

```
erit dy=adx: \(\(\begin{array}{c} bb-2bp-pp-ad\)
& 1.hdz'd'x-bdxddx'=dhdz'ddx.
 . 2.bdz²d³x-3hdxddx²=dhdz²ddx
                                            - dy = pdx: √(44 — pp)
                                                & (a-p)dx: \sqrt{(2ap-pp)}
  3. bpdz²d³x—3bpdxddx²=pdbdz²ddx
                                               dy = adx : \sqrt{(pp - aa)}
                                                 & (p-a)dx: \sqrt{(2ap-aa)}
                           —2hhdxdz²ddx
 4 i dx dz^2 d^3 x = i dx^2 ddx^2 + 2 i dz^2 ddx^2
                                              dy = gdz : \sqrt{(aa + qq)}
                                                 & (4-q)dz. \((bb-249-1-99)
                         + didxdz²ddx
 5.qidxdz²d³x+ziidxdz³ddx=qidx²ddx²
                                              dy = adz : \sqrt{(aa + qq)}
              + i qidz^2 ddx^2 + qdidxdx^2 ddx
                                              &(aq.bb)dx:b\(bb-2aq+99)
                                             dy apax: V((bb-an)pp
 6.hpdz2d1x-hpdxddx2=pdhdz2ddx
                                                               24Abp+4*)
                          - 2bbdxdz²ddx
                                                                   II, Exi-
```

#### II. Existente de constante,

No. CILL.

& 7.pbdy'd'x+3phdxddx'+3bbdxdy'ddx = crit dy=pdx: $\sqrt{(nn-pp)}$ = pdbdy'ddx 8.bdy'd'x+3bdxddn'= dbdy'ddx - - - dy=adx: $\sqrt{(pp-an)}$ 9,idy'd'x+3idxddx'=didy'ddx - - - dy=adx: $\sqrt{(an+qq)}$ 10.idxdy'd'x+3idx'ddx'=2idx'ddx' - - - dy=qdx. $\sqrt{(an+qq)}$ + didxdy'ddx

Possunt autem hæ æquationes differentiales tertii generis prius ad alias secundi generis reduci ita (\*). Pro prima & secunda, pono

(a) Commodius hæ æquationes integrantur reducendo ipsarum terminos ad differentialia logarithmica per simplicem divisionem. Sic, in prima æquatione, dividendo per bdz²ddx habetur d³x: ddx — dxddx dz² — db: b, seu [ponendo dzddz pro dxddx, ob dy const.] d·x: ddx — ddz: dx — db: b — o, cujus integralis est l. ddx — l. dz — l. b — l. const. Sumendo logarithmosum numeros, ddx: bdz — const.

Similiter in secunda sequat. dividendo per eandem quantitatem b dz²ddx, provenit d³x: d²x—3dxdx: dz² [—3ddz: dz]—db: b=0; cujus integralis est 1.ddx—31.dx—1.b=1. const., & sumendo numeros ddx: bdz³= const.

Sic dividendo terminos tertiz æquationis per bpdz²ddx, habetur d'x:

ddx — 3dxddx: dz² [ — 3ddz: dz]

db: b + 2b dx: p [ + 2dp: p]

o, integrando l.ddx — 3l. dz

l.b + 2l. p = l. conft. sumendoque

numeros  $p^2ddx : bdx^3 = conft.$ 

In quarta, dividendo per idudz 2 ddx, eft d'x: d'x — duddx: dx² [—ddx: dz]—2ddx: dx — di: i = 0, integrando l.ddx — l.dz — 2l, dx — l, i = l. conft. Unde ddx: idx² dz = conft.

In quints, dividendo per qidxd $x^2$ ddx est  $d^3x$ : d d x + 2idx: q [ + 2dq: q ] — dxddx:  $dz^2$  [—ddz: dz] — 2ddx: dx—di: i == 0, hinc qqddx: idx == const.

In fexta, dividendo per bpdz²ddx, eft d³x: ddx — dxddx: dz² [— ddzdz] — db: b + 2bdx: p [ + 2dp: p ] = 0; hinc ppddx: hdz = conft.

In septima, dividendo per pbdy²ddx, habetur d³x: ddx+3dxddx: dy² [-3ddy: dy, ob dz constantem] + 2bdx: p [+2dp: p] -db: b = 05 proinde ppddx: bdy³ = const.

In oftava, dividendo per hdy\*ddx, est d\*x: ddx + 3dxddx: dy\* [-3ddyz dy] - d h · h = 0; proinde d dx: hdy\* = const.

Eodem.

No. CIII. pono  $d d x^m : h^m d z^n = \text{constant}$ , unde differentiando habetus;  $mh^m dz^n ddx^m = d^n x - 2h^m dz ddz ddx^m - mh^m - 1dh dz^n ddx^m = 0$ .

dividendo que per  $mh^m - 1ddx^m - 1$ , fiet  $hdz^n d^n x - \frac{2}{m} hdz ddz ddx$   $- dh dz^n ddx = 0$ , loco que dz ddz ponendo dx ddx.  $h dz^n d^n x$   $- \frac{2}{m} hdx ddx^n = dh dz^n ddx$ . Hanc æquationem comparo cum duabus primis, indeque reperio  $\frac{2}{m} = 1$ , &  $\frac{2}{m} = 3$ , hoc est m = 2, &  $m = \frac{2}{3}$ ; adeoque loco  $ddx^m : h^m dz^n = \text{const.}$  invento

pro priore  $ddx^2$ :  $bhdz^2 = const.$ , seu ddx: hdz = -dy: a, & pro posteriore  $\sqrt{ddx^2}$ :  $dz^2\sqrt{h}$  b = const. seu  $ddx^2$ :  $bhdz^6 = const.$  seu ddx:  $hdz^3 = -1$ : ady (b).

Ut jam porro reducantur hæ æquationes ad differentiales primigradus, pono adx = tdy, unde fit  $adz = dy \ \sqrt{(aa+tt)} \ \& \ addx = dydt$ , qui valores substituti exhibent, loco prioris ddx: hdz = -dy:a, hanc  $adt:\sqrt{(aa+tt)} = -hdy = -ahdx:t$ , seu  $tdt:\sqrt{(aa+tt)} = -hdx = -dp$ ,  $&\sqrt{(aa+tt)} = b-p = adz:dy$ . Hinc  $(bb-2bp+pp)dy^2 = aadz^2 = aadx^2 + aady^2$ ,  $&dy = adx:\sqrt{(bb+2bp+pp-aa)}$ ; loco posterioris  $ddx:hdz^3 = -1:ady$ , hanc  $a^3dt:(aa+tt)^{3:2} = -hdy = -ahdx:t$ , seu  $aatdt:(aa+tt)^{3:2} = -hdx = -dp$ , &  $aa:\sqrt{(aa+tt)} = -p$ , &c. (e)

Pro

Eodem modo, in nona, ddx: idy' = const.

In decima, dividendo per idxdy²ddx, est d'x: ddx+3dxddx:dy'
[-3ddy: dy] -2dz²ddx: dxdy²-di:
i=0, sive, quia dz² = dx² + dy³,
d'x: ddx - d d y: dy - 2ddx: d x
- di: i=0; proinde ddx: idx²dy
= const.

(b) Quia assumta constans a potest esse assirmativa vel negativa; nihil interest, utrum ponatur ddx:bdz = dy: a, vel - dy: a; item ddx: bdz<sup>3</sup> = 1: ad y vel - 1: ady.

(°) Generalius est aa:  $\sqrt{(aa+ti)}$  =b+p, intelligendo per b quantitatem affirmativam vel negativam.

Substituto valore ipsius t=adx:dy, habetur  $ady: \sqrt{(dy^2+dx^2)}=b+p$ , quæ reducta præbet  $dy=(b+p)dx \sqrt{(aa-bb-2bp-pp)}$   $=[in casu b=0]pdx: \sqrt{(aa-pp)}$ ;

### DIFFERENTIO-DIFFERENTIALIUM REDUCTIO. 1137

Pro tertia, pono  $f^{r}ddx^{m}$ :  $h^{m}dz^{2}$  == const. & reperitur r ==  $\frac{4}{7}$ , & No. CIIIm ==  $\frac{3}{7}$ ; adeoque  $\sqrt{p^{4}}ddx^{2}$ :  $dz^{2}\sqrt{hh}$  seu ppdx:  $hdz^{3}$  == const. == a: dy (4).

Pro quarta, pono  $i^m dx^n ddx^m dz^s = \text{conft. } \& \text{ reperietur } m = -1 \cdot r = -2 \cdot n = 1 \cdot s = -1 \cdot \text{proinde } ddx : i dx^s dz = \text{conft.} = \pm 1 : ady. (°).$ 

Pro quints, pono  $q^{lim}dx^{r}ddx^{m}dz_{s} = \text{const.}$  & reperitur l = z, m = -1, r = -2, n = 1., s = -1, proinde qqddx;  $idx^{2}dz_{s} = \text{const.} = \pm a$ :  $dy_{s}(f_{s})$ .

/ Similiter pro sexta (\*), fiet ppddx: bdz = const. = ady.

Pro

pp); in casu autem b = -a, erit  $dy = (p-a) dx : \sqrt{(2ap-pp)}$ , vel etiam, quia signum radicis potest negative accipi,  $(a-p) dx : \sqrt{(2ap-pp)}$ 

ddx, & dy  $\sqrt{(aa+tt)}$ : a pro dz, loco equation is ppddx:  $bdz^3 = a : dy$ , habetur appdt:  $(aa+tt)^{3:2} = bdy$  = abdx: t, feu tdt:  $(aa+tt)^{3:2} = bdy$   $= 1: \sqrt{(aa+tt)} = 1: p+1: b$ , feu bbpp: (aa+tt) = bb-2bp+pp, vel, pro tt ejus valorem fubstituendo,  $bbppdy^2$ :  $(aady^2 + aadx^2) = bb-2bp+pp$ , unde oritur dy = a(b-2bp+pp)

 $p)dx: \sqrt{(bbpp-aabb+2aabp-aapp)}$ 

 $= [ \text{ in cass } b = \infty ] \text{ adx } : \sqrt{(pp - 1)^2}$ 

aa), &=[in casu b=a](a-

·• p) dx : √(2ap — ee) vel (p—e)dx:

(°) Substituendo dydi: a pro ddx, & tdy: a pro dx, loco sequationis ddx: idx²dz = 1: ady habetur aadi: ti = idx = dq, & integrando b = aa:t = q; substituto valore ipsius t, erit b = q = ady; dx, hoc est, dy

=(b-q) dx: a, seu [ si malimus dy comparare cum dz, substituto pro dx ejus valore  $\sqrt{(dz^2-dy^2)}$  & postmodum reducta æquatione ] inveniemus (b-q) dz:  $\sqrt{(aa+bb-2bq+qq)}$  = [ in casu b=0] — qdz:  $\sqrt{(aa+qq)}$ ; scribendo autem a pro b & bb pro aa+bb, prodit altera Auctoris formula dy=(a-q) dz:  $\sqrt{(bb-2aq+qq)}$ .

(5) Æquatio sexta ppddx === abdydz, scriptis dydt: a pro ddx, & dy \( \( aa + tt \) \) pro adz, æquivalet isis

No. CIII. Pro septima, fit (h) hdy': ppddx == const. = de: a.

Pro octava, fit (l) hdy': ddx == const. = adz.

Pro nona, fit (l) idy': ddx == const. = adz.

Pro decima, fit (l) ddx: idx'dy == const. = 1: adz. (m)

ifti ppds =  $abdy \sqrt{(aa + tt)}$  =  $aabdx\sqrt{(aa+tt)}$ :  $t = aadp\sqrt{(aa+tt)}$ : t =  $aadp\sqrt{(aa+tt)}$ : t, feu tdt:  $\sqrt{(aa+tt)}$  = aadp: pp, cujus integralis eft  $\sqrt{(aa+tt)}$  = b - aa: p = adz: dy; hinc dy = apdz: (bp - aa), &  $dy^2 = aappdx^2$ :  $(bbpp - 2aabp + a^4)$  =  $(aappdx^2 + aappdy^2)$ :  $(bbpp - 2aabp + a^4)$ ; & reducendo dy = apdx:  $\sqrt{(bbpp - aapp - 2aabp + a^4)}$ .

(h) Ad resolvendam æquationem septimam & sequentes, loco æquationis adx = tdy, debet assumi sequatio adx = t dz, unde fiet dy $= dx \sqrt{(aa - tt)} : t, & addx =$ didz qui valores in æquatione septima bdy:ppddx = dx:a substituti dant bdx' (aa—tt) 3:2:ppt'dtdz— dz : aa, hoc est,bdx:pp =dp:pp =t'dz'dt:aadx'  $(aa-tt)^{3:2} = tdt : (aa-tt)^{3:2}, &$ integrando  $1:b \longrightarrow 1:p \longrightarrow 1:\sqrt{(aa)}$ --tt) = dx: tdy = dx: ady. Quadrando est (pp - 2bp + bb): bbpp $= dz^2: aady^2 = (dx^2 + dy^2): aady^2;$ unde oritur dy \_\_\_ bpdx: V( aapp--bbpp-2aabp+aabb) = [in casu  $b = \infty$ ]  $pdx : \sqrt{(aa - pp)}$ .

(1) Equatio octava  $bdy^3$ : ddx = adz, factis similibus substitutionibus, transit in hanc dp = aatdt: (aa = tt)  $3^{12}$ , cujus integralis est b + p = aa:  $\sqrt{(aa - tt)} = aadx$ : tdy = adz: dy, & quadrando  $bb + 2bp + pp = aadz^3$ :  $dy^2 = (aadx^2 + aady^2)$ :

 $dy^2$ ; unde oritur dy = adx:  $\sqrt{(pp+bb-aa)} = [in tail b = 0]$ adx:  $\sqrt{(pp-aa)}$ .

adx:  $\sqrt{(pp-aa)}$ .

(k) Æquatio nona idy<sup>3</sup>: ddx = adz transit in hanc idx<sup>3</sup>. (aa = tt)<sup>3:2</sup>: t<sup>3</sup>dt = dz<sup>2</sup>, sen dq = a<sup>3</sup>dt:

(aa = tt)<sup>3:2</sup>, cujus integralis est b+q=at:  $\sqrt{(aa-tt)}$  = adx: dy; unde dy = adx: (b+q), seu quadrando dy<sup>2</sup> = aadx<sup>2</sup>: (bb+2bq+qq) = (aadx<sup>2</sup> - aady<sup>2</sup>): (bb+2bq+qq) = (aadx<sup>2</sup> \ \left( aa + bb + 2bq + qq \right) = [in casu b = 0] adz:  $\sqrt{(aa+qq)}$ .

(1) Æquatio ultima  $ddx = idx^2dy$ :

adz mutatur in hanc dtdz = ittdzdy:

aa=\ttdydq:\(\aa \to tt\) \(\aa \t

(m) Liquet ex præcedentibus annotationibus, has æquationes, excepta prima, quarta, quinta & fexta, ab Auctore non fuiffe perfecte integratas. Monuit quidem in Solutione Problematis isoperimetrici, cui hæ æquationes inferviunt [No. XCIII, pag. 879] posse quantitates

#### DIFFERENTIO-DIFFERENTIALIUM REDUCTIO. 1139

p & q augeni minuive quantitate quacunque constante, & hoc pacto solutiones reddi generalissimas: sed præcipitanter hoc dictum est, cum in quibusdam harum æquationum, ut in tertia, quinta, sexta & septima, non p aut q; sed 1: p aut 1: q possint augeri vel minui quantitate aliqua constante, ut ex præcedentibus integrationibus apparet.

Cæterum, fine assumtione novæ
æquationis a d x == tdy aut adx ==
tdz, possumt hæ æquationes ad differentiales primi gradus reduci. Sit æquatio prima ddx: bdz == -dy: a,
multiplicando per d x numeratorem
& denominatorem prioris membri,
habetur -- dy: a == dxddx: bdxdz
== [ob dzddz == dxddx] ddz: bdx
== ddz: dp, hoc est -- dydp: a ==
ddz, & integrando (b -- p) dy: a
== dz.

Sit jam æquatio secunda  $ddx : bdx^2$ = -1:  $ady = dx d dx : bdxdx^3 = ddx : bdxdx^2 = ddx : dpdx^2$ , seu  $dp : ady = -ddx : dx^2$ , & integrando (b+p); ady = 1 : dx.

Acquatio tertia a: dy = ppddx:
bdz' = ppdxddx: bdxdz' = ppddz:
bdxdz' = ppddz: dp dz', feu adp:
ppdy = ddz: dz', integrando a: bdy
a: pdy = - 1: dz.

Aquatio quarta 1: ady = ddx:

 $idx^2dz = ddx$ :  $dx^2dq$ , feu dq: ady = No. CIII. ddx:  $dx^2$ , & integrando (q - b): ady = -1: dx.

Æquatio quinta a: dy = qqddx: idx'dz = qqddx: dx'dq ieu adq: qqdy = ddx: dx', & integrando a: bdy - a: qdy = -1: dx.

AEquatio lexta ady = ppddx: bdx = ppddx: bdx = ppddz: bdx = ppddz: bdx = ppddz: dp, leu adydp: pp == ddz, integrando ady: b == ady; p == dz.

Acquatio septima dx: a = b dy':

ppddx=bdxdy':ppdxddx=[ob dxddx
= dyddy] - bdxdy':ppddy, seu
dzddy: ady'= - dp:pp, & integrando - dx: ady=1:p-1:b.

Æquatio octava adz = bdy': ddx = bdxdy': dxddx = - dpdy :ddy, feu - adzddy : dy' = dp, & integrando adz : dy = p + b.

Acquatio nona adz = id y<sup>3</sup>: ddx = dqdy<sup>3</sup>: dzddx, feu dq = adz<sup>2</sup>ddx: dy<sup>3</sup> = (ady<sup>2</sup>ddx + adx ddx): dy = [ob dxddx = -dyddy] (adyddx - adxddy): dy<sup>2</sup>, & integrando b + 4 = adx: dy.

Equatio decima 1: adz = ddx: idx²dy = dzddx: dqdx²dy, seu dq = adz²ddx: dx²dy = (ady²ddx + adx²ddx): dx²dy = (adyddx adxddy): dx², & integrando q = b. - ady : dx₁

FINIS

Jac, Bernoulli Opera,

Pffffff

EMEN-



### EMENDANDA IN TEXTU.

```
lege
                                                Ьc
Pag. 17. lin. 11.
                        'A C
                         nb:m
           11. 6 12
                                              mb:n
   94
                       speculationes
                                         speculatione
   IIO.
             23.
            3 <del>&</del> 4.
                       mou-ment
                                         mouvement
   182. In Tabella
                        $2.00 A -
                                          52.0 ca+
                           \mathbf{BM}
                                              BN
   281.
                                              AT
                           RT.
         penult.
   305.
                       pressioni,
                                            pressionum
   323.
   329. s. III. 1.7.
                                         HDAF
                          CDAF
                                      1.
                                         Solis ex azimutho
   407. l. 5. a fine.
                     Solis ex azim.
          ult.
                                         21y +7y
                     2ry =
   433•
                        ANIGK.
                                          ANIGB
           15.
    435.
                       PB+BH
                                      l.
                                         PB+PH
           20.
    44 I .
   455. l. 13 a fine.
                       est a BB [ 1 ]
                                      l.
                                          est a AD [ 1 ]
                        GC×GH.
                                          GC×CH
            28.
    467.
                        conctatu
                                          contactu
    475.
             5.
                                           alius
                          allius
             3.
    476.
                                           axi
             ult.
                          axis
    503.
                    radius infinite,
                                        radius circuli infinite
             17.
    505.
             8.
                     Fig. 2.
                                         Fig. 1.
    514.
    516. post lin. ult. addatur Vid. Nus. CIII. Art. XVI.
                    umbiculo.
                                           umbilico.
    579.
             2.
                      efficit
                                          effecit
    601.
           antepen.
                                       l.
             12. GBC, HBC, KBC, L
                                          GBA, HBA, KBA
   630.
                           AEC.
                                        l.
                                           DEC
    638.
             30.
    708.
            7 a fine.
                          =3 a^6 x
                                        l.
                                           3 a5x
    945.
                          [ Fig. 1 ]
                                           [ Fig. 2]
    968.
                                dele
                         QC = x. 1.
                                           QC==y
     1025.
            II.
                      √γHKL,
            2 & 3.
                                           V>HKA
    1032.
                                       I.
        & similiter in Notis Col. 1.1.8, Col. 2. 1.3
                          ABP
                                          APB.
    1038.
            IO.
                                      l.
     1065.
                     l.
                                          V ( aa -
            I.
            3 a fine.
                        BO[x]
                                          BG[x]
    I 102.
    1105.
                            BV.t: 4,
            5 a fine.
                        xydi2: tt,
                                      l. xydt2: att
     TIIO.
           l. uh.
                           BH
                                         PH.
                                                               EMEN-
```

# EMENDANDA IN NOTIS.

```
Pag. 357. Col. 2. lin. 2. respondit, lege respondet
                 12. (dy^2 + dy^2) L (dx^2 + dy^2)
    483.
            2.
                       dHa
    493.
                                   l.
                                       dHm.
                         NB,
    494.
            2.
                7 & 8.
                                       H<sub>B</sub>
    513.
            ı.
                4 a fine. BFH
                                   L
                                       BFE
    534.
                        BG: BC, 1.
                7.
                                      BG:BL
                4 a fine, reflexum 1.
                                      reflexus
    556.
            2.
                4 a fine,
                         AD
                                  · 1.
                                       AB
    579.
                7 a fine, dxdy,
            2.
                                  l.
                                      dxdy^2
    581.
                         Nossup 1.
                3 a fine,
                                      Nos
    581.
                          \mathbf{Q}\mathbf{Y}
           2.
                                   l.
                                       ŘΉ
    623.
           2.
                          ŘH
                                   l.
    651.
               86 10 afine, Mm 1.
            I.
                                      N_m
   .758.
               6.
                       CBDM, L CBDH
    771.
            1. 21.
                        β, γ,
                                  1.
                                      β, κ,
    788.
                     positione FB, l. positione datam FB
           I.
   792.
               4 a fine,
                            dx
                                  1.
                                      ds.
   793.
807.
               4 a fine, cludent 1.
                                      cluderet
                       AMQ
               3.
           2.
                                   1.
                                      AMm
   876.
           I.
               I.
                          a b
                                  ı.
                                       ad
               9.
                         bGd
                                   L,
                                        bGD.
   893.
               4 a fine;
                         \mathbf{CF}
                                   L,
                                       HQ
   939.
                      3 \int y y z dy
                                      -3 syyzdy
   997.
           I.
                                  1.
                      == fcu
  1005.
               3.
                                 . I.
                   (fx^m+g),
                                      (fx^m+g)^l
  1007.
  1094.
               II,
                                 l.
```







